











### ANNALES

DE LA

## SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

PARIS\_ - TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE DARGET, 7.

## ANNALES

DE LA SOCIÉTÉ

# D'ÉCONOMIE POLITIQUE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

#### ALPH. COURTOIS FILS

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

TOME DEUXIÈME

1854-1857

#### PARIS

LIBRAIRIE GUILLAUMIN ET Cie

Éditeurs de la Collection des principanx Économistes, du Journal des Économistes du Dictionnaire de l'Économie politique du Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc.

RUE RICHELIEU, 14

1889



#### ANNALES

DE LA

# SOCIÈTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

1816-1887

Séance du 5 janvier 1854.

SUR LA SUPPRESSION DU RAPPORT LÉGAL ENTRE L'OR ET L'ARGENT.

La réunion a été présidée par M. Charles Dunoyer, membre de l'Institut. M. H. Galos, ancien député de la Gironde, ancien directeur des colonies au ministère de la marine, et actuellement représentant de la Chambre de commerce de Paris, assistait à la séance, en qualité de membre récemment admis.

La conversation a porté sur la question suivante : Y a-t-il opportunité à supprimer le rapport légal entre l'or et l'argent?

M. DE LA FARELLE, ancien député et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, se demande si cette question n'en entraîne pas une autre : celle de savoir si la suppression du rapport légal entre les deux métaux n'amènerait pas la suppression de l'un des deux, et ne forcerait pas à faire un choix entre les deux, comme cela a eu lieu dans quelques pays déjà. M. de la Farelle n'a aucune objection scientifique à faire contre la suppression du rapport légal entre l'or et l'argent, mais il est porté à craindre que, dans l'état de lumières économiques

où se trouve la France, la population ne continuât pas à se servir de la monnaie d'or, si l'on venait à supprimer le rapport légal, au moins dans les campagnes.

M. de la Farelle ajoute que, d'accord avec M. Léon Faucher (M. Léon Faucher est absent), qui a récemment débattu cette question avec M. Michel Chevalier au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, le danger de l'avilissement de l'or par la trop graude affluence ne lui paraît pas imminent. Les pièces d'or ont trouvé à remplir de grands vides dans la circulation des États-Unis et de plusieurs pays de l'Europe, qui sont encore loin d'être saturés: et, d'autre part, il y a à remarquer que la monnaie, en s'accroissant, augmente son propre usage et agit, pour ainsi dire, comme absorbant d'elle-même.

M. Hervé de Kergorlay, député au Corps législatif, est d'un avis différent de celui exprimé par M. de la Farelle. Il fait d'abord remarquer qu'en France l'emploi des deux monnaies n'est qu'une exception; que la monnaie d'argent a été jusqu'à ces derniers temps à peu près la seule; que ce n'est que depuis trois ou quatre ans qu'en voit circuler couramment des pièces d'or dans les villes; et qu'aujourd'hui même, dans la plupart des campagnes, l'or est encore une curiosité, bien qu'il n'ait plus de prime sur l'argent.

Si l'on venait à supprimer ce rapport, et à reconnaître un seul métal, qui serait probablement l'argent, il n'en résulterait pour le pays aucun trouble économique. A l'appui de son assertion, M. de Kergorlay cite les vieux louis, qui ne portaient pas de rapport légal; et des pièces d'or des Etats Romains, qu'il a eues récemment entre les mains, et qui sont dans le même cas: la constatation du poids et du titre lui paraîtrait suffire, si l'or devait actuellement avoir dans la circulation sa valeur, selon les circonstances du marché.

En ce qui touche l'exportation de l'or et de ses effets, M. de Kergorlay dit que si le grand fait qui s'est passé aux Etats-Unis, la substitution d'une circulation en or à la circulation en papier de banque, dans la proportion de 6 à 700 millions de francs, peut encore continuer quelque temps, il ne tardera cependant pas à avoir un terme. Le moment viendra aussi où l'Asie sera saturée. Alors, les centaines de millions, que continuent à produire la Californie et l'Australie, viendront exercer leur influence sur le marché d'Europe et faire baisser le prix de l'or. Sur ce point, M. de Kergorlay partage entièrement l'avis de M. Michel Chevalier.

M. Calon jeune signale ce fait, inouï jusqu'à ces derniers temps, que les payements dans les maisons de banque de Paris ne se font plus en argent, mais en or et en billets de banque; ce qui est un indice bien certain de l'abondance du numéraire en or.

M. Michel Chevalier dit qu'en effet cette abondance relative et les effets qui en résultent ne peuvent plus être contestés. Depuis l'an XI, époque où fut établi en France le rapport légal entre l'or et l'argent, l'or n'a cessé de gagner une prime ou agio sur l'argent, c'est-à-dire que, malgré la loi qui déclarait que l'or valait 15 fois et demie l'argent, le commerce disait que l'or valait 15 trois quarts, et souvent même 16 fois l'argent. Eh bien! actuellement, c'est l'argent qui obtient une prime de 10 centimes par pièce de 5 francs, soit 2 pour 100. Déjà des maisons de banque ont basé des opérations sur cette diminution de la valeur de l'or et cette augmentation relative de la valeur de l'argent.

Cette situation durera-t-elle? c'est le secret de l'avenir. Toutefois, on peut établir quelques raisonnements à priori, qui tendent à montrer cette situation comme devant se maintenir. Au commencement du siècle, de 1800 à 1810,

avant la guerre de l'indépendance des colonies espagnoles, les mines d'Amérique versaient en Europe 800000 kilogrammes d'argent; elles en versent aujourd'hui plus de 1 million, ou un cinquième en plus. Si l'on tient compte de l'augmentation du luxe, des nouveaux usages de l'argent, de celui notamment de la vaisselle argentée, cette augmentation est bien faible. Pour l'or, l'importation était, à la même époque, de 24000 kilogrammes, qui tiendraient dans une embrasure de l'enètre à hauteur d'appui; et aujourd'hui l'importation est de 210 à 280 000 kilogrammes, dix à onze fois plus. Il résulte de ce fait que l'or est dix à onze fois plus commun, et qu'il est impossible que sa valeur ne baisse pas en dernière analyse. Jamais les mines du Pérou et du Mexique n'ont produit autant d'or qu'on en voit aujourd'hui; et l'offre fameuse de l'inca, prisonnier de Pizarre, doit être désormais reléguée au rang des fables. On raconte que cet inca fit dire à son vainqueur qu'il lui donnerait plein sa prison d'or à la hauteur de sa main. Il est évident que si le monarque mexicain avait pris cet engagement, il n'aurait pu le tenir. En fait, sa rançon lui coûta 20 millions de francs, I mètre cube on 3 hectolitres.

M. Michel Chevalier s'est attaché à rechercher les causes qui ont jusqu'ici empêché l'or de baisser, qui ne sont autres que les usages auxquels il sert, et qui sont susceptibles de recevoir de l'extension. La principale de ces causes, le principal usage de l'or, c'est la monnaie. Assurément, si tous les peuples qui se servent plus particulièrement d'argent ou de billets de banque venaient à vouloir remplacer toute leur circulation par l'or, il y auraitlàune cause de retardement dans labaisse de la valeur, pendant quelques années. Mais cette opération serait-elle raisonnable, conforme aux intérêts de ces pays? Non, en vérité, car, la valeur de l'or étant moins stable que celle

de l'argent, l'or a moins, en définitive, la qualité par excellence de la monnaie. Les Etats-Unis et la Russie agissent bien ainsi, il est vrai; mais ils sont dans une situation et dans des circonstances particulières, et, du reste, ils ne tarderont pas à être saturés. Tout porte donc à penser que l'usage monétaire ne pourra pas arrêter la baisse de l'or. On a aussi parlé du développement du luxe, et de l'amour des dorures, qui s'emparent de nouveau de la mode. Mais cette espèce de consommation est insignifiante dans la question; avec un hectolitre d'or, on peut dorer des milliers d'hectares! Relativement aux ustensiles d'or, il se passe ce fait remarquable, que partout on en voit diminuer l'usage. C'est ce que prouvent des chiffres donnés par Porter pour l'Angleterre, et d'autres renseignements statistiques relatifs à différents pays. Quant au courant des métaux précieux en Asie, il suffit, pour l'apprécier, de dire que l'Asie recherche l'argent, et non pas l'or.

D'autres considérations, tirées de l'histoire naturelle de l'or, militent en faveur de la même thèse. Jusqu'à ces derniers temps, l'or n'a été retiré que des terrains d'alluvion, à la surface du sol, où il est à l'état natif, et où on le sépare par des procédés élémentaires. C'est ainsi qu'on l'a rencontré également en Californie et en Australie. Mais voilà que, la science mécanique ayant fait des progrès suffisants, on a pu attaquer avec bénéfice des filons de quartz qui le contiennent également, et qu'on n'avait pas essayé d'exploiter jusqu'ici, comme cela a lieu depuis longtemps pour l'argent. La production de l'or a donc là une nouvelle cause de durée et une nouvelle source d'abondance.

M. Dunoyer, considérant la question spéciale du rapport légal entre les deux métaux, ne peut s'empêcher de trouver extravagante et abusive la prétention de vouloir fixer une chose variable de sa nature. Il lui paraît, d'antre part, assez difficile de se prononcer en premier, pour l'or ou pour l'argent. L'argent a quelques avantages, et entre autres celui très notable d'une plus grande stabilité dans sa valeur; l'or, de son côté, a des qualités précieuses: il forme une charmante monnaie, légère et commode. La seule chose rationnelle à faire, c'est de laisser s'établir le cours naturel des deux monnaies, par l'action du commerce, et la supériorité de celui des deux métaux qui peut l'avoir, par l'expérience.

M. L. Wolowski repousse avec la même énergie tout rapport fixé par la loi, au point de vue scientifique, et le double étalon.

Mais au point de vue de l'opportunité de la suppression. M. Wolowski remarque que, de jour en jour, la pièce d'or entre dans les habitudes des populations, que la demande en est de jour en jour plus considérable, et que le progrès de la circulation sert de contrepoids à celui de la production. A la suite de cette assertion, il cite le cours du ducat de Hollande, qui circule dans toutes les places de l'Europe, qui n'a aucune espèce de cours forcé et dont la valeur s'est maintenue. Cette valeur, avant la déconverte de la Californie, était de 41 fr. 75; elle est actuellement de 41 fr. 60. Il n'y a donc aucun péril.

M. DE PARIEU rejette également l'emploi des deux métaux comme étalons monétaires. Cet emploi a des inconvénients qu'a toujours signalés la théorie et que la pratique a encore mieux fait ressortir. Pour que ces inconvénients ne se manifestent pas, il faudrait qu'il n'y eût qu'un seul gouvernement et une seule exploitation des mines. Mais la vraie question est celle de savoir comment on sortira de cette difficulté.

Si l'on démonétise l'or, comme le gouvernement devrait donner des pièces d'argent en échange des pièces d'or an taux légal, et comme l'argent a haussé relativement à l'or, il s'ensuivrait une dépense financière considérable. En Hollande, l'opération a coûté 40 à 12 millions; en France, elle ne coûterait pas moins de 60 à 80 millions de francs. D'un autre côté, l'or démonétisé pourrait circuler à Paris et dans quelques grands centres, mais il ne circulerait pas dans le pays, et on se priverait d'une monnaie fort jolie et fort commode.

Si l'on continue à laisser faire, à laisser agir l'importation et l'exportation des deux métaux, l'argent deviendra de plus en plus rare, tous les prix hausseront, les baux augmenteront, et la valeur des propriétés mobilières diminuera. Tel qui prête 400 000 francs n'en touchera en réalité que 20 000! Est-ce injustice? L'Etat actuel doit-il faire une forte dépense pour se tirer d'une situation où l'ont mis une théorie et une loi anciennes? C'est une question d'application et de politique pratique, sur laquelle on a quelque peine à se prononcer.

M. Duffour-Dubergier croit aussi que si l'on maintient le rapport légal, l'or ne tardera pas à supplanter l'argent dans la circulation, tant les avantages de l'or lui paraissent supérieurs. Quoi qu'il en soit, de l'augmentation des espèces d'or résulteront une hausse générale des choses et la dépréciation de certaines propriétés mobilières, rentes et redevances, payements à termes, etc., dépréciation qui n'a rien d'injuste, puisqu'elle est le résultat naturel des choses. Les propriétaires de ces biens doivent se tenir pour avertis, les prêter à plus courte échéance, tenir compte de la dépréciation inévitable, et calculer leur taux d'intérêt d'après cette donnée. C'est ainsi que les choses ont eu lieu dans le passé. Les rentes d'il y a quatre siècles, stipulées en argent, ont fini par ne plus représenter qu'une mince fraction de la valeur primitive. Si diverses propriétés ont augmenté de prix, ont doublé

de valeur, cela tient en partie à ce que le signe d'évaluation a diminné de valeur.

M. Michel Chevalier, reprenant la parole, dit qu'au sein de la Société il considère surtout la question en homme de science, laissant aux hommes d'État le soin d'apprécier les difficultés d'application; mais il veut faire remarquer que les hommes d'État ont été suffisamment avertis par l'exemple de la Hollande et par les discussions des économistes, pour qu'ils aient à se préoccuper des dangers de la législation actuelle. Que s'ils ont laissé faire le monnayage, depuis 1848, d'après de fausses bases, il est évident qu'ils doivent se résoudre à payer les résultats de cette mesure économique. C'est ce qui arrive toutes les fois qu'une mesure nécessaire u'est pas prise à temps.

Tout le monde regrette qu'il y ait un rapport fixé pour le cours des deux métaux monétaires, ou en d'autres termes qu'il y ait deux étalons; on voit où cette complication mène, et on voit la difficulté s'aggraver de jour en jour, et on ne veut pas la franchir. Et cependant de quoi s'agit-il? de la loi de l'an XI, qui n'est pas sacramentelle dans l'Etat, et qui n'a jamais en qu'un caractère provisoire. Assurément, le conseil d'État de l'an XI n'a pas en la prétention de dire que la valeur de l'or et la valeur de l'argent seraient à perpétuité dans le rapport de 1 à 15 1/2. Évidenment, on a voulu à cette époque simplement exprimer un rapport de l'époque, et laisser toute liberté au législateur futur de constater toute variation ultéricure.

Le statu quo est de plus en plus insoutenable, abusif et dangereux. Mais si l'on craint de faire un pas trop grand, on pourrait régler officiellement la valeur de l'or à de certains intervalles, tous les trois mois, par exemple, afin de suivre toutes les oscillations du marché.

M. Michel Chevalier, revenant à la question de supériorité entre l'or et l'argent, se prononce pour l'argent, en raison de la stabilité de sa valeur et de la plus grande probabilité relative du maintien de cette valeur. Répondant à l'argument tiré de l'exemple de l'Angleterre où l'or a été préféré, il fait remarquer que les Anglais ont cru et pu croire à diverses époques, et notamment en 1792 et 1816, lorsqu'ils ont agité cette question, que c'était l'or dont la valeur remplirait mieux cette condition fondamentale. Théoriquement ils ont agi en gens sages; mais les événements sont venus leur donner un démenti; et il faut avouer qu'ils ne pouvaient guère prévoir la découverte des mines de Californie, bientôt suivie de la déconverte des mines d'Australie. En France. nous avons heureusement pour premier étalon monétaire le franc, formé d'un poids d'argent; il ne serait pas sage de le laisser pour prendre un équivalent en poids d'or.

M. Joseph Garnier se joint à M. Michel Chevalier pour combattre le maintien du rapport fixe officiel, induisant la population en erreur, ainsi que la conservation du franc en argent, puisque la production de l'argent ne subit pas de révolutions comme celle de l'or. Mais il croit, avec M. Dunoyer, que le meilleur moyen pour pouvoir déterminer l'importance naturelle que chacun des deux métaux doit prendre dans la circulation, c'est la fabrication de pièces d'or, dans lesquelles l'autorité se bornerait à garantir le poids et le titre, comme l'avait proposé le ministre Clavière en 1792, et comme cela existe déjà dans quelques pays. Le nom de franc seul, joint au rapport légal, empêche le gros du public de saisir la vraie nature de la monnaie, et si l'on cherche bien, on s'aperçoit que l'erreur mercantile et les préjugés qui en résultent prennent leur racine dans cette confusion.

Un sait que très peu de gens savent positivement que le franc n'est pas autre chose que i grammes et demi d'argent avec 1 demi-gramme de cuivre, pour le rendre plus résistant; et presque tout le monde croit qu'il y a sur les pièces des noms, des figures, des marques, etc., qui constituent la valeur. C'est grossier, mais cela est.

M. Garnier croit, avec M. de Kergorlay, que de pareilles pièces d'or circuleraient sans difficulté, à cause de leurs avantages propres. Mais il fait remarquer que, relativement à la population, la difficulté signalée par M. de la Farelle n'est surmontable qu'avec la diffusion des notions élémentaires de l'économie politique, même à l'école primaire.

M. Dunoyer appuie les observations de M. Garnier. MM. de Parieu et Gabriel Lafond font remarquer que c'est là le système chinois, et un membre ajoute que la difficulté de constater le poids du métal dans les échanges entraverait la circulation. Mais M. J. Garnier fait remarquer qu'il ne propose pas de faire, comme en Chine, des rondelles de métal, dont le poids serait constaté et poinçonné par chaque porteur; mais bien des pièces bien fabriquées, avec l'indication positive du poids et du titre constatés officiellement, comme on les constate actuellement sans les indiquer. Tout le système se réduit à ne pas mettre sur des pièces d'or ces mots: « 10 francs, 20 francs (1), on 40 francs », qui sont des mensonges, comme a dit J.-B. Say; mais simplement des indications comme celles-ci : « 4 grammes et demi, plus un demi-gramme de cuivre, — 9 grammes

<sup>(1)</sup> La pièce de 20 francs pèse 65,452, et contient un dixième d'alliage, soit 55,80 d'or pur, et 645 milligrammes d'alliage. Une pièce qui contiendrait 5 grammes d'or pur vaudrait, au cours actuel, 47,22. Pour avoir une pièce d'un nombre rond de francs, on a pris un poids fractionnaire. Un nombre rond de grammes de métal pur donne naturellement un nombre fractionnaire de francs. (J. G.)

d'or, plus 4 gramme de cuivre, etc. », c'est-à-dire à constater seulement ce qui est constatable et vrai.

M. Mathieu Wolkoff nous a fait, après la séance, les réflexions suivantes :

Puisque l'expérience démontre que, tout en effaçant l'inscription de la valeur sur la monnaie d'or, on sera obligé de publier périodiquement le rapport courant de la valeur de l'or à celle de l'argent, il n'est pas nécessaire de procéder à une opération coûteuse pour la démonétisation de l'or. Il suffit de publier, aussi fréquemment que les circonstances l'exigent, la valeur de la pièce d'or en francs et centimes, tout en laissant cette monnaie dans sa forme actuelle. On ferait bien, ce nous semble, de modifier les coins pour les pièces nouvelles, en y remplaçant la valeur par le poids et le titre; mais il est inutile de faire subir la même modification aux anciennes monnaies. Les unes seront nommées : Napoléon d'or, demi-Napoléon d'or, par exemple, et il n'y aura aucun inconvénient à lire sur les pièces les mots: 20 francs, 10 francs, qui n'auront plus de signification légale.

La démonétisation de l'or peut donc être faite immédiatement, et sans frais, par l'abrogation de la loi qui établit un rapport constant entre les valeurs des deux métaux, et par la publication périodique de la valeur variable de la pièce d'or.

#### Séance du 4 février 1854.

SI LA HAUSSE DES VALEURS DE BOURSE EST UN ACCROISSEMENT DE LA RICHESSE PUBLIQUE.

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, a présidé cette réunion, à laquelle assistaient, comme invités, M. le prince San Giacomo, de Naples, et M. Delapalud, ancien député au grand Conseil de Genève, directeur des mines de Waghausel (Bade); et comme correspondant de la Société au Havre, récemment admis, M. Paul de Lajonkaire.

M. le président a d'abord rappelé en peu de mots l'étendue de la double perte faite par la Société et par la science dans la personne de Adolphe Blanqui et dans celle de Louis Leclerc, emportés à peu de distance et à la fleur de l'âge par un mal différent, qui les consumait depuis quelque temps.

« Nous avons, dit-il, unanimement regretté l'un de nos membres les plus assidus et les plus zélés, notre excellent collègue et ami Louis Leclere. Vous avez tous connu l'aménité de son caractère, la sûreté de ses relations, l'énergie de ses convictions, l'originalité de son esprit, la modestie de sa vie. Un acte de dévouement a accéléré sa fin. Il faisait un cours à l'École de commerce, et pensa que la maladie de son ami, M. Blanqui, lui imposait plus étroitement la loi de ne pas manquer à ses habitudes d'exactitude. Consultant son courage plus que ses forces, il ne voulut pas interrompre ses leçons, et le travail porta à sa santé, déjà si faible, une dernière et fatale atteinte. Il venait en aide à Blanqui mourant, et est parti avant lui! Adolphe Blanqui l'a suivi après bien peu de jours. Tous les hommes qui aiment la science ont compris l'étendue de cette perte. Blanqui a mis au service de l'économic politique son esprit clair, pénétrant, étendu, et un remarquable talent d'exposition. Alors même qu'il lui plaisait de se joner dans une forme paradoxale, la sûreté de son bon sens le retenait dans les limites de la vérité. Son nom restera au nombre de ceux des plus brillants, des plus utiles vulgarisateurs de l'économie politique.

« Permettez-moi d'adresser aussi l'expression de nos communs regrets à la mémoire d'un homme qui ne faisait pas partie de notre Société, mais qui a des droits sérieux à notre gratitude: Armand Bertin, qui a rendu de signalés services aux doctrines que nous professons. Il les a défendues avec constance, et en esprit de liberté, dans les bons comme dans les mauvais jours, contre ses adversaires, ce qui n'est pas difficile à un homme de cœur, mais aussi contre ses amis, ce qui est plus rare et plus méritoire.

« Toutes ces pertes imposent des devoirs à ceux qui survivent. Il faut serrer nos rangs qui s'éclaircissent, et appeler à nous les personnes qui partagent nos convictions, et qui nous remplaceront. Notre cause est la bonne, car c'est celle de la liberté. Travaillons à lui gagner des amis, à dissiper les préjugés qui l'obscurcissent, à éclairer les intérèts qui se font à eux-mêmes le tort de la méconnaître ».

M. Quijano ajoute : « M. le président, permettez-moi de mettre encore sur la liste funèbre que vous venez de faire le nom de mon compatriote, le vénérable Florez Estrada, mort récemment (le 16 décembre), à Novena, dans les Asturies, à un âge très avancé. L'économie politique lui est redevable de plusieurs écrits, et, entre autres, d'un excellent Traité. Florez Estrada était un noble caractère. qui a toujours combattu à la tribune des Cortès, ou avec la plume de l'écrivain, en Espagne et à l'étranger, où la proscription le conduisit deux fois, pour le progrès social dont il ne séparait pas le progrès économique. Je ne ferai qu'une citation pour dire ce qu'a été Florez Estrada. En 1822, on publia à Madrid un petit livre intitulé, je crois : Portraits et ressemblances des députés aux Cortès; on lisait dans ce petit livre, au nom de Florez Estrada: Liberté politique, liberté religieuse, liberté du travail, liberté du commerce, toutes les libertés, en un mot; voilà le portrait de Florez Estrada. — Le portrait était fidèle ».

M. le président donne ensuite la parole à M. Joseph Garnier, qui signale à la réunion une très remarquable lecture faite le jour même à l'Académie des sciences morales et politiques, par M. Barthélemy Saint-Hilaire, sur l'économie politique, son importance, ses progrès, ainsi que sur l'accord général des économistes contemporains, pour rendre compte à l'Académie du Dictionnaire d'économie politique, récemment terminé. M. de la Farelle, qui assistait aussi à la séance de l'Académie et qui a entendu cette lecture, se joint à M. Garnier pour constater le mérite et l'importance de ce travail, qui sera publié dans un des prochains numéros de ce Recueil.

La Société s'occupe ensuite de l'une des questions récemment portées à son ordre du jour général, et formulée en ces termes : « Si la hausse des valeurs est un accroissement de la richesse publique. »

M. L. Wolowski examine la position de la question et dit qu'on aurait plutôt dû la formuler ainsi: Si la baisse des valeurs n'est pas un accroissement de la richesse publique; car c'est par la baisse des valeurs que les produits arrivent à la portée du plus grand nombre de consommateurs et en plus grande quantité; et plus la consommation est possible dans un pays, plus il y a de richesse dans ce pays.

M. Horace Say fait remarquer à M. Wolowski que ce n'est pas la théorie générale de la valeur qui est à l'ordre du jour, et qu'il ne peut être question de la hausse ou de la baisse de toutes les valeurs en général, à propos desquelles tous les économistes seraient d'accord avec M. Wolowski. Il doit être simplement question des valeurs, c'est-à-dire des valeurs de Bourse.

Dans l'esprit du membre qui a posé la question et du Bureau qui l'a acceptée, l'expression de valeurs a été entendue dans le sens de valeurs de Bourse proprement dites, c'est-à-dire des titres de rente et des actions des grandes Compagnies financières. Et, à cet égard, la question est celle-ci : Quand la valeur vénale de ces titres de rente ou des actions de ces Compagnies hausse à la Bourse, cette augmentation est-elle un accroissement de richesse réelle? Pour y répondre, il fant distinguer, et considérer séparément les individus et le pays. Pour les détenteurs de ces valeurs, il peut y avoir accroissement de richesse, s'ils vendent au moment de la hausse; mais ce qu'ils gagnent sort de la poche des acheteurs, et le pays semble n'avoir rien gagné à cet échange. Quand un État a emprunté, il y a d'une part l'emploi plus ou moins bon de cet emprunt, et, d'autre part, le titre du créancier de l'État; or, que l'appréciation de ce titre varie en hausse ou en baisse, cela ne peut affecter en rien la richesse générale. De même, quand il s'agit d'actions d'entreprises industrielles, la hausse n'est pas une création, un apport de capital réel et positif pouvant aider l'affaire, c'est simplement l'escompte d'un bénéfice futur présumé, une anticipation sur les profits éventuels, pour laquelle l'acheteur se met à la place du vendeur; et là encore la richesse générale ne gagne rien à l'augmentation de la valeur du droit sur des bénéfices futurs, pas plus qu'elle ne perd à la diminution de cette même valeur.

M. Ch. Renouard, président, précise la question. Qui dit valeurs, dans la langue des affaires et aussi dans le langage économique, ne dit pas la valeur en général ou l'ensemble des valeurs de toutes choses dont le mot valeur est l'expression générale, mais bien les titres d'effets publics ou valeurs susceptibles d'être cotées à la Bourse, ou plus simplement les valeurs de Bourse.

M. Wolowski pense que la hausse des valeurs, entendue comme M. Renouard l'indique, est un accroissement de la richesse publique. En effet, cette hausse

signifie abondance des capitaux, qui cherchent un placement dans la rente; et baisse d'intérêt par conséquent. S'il s'agit des actions industrielles des compagnies, la hansse, si elle n'est pas le résultat d'un pur agiotage, est le signe d'une plus grande productivité des exploitations, et dans leur ensemble un signe de prospérité publique.

M. L. Wolowski considère le cours de la rente comme un bon étalon de cette prospérité, c'est-à-dire comme l'indice de l'abondance des capitaux et de leur emploi productif, toutes les fois que le jeu ne vient pas altérer l'influence naturelle et normale de l'offre et de la demande.

M. DE LAVERGNE croit que, même dans sa généralité, et en prenant le mot valeur comme synonyme de toute espèce de prix. la question mériterait d'être traitée. Il ne croit pas que la hausse des prix soit toujours la preuve d'un accroissement de richesse, mais il ne croit pas non plus, comme le préopinant, que la baisse soit toujours cette preuve. Il faut distinguer entre la bonne et la mauvaise hausse, la bonne et la mauvaise baisse. Les prix étant réglés par le rapport de l'offre à la demande, la hausse d'une marchandise peut venir d'une diminution de l'offre, ou d'une augmentation de la demande. Dans le premier cas, il y a appauvrissement, c'est une mauvaise hausse; mais, dans le second, il y a enrichissement, puisqu'il y a augmentation de moyens d'échange, c'est une bonne hausse. De même pour la baisse, quand la baisse vient d'une diminution de la demande, d'une réduction de consommation, c'est une manvaise baisse; quand, au contraire, elle vient d'une augmentation de l'offre, d'une production plus abondante, c'est une bonne baisse qui coïncide avec un accroissement de richesse. Cette distinction peut s'appliquer à la hausse et à la baisse de toute espèce de prix.

Ainsi, par exemple, il y a des régions de l'Amérique du Sud où un mouton vaut 6 sous; les autres denrées, que le pays produit, sont à des prix analogues. Ces bas prix sont-ils un signe de richesse? Non, sans doute. Ils ne prouvent qu'une chose, l'absence de débouchés. Supposons que les débouchés s'ouvrent, que les moyens d'échange se multiplient, en un mot que la demande s'accroisse, le prix des marchandises locales montera, et cette hausse sera l'indice d'un accroissement de richesse. Il en est de même en Europe et dans les pays les plus civilisés, quand s'ouvre un débouché nouveau, quand une marchandise quelconque est plus demandée que la veille. Supposons, au contraire, un pays comme l'Angleterre, où la production ne suffit plus à la consommation, où la demande constante des denrées alimentaires, par exemple, a amené une hausse excessive; là, c'est l'offre qui manque; multipliez l'offre, apportez de tous les côtés des denrées alimentaires, et si vous obtenez la baisse, vous aurez eu une bonne baisse, une baisse heureuse, qui aura coïncidé avec un accroissement de richesses, puisqu'il y aura un plus grand nombre de denrées sur le marché.

Du reste, M. de Lavergne ne s'oppose pas à ce que la question soit restreinte aux valeurs cotées à la Bourse.

M. Horace Say craint que M. Wolowski ne prenne l'effet pour la cause : la baisse de l'intérêt est un effet de l'abondance des capitaux, mais n'est pas l'abondance des capitaux. En ce qui touche les intérêts, rentes ou arrérages payés par le Trésor, il faut d'abord admettre qu'il est fâcheux que l'État ait des dettes, et que ces dettes n'enrichissent nullement la société. En second lieu, les titres donnant droit aux intérêts ou rentes ne sont pas autre chose que des délégations changeant de mains, dont la hausse ou la baisse n'enrichit ni n'appauvrit la communauté. — Assurément, lorsque ces titres s'échan-

gent facilement, lorsqu'ils sont à des prix avantageux pour les détenteurs, c'est un signe favorable de tranquillité, de confiance, de circulation et d'abondance des capitaux, et, par conséquent, de baisse d'intérêt; mais, encore une fois, si c'est le signe de la richesse, ce n'est pas la richesse elle-même. Il en est de même des actions on titres donnant droit à des parts de profits dans des entreprises industrielles. Une certaine quantité de personnes ont mis 20 millions dans une exploitation de fer ou de zinc, par exemple; par suite de la tranquillité, du développement des affaires, le public croit au succès de cette exploitation, en recherche les actions dont la valeur hausse. Que se passe-t-il? Un actionnaire achète à un autre qui vend les chances des profits de l'affaire; mais il n'y a pas la moindre addition au capital social, aux 20 millions qui sont la force virtuelle de l'usine. M. Say ne peut donc se résoudre à voir une augmentation ou une diminution de richesse dans ce qui n'est qu'un signe.

M. DE LA FARELLE pense que les deux opinions en présence ne sont pas très éloignées de s'entendre, sur ce point que les variations des valeurs cotées à la Bourse sont le signe de l'aisance, de la prospérité et de l'abondance générales. Il resterait donc à examiner si ce signe est l'expression fidèle des faits. On a répondu à la question que le thermomètre était tantôt exact et tantôt inexact, lorsqu'il était influencé par l'agiotage. Or, ce cas, selon M. de la Farelle, se présente le plus souvent, et il rappelle les étonnantes variations des valeurs financières à l'époque du système de Law; puis, la baisse de la rentepar suite du départ des alliés, sous le ministère de M. de Richelien, au début de la Restauration, quand ce départ était, au contraire, la preuve irrécusable que l'ordre et une tranquillité morale allaient s'établir en France. M. de la Farelle conclut que non seulement la

hausse des valeurs de la Bourse ne lui paraît pas un accroissement de richesse, mais encore que les oscillations de ces valeurs sont un signe inexact de l'augmentation ou de la diminution de la richesse générale.

M. Joseph Garnier ne voit aussi dans la hausse des valeurs financières qu'un signe ou thermomètre, ou baromètre plutôt, des conditions heureuses de calme, de travail et d'espérance, dans lesquelles la société se trouve, ou au moins dans lesquelles elle se croit. Cependant, il y a une distinction à faire entre la société et l'individu. Quand la hausse ou la baisse d'une valeur, par exemple, survient, la richesse publique ne se trouve pas accrue ou diminuée; après 1848, la France n'avait pas perdu, ipso facto, la moitié de son avoir, parce que la rente était descendue de 120 à 50; mais la richesse de quelques individus peut se trouver accrue ou diminuée, si on la considère à de certains moments. Un homme qui a sa fille à marier, ou qui fait son inventaire dans un temps de hausse, est réellement plus riche s'il réalise, c'est-à-dire s'il vend dans ce même temps de hausse; il est plus pauvre dans le temps de baisse; mais à son surplus de richesse ou de pauvreté correspond l'état opposé de quelque autre dans la société; et, en définitive, la richesse réelle est celle qui consiste dans l'emploi qui a été fait du capital dont le titre est en question. Ce qui peut faire un peu d'illusion dans cette appréciation, c'est que, dans les temps de hansse, les acheteurs affluent par suite de l'espoir d'une nouvelle hausse, l'activité règne dans les échanges, et l'on se débarrasse des titres facilement et à de meilleures conditions que dans les temps ordinaires; mais ces avantages, qui tournent au profit des réaliseurs, sont un symptôme de l'activité et de la confiance générales plutôt qu'une richesse positive.

En ce qui touche les qualités de la rente, considérée

comme mesure des valeurs et des circonstances générales du marché, M. Joseph Garnier fait remarquer qu'à l'instar du thermomètre proprement dit (qui n'est pas toujours une mesure fidèle, qui n'accuse pas notamment le calorique latent, etc.), le cours de la rente ne reflète que les circonstances actuelles du marché, circonscrites dans un très court espace de temps. L'homme de Bourse n'apprécie pas la qualité intrinsèque des événements, leur moralité ou leur influence dans l'avenir ; il ne voit et ne peut voir que l'effet qui va être produit instantanément. Si le cours des rentes a baissé par suite du départ des allies, sous la Restauration, cela a tenu à ce que la majorité des hommes de Bourse ont cru, à tort ou à raison, que la sécurité pouvait être ébranlée, en l'absence des armées étrangères. Si la rente a haussé à la nouvelle du désastre de Waterloo, c'est que la majorité, composée peut-ètre de partisans de Napoléon, a pensé, à tort ou à raison, que cet événement allait amener une situation de l'Europe plus calme et mieux définie. Le cours de la rente est donc une mesure, mais il faut savoir s'en servir: il faut savoir interpréter les oscillations et ne pas les prendre pour ce qu'elles ne peuvent être.

M. L. Wolowski est d'accord avec M. Garnier, à de certains égards : seulement il ne voit pas comment on peut distinguer le signe de la chose. La hausse des valeurs est le signe de la richesse, elle est la richesse également. M. Garnier a parlé des gendres aimant mieux qu'on leur donne de la rente à 120 que de la rente à 50; eh bien! le pays tout entier a ici le rôle de gendre et préfère des titres au premier prix. Un orateur de la Constituante (M. Flocon), faisant allusion au fait qui vient d'être cité, disait, dans une certaine circonstance : Si la rente baisse, tant mieux, c'est signe d'honneur national. M. Wolowski dit tout le contraire; si la rente baisse, tout va

mal; et, en effet, quand la rente hausse, c'est qu'il y a un plus grand nombre de capitaux qui peuvent prendre leurs invalides dans la rente, qui font la hausse du signe des valeurs et se confondent avec lui.

M. de Lavergne est d'avis que la hausse des valeurs cotées à la Bourse est quelquefois un accroissement réel de richesse, et, dans tous les cas, un signe de cet accroissement. Il entend par là une hausse continue, régulière, sérieuse, et non ces fluctuations accidentelles, qui sont le produit du jeu. Les valeurs cotées à la Bourse ne se composent pas seulement de la dette publique, elles comprennent aussi des actions ou parts de propriété dans une fonle d'entreprises. Or, s'il est parfaitement vrai de dire que la hausse des rentes n'ajoute rien à la richesse publique, il ne l'est pas également que la hausse des actions industrielles ne soit pas, dans beaucoup de cas, une augmentation réelle de richesse. La valeur d'une entreprise, comme un chemin de fer, un canal, une usine quelconque, se mesure à la somme des services qu'elle rend à la société, et au bénéfice qu'elle en retire; quand un chemin de fer ou un canal rend plus de services, quand il transporte plus de voyageurs ou de marchandises; quand une usine multiplie ses produits, et satisfait à un plus grand nombre de besoins, les actions de ces entreprises montent, comme la valeur de la terre monte quand la rente s'accroît, et quand cette hausse est suffisamment justifiée par les faits, quand elle n'est pas le produit d'une illusion ou d'un monopole, ce qui se sait toujours avec le temps, elle constitue un accroissement réel de richesse.

Quant au *signe*, cet effet est plus général. Ici on doit comprendre les rentes elles-mêmes. M. de Lavergne ne veut pas traiter la question des dettes publiques; ce serait une question nouvelle que celle de savoir si les dettes publiques sont un bien ou un mal. Il les accepte comme

un fait, et, à ses yeux, la hausse des rentes, bien qu'elle n'ajoute rien par elle-même à la richesse publique, est un signe de cet accroissement. En effet, la rente est, comme toutes les antres, une valeur sur le marché; les capitalistes sont libres de se porter à leur gré de l'une à l'autre, ce qui les rend toutes solidaires. Dès que l'une monte, toutes montent, toutes les valeurs sérieuses, bien entendu; dès que l'une baisse, toutes baissent. Cet effetse fait sentir lors de la baisse; quand les rentes montent, la valeur des terres, des maisons, celle même des salaires, monte aussi. Pourquoi? parce que l'intérêt baisse dans toutes les transactions. L'offre des capitaux devient plus grande, soit qu'ils soient plus abondants, soit qu'ils soient plus confiants, et alors on les obtient à meilleur marché sous toutes les formes; on travaille davantage, on produit davantage, on est plus riche. La baisse de l'intérêt peut se manifester de deux facons : ou par elle-même, ou par la hausse du capital qui donne une rente fixe; 6 francs de rente sur l'Etat valent 120 francs, quand l'intérêt est à 5 pour 400; 150 francs, quand l'intérêt est à 4; 200 francs quand l'intérêt est à 3; et ainsi de suite.

Les fluctuations mêmes de la Bourse, quelque déraisonnables qu'elles soient souvent, ont quelque fois un véritable sens. On a cité tout à l'heure l'exemple de 1848; on a dit qu'après la révolution de Février on avait calculé combien la valeur des rentes et des actions industrielles avait baissé en quelques jours, et on en concluait que la France s'était appauvrie d'autant. C'était une erreur, sans doute, quant au présent; mais ce n'en était pas une, quant à l'avenir. La Bourse prévoyait que la France allait s'appauvrir, et elle escomptait cet appauvrissement. L'évaluation était plus ou moins exacte; mais, au fond, la prévision était fondée. Qu'est-il arrivé en effet? Que les capitaux se sont resserrés, que l'intérêt a monté, que, par

suite, le travail a diminué, et que la production nationale s'est ralentie; les chemins de fer ont transporté moins de voyageurs et de marchandises, les usines de tout genre ont moins produit, les cultivateurs ont fait moins d'avances à la culture, les propriétaires ont fait moins de réparations, on a moins bâti, le mouvement naturel d'une société qui va en s'enrichissant s'est arrêté, on est devenu réellement plus pauvre; tout cela avait été prévu et annoncé d'avance par la baisse des fonds. Ces fluctuations de la Bourse sont un signe moins infaillible que la hausse ou la baisse continues; mais la solidarité des intérêts est telle, qu'elles ne sont pas tout à fait à dédaigner.

M. Horace Say dit qu'il ne conteste pas que le cours de la rente soit un signe et un thermomètre plus ou moins exact des valeurs, mais qu'il ne peut considérer non seulement la hausse de la rente, mais la rente elle-même comme une richesse sociale. S'il en était ainsi, on ne saurait créer trop de titres; tandis que c'est le contraire qui est désirable. Quand l'État emprunte, s'il lui arrive d'employer le capital demandé à des dépenses de luxe, à faire partir des chandelles romaines, par exemple, que reste-t-il à la société? Et, dans tous les cas, que l'emprunt soit bien ou mal employé, en quoi la société est-elle plus ou moins riche, si le titre de la créance sur le Trésor public se négocie à 90 ou à 75?

M. Joseph Garnier fait remarquer que, dans cette question, il faut tenir compte de la hausse de la valeur du numéraire. Après 1848, quand le cours de la rente a fléchi de moitié, la valeur de la monnaie avait augmenté, sinon en proportion, au moins d'une manière notable. A ce moment, l'argent et l'or étaient pour les esprits craintifs, pour la masse, la richesse la plus commode, la plus exportable et la plus réelle; et on faisait des sacrifices considérables pour s'en procurer; de là la baisse de la

valeur des autres produits, de celle des titres de rente, en première ligne.

M. L. DE LAVERGNE ne croit pas à propos de mêler à cette question celle de la valeur de l'argent. Cette dernière est très obscure, très difficile; et, pour son compte, il est loin de la trouver suffisamment élucidée; elle exigerait, dans tous les cas, des développements nouveaux et considérables. Pour le moment, il est nécessaire de l'écarter, bien qu'elle ait des rapports intimes avec le sujet.

M. Wolowski veut répondre à M. Horace Say qu'en admettant qu'on emprunte pour usage improductif, comme celui qu'il a cité, le pays est intéressé à ce que le cours de la rente soit élevé, car, dans ce cas, il retirera plus de l'emprunt, et sera obligé de payer une rente moindre pour faire la même dépense. Et également, dans le cas d'un emprunt utilement employé, en admettant même que les titres de la dette publique équivalent à zéro pour la société, ne vaut-il pas mieux que le pays jemprunte à 100 qu'à 50, puisqu'il peut ainsi consacrer aux améliorations des ressources plus considérables?

M. Horace Say accepte la justesse de ces deux observations, mais il ne voit pas qu'elles fortifient beaucoup l'argumentation de son honorable contradicteur.

#### Séance du 4 mars 1854.

A QUELS SYMPTÔMES ON PEUT RECONNAITRE SI LES TRAVAEX PUBLICS PRENNENT UN ÉLAN EXAGÉRÉ. — CAUSE DE CETTE EXAGÉRATION.

M. Charles Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle assistaient M. le duc d'Harcourt, absent depuis longtemps, et MM. Pellat, doyen de la Faculté de droit de Paris, et Vandenbrock, banquier, récemment élus membres de la Société.

La conversation s'est fixée sur l'une des questions restant à l'ordre du jour, et ainsi conçue : « A quels signes peut-on reconnaître si dans un pays les travaux d'utilité publique prennent un élan exagéré? Et quelles peuvent être les conséquences de cette exagération? » Mais la discussion n'a généralement porté que sur la première partie du sujet, et sur les causes de cette exagération.

M. Dunoyer, lorsqu'il était préfet, pendant les premières années de la monarchie de Juillet, a pu constater qu'on s'était trop pressé de construire certaines routes, en voyant que ces routes n'étaient pas fréquentées. On a pu faire, depuis, plusieurs observations analogues sur les chemins de fer qui n'ont produit qu'un revenu insuffisant, qui n'ont, par conséquent, pas eu assez de circulation; circonstances qui prouvent qu'on s'était trop pressé de les construire, et d'en faire faire les frais, soit par l'État, soit par des Compagnies, tirant l'un et les autres les fonds des bourses privées.

Tel est le symptôme auquel on peut reconnaître que les travaux publics ont pris un élan exagéré; mais ce symptôme ne peut malheureusement être observé qu'après coup et lorsque le mal est fait.

Si l'on demandait ensuite quelle est la cause de ce résultat ou de ce symptôme, M. Dunoyer répondrait que c'est le système de centralisation administrative.

Pour justifier sa proposition, M. Dunoyer jette un coup d'œil rétrospectif sur la manière dont les choses se sont passées sous le dernier gouvernement antérieur à la révolution de 1848, et avant même et depuis sous les autres régimes. Par suite de l'esprit d'intervention qui anime tous les gouvernements en France, on faisait de grands travaux dans certains départements. Le reste du pays, après avoir applaudi, exposait qu'il avait contribué à ces travaux, et en revendiquait d'analogues. Par esprit d'é-

quité, les pouvoirs publics se trouvaient entrainés à donner cette satisfaction aux localités qui la demandaient; et, après avoir fait des dépenses productives, on se trouvait conduit à en faire de tout à fait improductives, et à consommer trop hâtivement les capitaux de la France dans des pays arriérés, qui manquaient d'éléments suffisants de circulation. L'État n'a pas été seul entraîné dans ce vicieux système; les départements l'ont imité, et les préfets, ainsi que les conseils généraux, ont obéi aux mêmes impulsions que l'autorité centrale et les Chambres. Or, c'était là une conséquence actuelle de la centralisation qui fait agir l'administration, quand on devrait laisser faire, comme en Angleterre, l'intérêt privé. Dans ce pays, quand il s'est agi de grandes routes, de chemins vicinaux, de canaux ou de chemins de fer, on n'a pas commencé par rèver un réseau complet et systématique, on n'a pas fait des systèmes théoriques et conçus à priori. On a simplement laissé l'intérêt individuel des entrepreneurs suivre les besoins des localités. Les voies de communication se sont, de la sorte, faites de pièces et de morceaux, si l'on peut ainsi dire; et, de proche en proche, le réseau a été achevé. Les capitaux se sont successivement engagés sur les places qui leur paraissaient meilleures.

M. Dunoyer pense donc qu'en France on a constamment agi à rebours depuis longues années, en partie à cause du système de centralisation qui engendre les idées à priori, et provoque des travaux publics, sinon inutiles, au moins d'une utilité problématique.

M. Michel Cuevalier tronve que M. Dunoyer fait un peu dévier la question; il préfère celle formulée par l'ordre du jour, portant sur le symptôme à reconnaître d'une exagération préjudiciable à la fortune publique.

Mais cette question ne lui paraît pas susceptible d'une solution absolue; et elle ne peut donner lieu qu'à des à

peu près. Comment préciser, en effet, qu'en 1846 l'Angleterre a entrepris plus de chemins de fer qu'elle ne pouvait réellement en mener à bonne fin? M. James Wilson, auteur de remarquables articles dans l'Economist, qu'il a ensuite publiés en un volume (1), a bien dit qu'en 4846 il y avait eu exagération, parce que l'Angleterre prenait des engagements excédant le montant des économies annuelles de la nation; mais M. Wilson n'a pu indiquer le moyen d'évaluer la puissance virtuelle de l'économie générale. Sans doute, au moyen de droits perçus par le Trésor et des tables de mortalité, etc., on peut se faire une idée de l'accroissement annuel des capitaux dans un pays; mais ces éléments d'appréciation ne sont pas suffisants pour une solution de problème à priori, pouvant servir de règle pratique et faire reconnaître que telle quantité de travaux publics sera exagérée, c'est-à-dire supérieure au montant des économies annuelles.

Le problème est complexe; certains aspects de la question sont hypothétiques; d'autres ont un caractère plus pratique. Il est bon de chercher à les préciser; mais, ainsi que l'a fait remarquer M. Wilson, ce n'est aussi qu'après coup, quand le mal est fait, qu'on peut dire précisément qu'il y a eu exagération, imprudence, et constater qu'on avait trop compté sur la puissance virtuelle du capital disponible et des économies annuelles.

M. Michel Chevalier examine ensuite le point de vue traité par M. Dunoyer. Il ne croit pas, avec ce dernier, que la cause du symptôme réside forcément dans l'organisation du gouvernement, et que le remède ou le frein se trouve dans l'intervention exclusive des particuliers. En effet, si jamais il y a eu exagération bien constatée, c'est celle de 1846 en Angleterre, dans un pays où ne

<sup>(1)</sup> Intitulé: Capital Currency and Banking, etc. (J. G.)

fleurit assurément pas le système de centralisation, et dans un pays où l'Etat s'est effacé devant l'initiative privée.

Ces résultats de 1846 donnent tort à M. Dunoyer. Selon M. Michel Chevalier, l'intervention du gouvernement en matière de travaux publics peut avoir eu des inconvénients à certaines époques; toutefois, ces inconvénients n'ont pu tenir au système d'intervention en lui-même, mais simplement à un défaut de mesure. Si la modération, dit-il, est le trésor du sage, elle est également le trésor des gouvernements, qui sont tenus d'agir en tout avec précaution et sagesse; or, quant à la sagesse ou à l'intelligence, les gouvernements en ont, certes, une audessus de la moyenne générale, dans les Etats bien organisés du moins. Et, s'il en est ainsi, il est illogique de vouloir le réduire à l'état de dieu détrôné, à lui rendre toute action impossible dans les travaux publics.

Au reste, si l'intervention de l'Etat, mal conçue, mal guidée, a en de fâcheux effets en France, ce n'est pas pour les chemins de fer. Si les symptômes qui semblent devoir troubler la tranquillité de l'Europe venaient à se calmer, la France aurait un réseau de chemins satisfaisant, et qui sera la source d'une richesse énorme pour le pays. Si le gouvernement ne s'était pas mêlé du choix des lignes, s'il n'avait pas guidé l'emploi des deniers des contribuables, on peut tenir pour certain que ces lignes n'auraient pas été construites.

M. H. Galos, ancien député de la Gironde, ne trouve pas qu'il y ait un critérium bien exact dans le principe formulé par M. Wilson, qui est plutôt une hypothèse scientifique qu'une règle pratique. Il voit des signes plus positifs, plus certains et plus appréciables à puiser dans l'observation des faits.

Premièrement, quand, par suite des promesses de

prospectus et des appàts offerts par les entreprises nouvelles aux capitaux, on voit ceux-ci abandonner l'agriculture, les manufactures et le commerce, c'est-à-dire l'industric en général, qui éprouve dès lors une certaine souffrance, une crise, c'est le signe que les travaux publics sont poussés outre mesure, dans un intérêt mal entendu du pays, et ce signe est facile à constater.

Deuxièmement, si on observe un déplacement extraordinaire, anormal dans les populations de certaines localités; si les populations agricoles quittent les champs; si les ouvriers abandonnent le travail des ateliers ou des usines, pour accourir, à l'appel des entrepreneurs de travaux publics, dans les centres et les localités où ces travaux s'exécutent, on peut encore voir là un symptôme de la souffrance des travaux habituels du pays et une exagération des grands travaux plus exceptionnels.

Troisièmement, quand le gouvernement concourt à ces travaux et s'oblige par de fortes sommes, il pourvoit à ses engagements, soit par une allocation sur le budget, soit par l'emprunt. Si donc on voit le budget ou la dette augmenter d'une manière notable, ou si la dette flottante s'accroît dans des proportions hors des ressources, c'est encore là un concours de signes de l'exagération des travaux entrepris.

M. Michel Chevalier a dit que l'excès pouvait se produire avec l'exercice complet de la liberté individuelle (témoin l'Angleterre) tout aussi bien que par l'intervention de l'Etat. L'observation est exacte; mais il faut faire attention que la crise provenant de l'excès est bien plus redoutable quand, à l'imprévoyance des particuliers, vient se joindre celle des gouvernements. Les gouvernements peuvent avoir un but politique, et sacrifier à ce but actuel, en vue de leur intérêt du moment, le but permanent et social, l'intérêt général et plus réel des po-

pulations. Il est très facile à un gouvernement de se faire illusion sur l'importance du but politique, et de créer de lourdes charges pour l'avenir, en vue de prévenir un danger actuel.

M. Galos ne rejette pas absolument l'initiative du gouvernement en matière de travaux publics; mais à la condition qu'elle n'agira pas seule, qu'elle sera sérieusement contròlée, et qu'elle n'absorbera pas l'initiative individuelle.

M. Courcelle-Seneull trouve qu'il y a symptôme d'exagération des travaux publics, c'est-à-dire qu'il y a trop de capitaux engagés dans ce genre d'entreprises, lorsque l'intérêt s'élève et que la valeur vénale des immeubles diminue dans des proportions notables: c'est ce qui s'est vu en 1846. Toutefois, à cette époque, ainsi que l'a fait observer M. Wilson, non seulement l'Angleterre avait engagé probablement au delà de ses économies possibles dans l'année, mais encore les économies des années suivantes, sans prévoir que ces années seraient affectées par la disette qui ferait perdre cinq à six cents millions au capital national. Si la récolte eût été bonne, il est possible que l'Angleterre ne se fût pas trouvée trop engagée.

M. Courcelle-Seneuil reconnaît aussi qu'il peut y avoir abus de travaux par des particuliers; mais il trouve que cet abus prend des proportions bien plus considérables quand le gouvernement se met de la partie. Si les particuliers bâtissent ou font d'autres entreprises, ils se préoccupent, en définitive, du revenu; ils cherchent à faire un placement profitable, à avoir un intérêt de leurs capitaux. Le gouvernement, au contraire, a d'autres mobiles, et il engage les capitaux dans les vues artistiques ou autres de ceux qui président aux travaux, sans trop s'inquiéter du résultat industriel et pratique de l'entreprise. Assuré-

ment, on peut citer des chemins de fer, en Angleterre et en France, issus de l'intention individuelle, produisant un intérêt modique; on peut citer, par exemple, le chemin de la Teste, en France, qui ne produit rien; mais il y a dans ces entreprises un travail constant des intéressés pour qu'il en soit autrement. Les travaux du gouvernement, au contraire, ne sont l'objet de la préoccupation de personne.

Si la liberté de placement des capitaux existait pleine et entière, l'action du gouvernement en cette matière ne pourrait pas exercer une grande influence. Malheureusement, telle n'est pas la situation des choses en France: les placements ne sont pas libres, parce que nous n'avons pas la liberté des banques, et que d'autres circonstances encore concourent à forcer les capitaux de passer par la Bourse de Paris, où ils subissent un monopole de fait, et où l'attrait du jour les détourne souvent d'une destination industrielle beaucoup plus utile au pays.

M. Dupur, ingénieur en chef de la ville de Paris, reconnaît un moyen bien simple de déterminer si le capital est plus ou moins bien employé dans les entreprises de travaux publics. Ces entreprises produisent-elles un intérêt égal à celui que l'on retire des capitaux engagés dans la généralité des autres entreprises, il n'y a pas exagération. C'est la conséquence contraire qu'il faut tirer, si ces capitaux ne produisent pas l'intérêt courant de l'industrie. Avec la production d'un intérêt suffisant, il n'y aurait pas exagération, quand bien même toutes les épargnes de la Société passeraient dans ces entreprises.

Au reste, M. Dupuit se demande pourquoi quelques grands travaux entrepris, soit par l'Etat, soit par de grandes associations, sont dits d'utilité publique, de préférence à d'autres. Les travaux de l'agriculture, des manufactures, du commerce, sont aussi des travaux d'utilité

publique. Des embarcadères, des buffets, des wagons, des rails ne diffèrent pas des diligences et des auberges, au point de vue économique; et il y a là une distinction très peu fondée.

En ce qui touche les nouvelles voies de communication, l'inconvénient, selon M. Dupuit, est qu'elles soient organisées en monopole et que le public, pendant un siècle ou trois quarts de siècle, ne profite pas des améliorations et des abaissements de prix qu'amènerait la concurrence. Avec la concurrence, M. Dupuit ne redouterait pas l'abus de l'emploi des capitaux, qui ne tardent pas à s'abstenir de prendre part dans des entreprises qui ne produisent pas un revenu égal à celui des capitaux employés dans les autres branches de l'industrie. L'honorable membre partage entièrement l'opinion de M. Dunoyer.

M. Ch. Dunoyer présente de nouvelles considérations pour montrer l'inconvénient de l'intervention du gouvernement en matière de travaux publics, surtout lorsque ces gouvernements ont des exigences à satisfaire. Il est rare que ces exigences de toute nature, légitimes ou non, produisent un placement avantageux des deniers publics. Ces exigences ont conduit, en France, le Trésor public à donner d'abord gratis les terrains, les travaux d'art, les terrassements, à des compagnies qui n'ont plus eu que les rails à poser et le mobilier de l'entreprise à fournir; à garantir ensuite, et en outre, à quelques-unes de ces entreprises un minimum d'intérêt de 4 pour 100. Ce sont là des sacrifices qu'on n'a pas été obligé de faire dans les pays où on a laissé la libre initiative à l'industrie privée.

M. Michel Chevalier ne croit pas au danger de l'intervention de l'État, qui peut toujours agir et qui agit généralement avec mesure. Il ne croit pas non plus que M. le président soit tout à fait d'accord avec l'illustre auteur d'un livre intitulé: De l'industrie et de la morale, publié

en 1825. L'auteur de cet excellent livre posait en fait et démontrait d'une manière vraiment supérieure que les populations n'avaient jamais que le gouvernement qu'elles méritaient: c'est-à-dire, en d'autres termes et d'une manière générale, que leur gouvernement était l'expression fidèle de leur degré d'intelligence, de moralité et de civilisation. Quand la masse du public a des vues vicieuses ou justes sur tel ou tel grand intérêt, ces vues se retrouvent forcément et naturellement dans les actes du gouvernement, quelles que soient son origine et son organisation. Si donc il y a eu des époques d'exagération pour les travaux publics, tenez pour certain que cette exagération, à laquelle le gouvernement a pris part, se serait produite sans son intervention. L'histoire de l'Angleterre et des États-Unis est là pour faire, à diverses époques, la preuve de la proposition. Il y a en un élan extraordinaire, plus que cela, un véritable débordement d'entreprises aux États-Unis en 4835, 1836 et 1837. Il y a eu de grandes imprudences en 4846 et 4847 en Angleterre. Il y a eu des folies faites avec les deux systèmes; il y aura toujours des écarts possibles, soit avec l'un, soit avec l'autre. C'est un peu comme dans l'histoire des songes: on peut alternativement passer par la porte de corne ou par la porte d'or. Ce qu'il faut, avant tout, à un pays, c'est un certain degré de moralité, avec lequel peu importe celui des deux systèmes qui prévaudra dans ce pays.

M. DE FONTENAY insiste sur cette considération, qu'il n'est pas dans l'essence du gouvernement d'avoir les mêmes préoccupations économiques que les particuliers ou les groupes de particuliers constituant les mêmes associations. Or, ces groupes, en cherchant vivement leur intérêt particulier par le bénéfice et le bon marché, produisent l'intérêt général. Quand une association entreprend un travail dans de mauvaises conditions, une autre

se garde bien de l'imiter. Le gouvernement n'est pas à même de s'arrêter aussi facilement, quoiqu'il dispose des fonds du public.

M. Dupurt ajoute à ces observations que l'intervention de l'État ne lui paraît pas avoir été nécessaire pour provoquer les entreprises de chemins de fer. Si, il y a quatorze à quinze ans, on avait attendu, l'industrie privée se serait mise à l'œuvre un peu plus tard, et aurait fait comme dans ces deux dernières années, où elle s'est développée sans allocation, subvention ou garantie d'intérêt de l'État. En définitive, la France aurait peut-être quelques chemins de fer de moins; mais ceux qu'elle aurait seraient dans de meilleures conditions.

M. Dupuit ne pense pas que la faculté de rachat soit une compensation du monopole. L'État ne peut, en effet, racheter les titres ou actions qu'au taux des prix de la Bourse. A ce compte, s'il voulait actuellement racheter le chemin d'Orléans, il payerait cent soixante millions ce qui a en coûté quarante.

M. Léonce de Lavergne serait assez volontiers pour le juste milieu dans cette question d'intervention. Il voit de bonnes conditions dans l'action naturelle des deux initiatives, individuelle ou gouvernementale, contrôlées l'une par l'autre. Toutefois, il préférerait de beaucoup l'initiative individuelle, s'il était forcé de faire un choix.

Quant au symptôme d'exagération, il lui paraît exister dans la hausse du taux de l'intérêt des capitaux que le gouvernement est obligé d'emprunter, et qui se produit parallèlement avec la hausse des matériaux, la hausse des salaires, tous signes immédiats et faisant apprécier les excès dans les entreprises de trayaux publics.

M. Horace Say, d'accord avec MM. Dunoyer, Dupuit, Fontenay et Lavergne, voit un système d'exagération dans la hausse du taux de l'intérêt; mais cette observation ne peut être faite que pour des travaux susceptibles d'une exploitation donnant des revenus, par la construction d'autres travaux utiles ou d'art, tels que des palais, des portes monumentales, etc., que peuvent faire l'Etat ou les communes; on doit chercher d'autres moyens d'appréciation.

L'augmentation des dettes, soit consolidée, soit flottante, est un des symptômes; il en est de même des autres signes indiqués par M. Galos.

M. Say trouve que la question de concurrence que soulèvent les voies de fer n'est pas aussi simple que semble le croire M. Dupuit. Le monopole a de graves inconvénients; mais peut-il ne pas être? Peut-on donner aux entrepreneurs la liberté de traverser à volonté tous les domaines? Ce serait une question spéciale à débattre.

#### Séance du 5 avril 1854.

INFLUENCE DES DROITS D'OCTROI SUR LES SALAIRES.

Cette réunion a été présidée par M. Charles Dunoyer, membre de l'Institut. Parmi les membres présents se trouvait M. de Verneuil, un des présidents de la Société géologique de France, et récemment admis par le bureau à faire partie de la Société d'économie politique.

La question formulée dans l'ordre du jour, et sur laquelle la conversation de la Société s'est fixée, ne portait que sur l'influence de la suppression des droits d'octroi sur les salaires; mais, dans la discussion, elle a été élargie et elle a aussi porté sur la nature de cet impôt, considéré à quelques autres points de vue que nous omettrons.

M. Dupuit est d'avis que les ouvriers de la classe la plus nombreuse et la moins riche en salaires spéciaux,

celle des manœuvres, ne paye pas l'impôt, et que la société leur rend, dans le taux du salaire, l'excédent du prix des choses occasionné par l'octroi; parce que cette classe de travailleurs se contente généralement du strict nécessaire pour vivre, et que lorsqu'elle ne trouve plus ce strict nécessaire, elle quitte la localité. Il en résulte que l'octroi n'a aucune influence fâcheuse pour cette partie de la population urbaine, quand il est établi depuis un certain temps et qu'il est passé à l'état de mesure permanente.

M. Dupuit croit bien qu'au moment où l'octroi vient frapper tel ou tel objet de consommation, ou qu'une diminition ou une suppression de droit sont prononcées, toute la population s'en ressent favorablement ou défavorablement; mais aussitôt que la mesure prend un caractère de permanence, les choses s'arrangent de telle façon, que le manœuvre est exonéré du droit.

Dans le cas d'une diminution radicale ou d'une suppression totale de l'octroi, on verrait certainement se produire une baisse des salaires; car la population des campagnes, attirée par la facilité de vivre, ne tarderait pas à arriver de toute part et à faire diminuer, par la concurrence, le prix de travail de la population locale. Dans la banlieue de Paris, il y a certainement un plus grand nombre d'usines et d'ateliers que dans le mur d'enceinte de Paris; et cela parce que les salaires y sont moins élevés, par suite de la grande différence de droits d'octroi à payer. De grands changements s'opéreraient dans cette distribution de la population, si on supprimait les droits d'octroi, et notamment les droits sur les vins.

M. Dupuit ne veut pas dire que les salaires sont réglés par les tarifs d'octroi, mais bien par la concurrence des travailleurs, plus ou moins vive, selon que les tarifs d'octroi et les autres conditions d'existence ou de travail amènent un plus ou moins grand nombre d'ouvriers de la campagne dans la ville.

M. Joseph Garnier dit que le salarié fait bien tous ses efforts pour retrouver dans son salaire tous les frais de production, l'octroi et l'impôt, par exemple; mais qu'il n'y parvient que si le nombre de ses pareils, en présence du capital disponible, est en équilibre, c'est-à-dire si la concurrence n'est pas trop vive et s'il peut facilement se déplacer. Dans le cas contraire, il a beau vouloir exiger un salaire susceptible de satisfaire à ses charges, il n'y réussit pas, et il ne parvient même pas à se procurer le strict nécessaire. M. Garnier eroit donc qu'en tant que travailleur, le salarié serait dans de meilleures conditions si l'octroi pouvait ne pas exister. En tant que consommateur, l'ouvrier, à quelque catégorie qu'il appartienne, paye positivement l'impôt dans le prix des denrées taxées; car l'impôt retombe définitivement sur le consommateur.

M. Gabriel Lafond a remarqué dans les pays qu'il a parcourus, en Amérique, dans l'Inde comme en Europe, que la condition des classes ouvrières était presque en raison directe du coût des vivres, parce que toujours elles pouvaient y faire face par le haut prix de leur travail. Le manœuvre des Philippines, celui de la presqu'île du Gange, qui ont presque pour rien les objets de première nécessité, mais qui ne gagnent que quelques sous, sont assurément moins heureux que ceux du Chili, qui gagnent dix fois plus et peuvent payer leur nourriture plus cher.

Un membre fait remarquer que les faits cités par M. Gabriel Lafond ne peuvent venir à l'appui des raisonnements de M. Dupuit; car ils tendraient à établir que plus une population paye d'octroi, plus elle est heureuse ce qui est évidemment inadmissible.

M. Horace Say ne croit pas qu'il puisse y avoir de doute touchant l'influence des droits d'octroi sur les salaires; et il pense que les choses se passent comme les a décrites M. Dupuit, avec cette différence, toutefois, que les artisans, qui n'ont pas la même facilité de déplacement que les manœuvres et les ouvriers venant du dehors exécuter des travaux temporaires, voient passer leurs économies dans les caisses municipales. L'octroi est donc un impôt inégalement réparti, et, sous ce rapport, il v aurait beaucoup à dire sur ce système de taxe. Mais ce serait une autre question à traiter que celle du meilleur système de prélèvements pour subvenir aux dépenses publiques; et dans ce cas, il y aurait à examiner si l'État, en France, laisse aux villes d'autres branches de revenu que l'octroi, et s'il ne faudrait pas entrer dans un système financier qui réserverait les impôts directs pour les communes.

M. Renouard dit qu'il faut aussi considérer les droits d'octroi ou toute autre contribution urbaine, comme permettant aux municipalités des villes de faire des dépenses publiques et communes, qui ont pour effet de rendre le séjour des villes plus agréable et plus commode. C'est là une première influence sur les salaires et sur les avantages de la vie des villes, qu'il ne faut pas négliger.

D'un autre côté, M. Renouard croit que les contributions urbaines en augmentant les nécessités du salaire, tendent dans une certaine mesure à élever le niveau intellectuel des ouvriers des villes, obligés de subvenir, par le produit de leur travail, à ces dépenses publiques; et aussi à faire sortir des villes les populations trop nécessiteuses, et à arrêter le courant de la population des campagnes dans les villes. Il trouve utile et juste que les avantages qu'offre la vie des villes soit payé.

M. Paillottet admet qu'à la longue le manœuvre dont on a parlé parvient à comprendre le droit d'octroi dans son salaire, ou à quitter la ville. Mais il croit bien qu'avant de se résoudre à un déplacement, il consent à des salaires qui ne sont plus capables de satisfaire ses besoins. De là des privations et des souffrances considérables, qu'il faut mettre à la charge de l'octroi. D'un autre côté, M. Paillottet pense qu'une forte diminution, ou la suppression de ces droits, agissant comme une augmentation de salaires, a pour effet d'accroître le bien-être et la moralité des populations urbaines, de celles mêmes qui seraient attirées par la baisse des droits, et qui auraient tendance à imiter les habitudes prises et à se mettre au niveau des autres.

M. Dunoyer cite quelques exemples, et notamment celui des cafés, dont les prix ont augmenté depuis cinquante ans, malgré la diminution des prix des denrées coloniales, et qui montrent que l'influence des mœurs et des habitudes peut empêcher la diminution ou la suppression des octrois de profiter au consommateur proprement dit. M. Dunoyer rappelle les dégrèvements qui ont porté, à diverses époques, sur le vin et la viande, assez inutilement sur le public.

M. Joseph Garnier pense que les établissements dont a parlé M. Dunoyer ont fait, depuis l'époque citée, des dépenses de luxe, que les consommateurs doivent payer.

M. Gabriel Lafond ajoute qu'il faut aussi tenir compte de la baisse du prix de l'argent.

M. Dupuit fait remarquer que l'effet d'une diminution de droits ne se fait sentir qu'au bout d'un certain temps. C'est ainsi que si l'on supprimait les droits sur les vins, ce seraient d'abord les propriétaires des vignobles et les intermédiaires, qui profiteraient le plus de la diminution; mais les choses ne dureraient pas toujours ainsi, et, au bout de quelque temps, ce serait le consommateur qui bénéficierait principalement de la réforme.

M. Magne rappelle qu'en 1848, après la diminution du droit d'octroi, le prix de la viande a très positivement baissé à Paris. A cette époque, la plupart des familles aisées n'ont pas suffisamment exigé des bouchers une diminution de prix; mais c'est un fait avéré que les ménagères de la classe ouvrière, qui allaient à la boucherie avec leur argent, obtenaient, soit les basses viandes à un prix moindre qu'auparavant, soit des morceaux de meilleure qualité, à prix égal.

M. Horace Say ajoute que si, en 1848, la diminution du prix de la viande n'a pas été aussi sensible qu'elle aurait pu l'être, cela a tenu à ce que, par suite de la stagnation de l'industrie, les bouchers ne pouvaient tirer le même parti du cuir vert, des cornes, des sabots, etc., et, qu'obligés de retrouver néanmons le prix d'achat, ils résistaient à toute diminution du prix des diverses qualités de viande, plus qu'ils ne l'auraient fait dans d'autres circonstances.

M. Léon Say signale ce fait, qu'il résulte de renseignements qu'il a demandés que les salaires des maçons ne sont pas moindres dans la banlieue qu'à l'intérieur, et que même les ouvriers de Paris se font donner une augmentation de 25 centimes.

Il en tire cette conclusion que la prime résultant pour la banlieue de la diminution du droit d'octroi n'est pas suffisante pour créer une concurrence, et que si les droits d'octroi de Paris étaient réduits au taux de ceux de la banlieue, cet avantage ne déterminerait pas non plus de concurrence nouvelle. Or, comme sans concurrence nouvelle, il n'y a pas de raison à une diminution de salaire, M. Léon Say en conclut, en dernière analyse, que les droits d'octroi ont peu d'influence sur les salaires, et qu'ils sont supportés par la classe ouvrière.

#### Séance du 5 mai 1854.

SI TOUT EST PLUS CHER EN ANGLETERRE QU'EN FRANCE, ET POURQUOI?

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, préside cette réunion.

La question de la cherté comparée des choses en France et en Angleterre, posée par M. Léonce de Lavergne, fixe d'abord la conversation.

- M. W. Nassau-Senior dit qu'il y a à faire, à ceux qui avancent que tout est plus cher en Angleterre qu'en France, une réponse assez catégorique. Si tout est plus cher au delà du détroit, il n'y a pas de commerce possible entre les deux pays : et dès lors comment expliquer les échanges internationaux qui ont lieu de fait?
- M. L. DE LAVERGNE rappelle que l'on croit généralement que tout est plus cher en Angleterre que dans la plupart des autres pays, qu'en France, par exemple; et que M. Thiers a soutenu naguère, à la tribune de l'Assemblée législative, une théorie basée sur ce fait, théorie d'après laquelle la richesse de nos voisins consisterait précisément en cette cherté universelle. Il demande s'il n'y a pas, à cet égard, plusieurs distinctions à faire; si la moyenne des produits n'est pas plus chère en Angleterre, et si on peut assigner des causes générales à ce fait.
- M. DE FONTENAY croit qu'il faut établir une distinction entre le coût des services et celui des matières premières: les prix des services, c'est-à-dire les salaires, sont plus élevés dans les pays riches, tels que l'Angleterre et les États-Unis: c'est le contraire pour les matières premières.
- M. Quijano s'est préoccupé de cette question, en visitant récemment la ville de Londres; et il s'est enquis des prix de différents objets. Il a trouvé que la viande se ven-

dait à peu près au même prix à Londres qu'à Paris; que le pain était un peu plus cher à Londres, dans le rapport de 13 à 12; que le sucre était meilleur marché qu'à Paris; que le poisson était, en général, plus abondant, mais que certaines qualités étaient beaucoup plus chères. Les logements ont semblé à M. Quijano, en divers quartiers, moins chers qu'à Paris. Quant à la plupart des articles de vêtements, tout le monde sait qu'ils sont, à quelques exceptions près, à des prix remarquablement bas.

M. Quijano pense donc qu'il y a une grande erreur à dire que tout est plus cher en Angleterre qu'en France; et il explique la croyance générale, à cet égard, par la première impression des voyageurs qui se trouvent, en arrivant, en présence de gens qui font payer cher leurs services. Il cite, comme exemple, le prix des spectacles, qui sont beaucoup plus élevés à Londres qu'à Paris; mais il fait remarquer qu'à Paris le bon marché n'est qu'apparent, puisqu'on donne des subventions aux principaux théâtres, et que la bourse de tous contribue ainsi au plaisir de quelques-uns.

M. W. Nassau-Senior confirme aussi par des exemples le fait de la plus grande cherté des services en Angleterre, où les avocats, les juges, les médecins obtiennent des honoraires deux, trois et quatre fois plus considérables qu'en France, où des directeurs de Revues ont 1500 livres sterling (plus de 30000 francs), où les écrivains de ces Revues sont payés à raison de 20 livres ou 500 francs la feuille (trois et quatre fois plus qu'à Paris); où les ouvriers proprement dits, et les laboureurs, gagnent un salaire double de celui qu'ont des travailleurs analogues en France.

M. Senior ajoute que le travailleur anglais est mieux rétribué, parce qu'il produit plus, et réciproquement; d'où il résulte que le prix des choses n'est pas autant affecté, qu'on pourrait le croire au premier abord, de la hausse des salaires.

Le savant économiste donne, de l'élévation du prix des services, l'explication suivante: Dans les pays où il y a des mines d'or, il est plus facile de se procurer une quantité donnée d'or en échange d'une quantité donnée de travail; et, dans les pays où il n'y a pas de mines, c'est le commerce qui produit l'effet de la mine d'or. Sous ce rapport, la mine anglaise est plus {riche que celle de France, c'est-à-dire que le commerce est plus universel, plus fécond, plus productif; aussi, plus en rapport avec les pays à mines d'or, avec les États-Unis et la Californie, avec l'Australie, etc.

M. Sudre fait remarquer que les services qu'a cités principalement M. Senior sont ceux qui sont rendus à la classe élevée et à la classe moyenne aisée; or, ces classes étant comparativement plus riches en Angleterre qu'en France, il en résulte plus de facilité, de la part des professions savantes et artistiques, à se faire rémunérer largement.

M. Vée, inspecteur de l'assistance publique, a eu sous les yeux divers documents relatifs aux classes pauvres en Angleterre, et il lui en est resté cette impression que les salaires de ces classes ne sont pas plus élevés en Angleterre qu'en France.

M. Renouard serait de l'avis de M. Senior, si la mine d'or dont il a parlé était prise dans un sens plus métaphorique. Ce qui constitue la richesse, la vraie mine d'or, c'est la fécondité du travail. Or, le travail est plus rétribué et plus fécond dans les pays riches, parce que le travailleur y est à la fois plus intelligent et plus productif.

M. Courcelle-Seneuil. En Angleterre, les forces productives qui concourent avec le travail à la création de la richesse, et qu'on résume sous la dénomination de capi-

tal, sont plus grandes qu'en France. D'une part, le capital naturel est supérieur, et, d'autre part, le capital accumulé est également plus important. Il en résulte une plus grande facilité de production, et le pouvoir de rémunérer davantage les services du travail, sans élever les prix du marché. Une autre circonstance favorable est une plus grande égalité dans les prix des vivres.

M. L. DE LAVERGNE pense qu'il faut aussi tenir compte, dans ces appréciations, de l'influence de l'impôt. Il se félicite d'avoir provoqué cette conversation de laquelle il résulte bien, conformément à ce qu'il croyait déjà, qu'il est fort inexact de dire que tout est plus cher en Angleterre qu'en France. Ce qu'il y a de plus cher, ce sont certains services personnels pouvant et sachant se faire bien rétribuer et s'adressant d'ailleurs à des consommateurs riches. C'est dans ce sens qu'il est permis de dire que la cherté est la richesse; ce qui est richesse, en effet, c'est la cherté des services, compagne de la richesse, et non la cherté des choses.

M. Dupuit ne peut admettre l'application de M. Senior. Si, dans le pays où l'or abonde, le travail, celui de blanchisseur, par exemple, se fait largement payer, il est obligé, à son tour, de payer largement les autres travaux qu'il commande. Il en résulte une compensation qui n'exclut pas, toutefois, une plus grande facilité que l'or amène dans les échanges.

# SUR LA LIBERTÉ DES DÉFRICHEMENTS.

La conversation de la Société s'est ensuite portée sur la question de la liberté des défrichements, qui a récemment été agitée au conseil d'État et dans plusieurs sociétés scientifiques, et qui est revenue sur le tapis, par suite d'un projet de loi destiné à remplacer le titre du Code concernant les forêts, et que les pouvoirs publics ont successivement prorogée depuis plusieurs années.

M. le baron Chaillou des Barres, membre du Conseil général de l'Yonne, entre dans quelques détails sur les discussions qui ont en lieu, touchant cette question, à la Société forestière qui s'est récemment constituée. La Société forestière ne s'est pas prononcée sur le principe de la liberté des défrichements; mais l'honorable membre est porté à croîre que la majorité, composée de propriétaires de forêts, est favorable à cette liberté, qu'il réclame, pour son compte, comme un corollaire naturel du principe de propriété.

M. Magne, professeur d'agriculture à l'École vétérinaire d'Alfort, pense que la question des défrichements est une de ces questions complexes qui ne peuvent être résolues par l'application du seul principe de la liberté. Les défrichements influent sur le gazonnement des montagnes et les débordements des rivières. Il en résulte qu'on ne peut admettre un droit absolu de propriété forestière, qui mettrait en péril toutes les autres propriétés. Il peut donc s'agir d'améliorer le Code forestier actuel, dans le sens de la liberté, mais non de proclamer la liberté complète des propriétaires des forêts.

Au sujet du préjudice porté à ces derniers par les lois protectrices de l'intérêt général, M. Magne fait observer que les détenteurs actuels des propriétés les ont acquises avec les charges que la loi fait peser sur elles, et, par conséquent, à un prix calculé en conséquence. Il n'y a donc pas, de leur part, à faire valoir l'argument tiré du donmage que leur causent les obligations auxquelles ils sont soumis. Cela est moins vrai des propriétaires qui ont acquis antérieurement aux lois prohibitives, s'il y en a de semblables; mais cela est surtout vrai des propriétaires dont la possession est plus récente, de ceux, par exemple, qui ont acheté les forêts de l'État, aliénées après

1830, et qui les ont assurément payées moins cher que si les forèts cussent été soumises à un régime de liberté complète de défrichement.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il y a, dans la question, une partie relative à la physique terrestre et une autre économique. Au sujet de la première, il fait appel aux lumières de M. de Verneuil, à qui ses travaux de géologie ont récemment valu un fauteuil à l'Académie des sciences.

M. DE VERNEUL répond que la croyance générale des hommes de science est bien que les déboisements produisent la crue des rivières, à de certaines époques de l'année, et que, sous l'influence de cette cause, on a vu des cours d'eau parfaitement et régulièrement navigables cesser de l'être. Tel est le Volga, depuis un demi-siècle environ. D'autres désavantages climatériques ont été observés en Espagne, et partout où les montagnes ont été défrichées. Il ne semble pas qu'il puisse y avoir doute à cet égard.

M. Challou des Barres dit qu'en admettant pleinement ces assertions de la science d'observation, la Société n'a d'autre droit que celui de l'expropriation des propriétaires forestiers, moyennant une juste indemnité. Il ajoute que, maintenant que la houille est venue faire une concurrence si redoutable aux produits des forêts, imposer aux propriétaires l'obligation de conserver ce qu'ils voudraient et pourraient vendre avec avantage, c'est violer la propriété des uns au profit de tous.

Répondant à l'argument de M. Magne, M. Chaillou des Barres dit que telle était aussi la raison donnée par l'abbé Maury, au sein de l'Assemblée constituante, pour défendre le maintien de la dîme. Eh bien! qu'on fasse ce qu'on a fait en partie pour les propriétaires de la dîme : qu'on les exproprie au nom de l'intérêt public et qu'on leur paye la valeur du sol qu'ils ont acquis, et dont ils sont assurément plus légitimes propriétaires que les décimateurs ne l'étaient de leurs droits.

M. LE PRÉSIDENT demande s'il n'y aurait pas erreur dans les deux systèmes, celui de la liberté absolue et celui de la réglementation exagérée; et si la solution ne se trouverait pas dans une réglementation intelligente, qui ne prohiberait les défrichements que dans les localités où ils nuiraient vraiment à l'intérêt général.

M. Joseph Garnier serait de cet avis, dans l'application. En principe, il croit que la liberté des défrichements est juste et utile. M. Garnier ajoute quelques observations au sujet des opinions émises.

Sur la question économique, il est à la fois de l'avis de M. Magne, touchant l'influence des charges sur la valeur des propriétés forestières, et il voudrait, avec M. Chaillou des Barres, que la société rachetât les forêts dont la conservation serait jugée nécessaire à l'intérêt général. Mais ici se présente une question insoluble. Comment empêcher l'État, une fois qu'il aurait acheté, d'aliéner ses forêts dans un moment de besoin, et de retomber dans le système actuel de propriété gênée par des entraves? En dernière analyse, la solution de M. Chaillou des Barres ramènerait au régime actuel.

En ce qui regarde la question d'histoire naturelle, M. Joseph Garnier dit que, dans un article du Journal des économistes, il est rapporté des opinions d'hommes compétents, qui jettent un jour nouveau sur les causes des débordements des cours d'eau. Il ajoute que cette question soulève un problème d'économic planétaire, qu'il est difficile de traiter, mais que l'on peut, cependant, indiquer à cette occasion. — On parle des déboisements et de leur influence fàcheuse sur la constitution des montagnes; mais est-il bien possible d'y remédier? et n'est-

ce pas là une action nécessaire et peut-ètre utile des temps sur notre globe? Qui pourrait dire que le soulèvement des montagnes a en lieu, pour que celles-ci durent toujours sans modification aucune?...

Il y aurait encore là un argument en faveur de la liberté des défrichements que M. Joseph Garnier réclame, moins dans l'intérèt des propriétaires du sol forestier, qui n'ont payé le droit de propriétaire que ce qu'il valait, mais dans l'intérèt de la société; l'instinct propriétaire étant le plus capable de trouver ce qui est avantageux, et ce qui est le plus avantageux n'étant tel que parce que la société le juge ainsi.

M. Léonce de Lavergne ne veut pas suivre M. Garnier dans la voie de l'équilibre planétaire, et s'en tient à la croyance actuelle et générale que la dénudation des montagnes est chose fâcheuse. Il croit donc que ces bois sont utiles, et qu'il est nécessaire de s'opposer à leur destruction. Il ne croit pas qu'il en soit ainsi des bois de plaine, et il pense, en outre, que la prohibition des défrichements des bois de plaine nuit au reboisement des montagnes. Que l'on permette, en effet, de déboiser les bonnes terres, et l'on verra les propriétaires des mauvaises songer à les boiser pour en tirer parti, lorsqu'ils n'auront plus à redouter la concurrence des bonnes. Il n'y a rien à craindre pour le placement futur des produits des forêts; la consommation du bois a augmenté, malgré la progression extraordinaire de celle de la houille. Ce qui se passe en Belgique est un exemple frappant de la vérité de ces assertions. La Belgique jouit depuis trente ans de la liberté des défrichements; la Belgique a des mines de houille de premier ordre : eh bien ! la Belgique a plus de bois plantés relativement que la France.

Il ne peut pas y avoir de question pour les plaines; et quant aux montagnes, comme c'est surtout le pacage des biens communaux qui a particulièrement produit le déboisement, c'est principalement sur ce pacage que le législateur doit porter son attention.

M. de Fontenay entre dans divers détails sur les causes et les résultats positifs du déboisement dans une localité qu'il a observée. Il ne pense pas que la société doive rien aux propriétaires forestiers, dont quelques-uns sont bien réellement dépossédés par la houille. Leur histoire est celle des maîtres de forge, déplacés par les chemins de fer; c'est celle de tous les progrès. Mais il trouve légitime et bon que le gouvernement intervienne pour préserver les bois indispensables à la conservation du sol. Telle était l'opinion de M. Charles Comte. — Pour M. de Fontenay, la difficulté gît dans le mode d'intervention; car si l'État prend le sol forestier moyennant indemnité, il le revendra tôt ou tard, dans un moment de gêne, comme le disait si justement, tout à l'heure, M.J. Garnier.

M. Chaillou des Barres tire des raisonnements qui viennent d'être faits, de la concurrence de la houille et du peu de protection accordée aux propriétés forestières pour la répression des délits, des arguments en faveur de la liberté que réclament les détenteurs de ces propriétés.

M. Dupuit est aussi d'avis d'accorder la liberté à cette catégorie de propriétaires, mais en la leur faisant payer.

M. Magne se range à l'avis de M. Lavergne, et insiste sur la nécessité de préserver les bois de montagne dans l'intérêt des plaines. Il s'agit ici d'un intérêt général et supérieur.

M. Pommier. M. de Verneuil a rappelé l'opinion générale; un ingénieur des ponts et chaussées, M. Belgrand, vient d'en produire une autre tout à fait contraire, avec des preuves à l'appui. C'est que la science n'a pas dit son dernier mot, et qu'elle ne peut pas le dire. En second lieu,

si l'on considère les pays où ont eu lieu les plus grands déhoisements, on les trouve prospères, faisant des récoltes, et nourrissant des bestiaux pour alimenter des populations croissantes, dont la vie moyenne s'est accrue. N'en faut-il pas conclure que, somme toute, les déboisements n'ont pas porté atteinte aux intérêts généraux? Troisièmement, l'expérience démontre qu'en toutes choses l'intervention d'une administration centrale n'est pas le meilleur juge des intérêts privés et publics, et qu'en matière de défrichements, par exemple, elle se voit conduite à accorder ou à refuser des autorisations qui ont plus d'une fois donné lieu à de justes critiques. M. Pommier est donc partisan de la liberté des défrichements, comme le disait si justement tout à l'heure M. J. Garnier.

D'antres raisons le fortifient dans cette opinion. Quand les bois ne se vendent pas, c'est une preuve que le pays n'en a pas besoin; et quand il défriche, le propriétaire consacre forcément sa terre à un nsage plus avantageux à la société. Si, au contraire, les bois se vendent, on peut être sûr que les possesseurs du sol conserveront naturellement leur propriété intacte. C'est ce qui est arrivé pour la plus grande partie des bois vendus par l'administration des finances, avec la faculté de défricher.

M. Pommier ne croit pas qu'il soit possible d'établir clairement une distinction entre les bois de plaine et les bois de montagne. Il ne croit pas non plus qu'il soit possible d'empêcher les défrichements dans les localités telles que les Pyrénées, les Alpes, l'Auvergne, etc. Au résumé, ce qu'il y avait de mieux à faire, selon M. Pommier, de la part de l'État, dans l'intérêt bien entendu des particuliers et de la société, c'est de créer les voies de transport nécessaires, de perfectionner celles qui existent, de protéger la propriété, et de laisser faire, pour tout le reste, l'action individuelle.

# Seance du 6 juin 1854.

INFLUENCE DES BANQUES SUR L'ENTRAINEMENT DES CAPITAUX ET SUR LES CRISES.

Cette séance est présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

La réunion s'est entretenue de cette question, présentée en ces termes par un membre : « L'abaissement du taux de l'escompte par les banques n'amène-t-il pas fatalement une crise, en excitant la spéculation et en forçant les capitaux à entrer dans les entreprises les plus téméraires ? »

M. Michel Chevalier pense qu'il ne peut s'agir de l'abaissement général, naturel et régulier du taux de l'intérêt, qui est toujours un grand bien, mais de la mesure que peut prendre une grande compagnie de banque, la Banque de France, par exemple.

Dans ce cas, M. Michel Chevalier ne croit pas qu'il puisse jamais y avoir une action bien forte et, par conséquent, aucun danger notable. La Banque, en abaissant le taux de l'escompte, achète des valeurs et donne en échange ses billets. Or, en pareil cas, l'accroissement de l'émission ne dépasse guère une centaine de millions et ne peut pas provoquer de bien grandes témérités.

Aux époques d'entraînement, d'engouement des capitaux, ce ne sont pas les banques qui provoquent le mouvement; elles le suivent. Le phénomène économique qu'on observe en ces moments a son origine dans un certain état moral des esprits, qui se passionnent aveuglément pour des opérations fantastiques, et non dans la baisse de l'escompte de quelque établissement public. C'est donc le pays qui est coupable et responsable des désastres qui se produisent à ces époques. Sans doute, la Banque et le

gouvernement, dont cette Banque est un appendice, ont une part de responsabilité; mais cette part n'est pas la centième partie de celle du pays lui-même.

M. C. Cheuvreux, membre du Tribunal de commerce de Paris, demande si les banques américaines ne peuvent pas être citées comme un exemple de l'action des établissements de crédit sur ces entraînements.

M. Michel Chevalier répond que non. Lorsque, dit-il, on spéculait à New-York, il y a vingt ans, sur des terrains de la ville encore recouverts par les eaux, ou même sur des propriétés situées en des localités inconnues, sur le lac Michigan, etc., la maladie était bien certainement dans le pays. Si les banques, qui avaient qualité pour combattre ce mouvement, y ont cédé, elles n'en ont pas été les premiers promoteurs.

M. Horace Say fait remarquer qu'à de certaines époques il y a des baisses d'intérêt qui tiennent à des circonstances particulières et spéciales, et qui ne sont nullement l'expression du fait général dans le commerce et l'industrie. Ainsi, il arrive que quelques capitaux, voulant rester disponibles pour de certaines éventualités, se portent aux établissements de crédit et se contentent même de 1 ou 2 pour 100, pour conserver leur liberté et attendre un placement. Dans ce cas, assez fréquent, sur les places qui sont de grands centres d'affaires, on se trompe si l'on prend le taux de ces transactions pour le taux courant de l'intérêt; et si des opérations sont basées sur cette facilité des capitaux, il peut en résulter des imprudences et des crises. En pareille circonstance, il est du devoir de ceux qui ont action sur l'opinion publique de ne pas la tromper sur la situation; et il faut éviter avec soin tout ce qui pourrait provoquer l'accumulation artificielle de ces espèces de capitaux.

M. Ch. Dunoyer croit aussi que les engouements et les

crises sont le fait du public, et que les banques n'y ont qu'une influence secondaire, à la condition toutefois de ne pas vouloir pousser à la production, auquel cas elles agissent contre la nature des choses, en provoquant des affaires qui n'ont pas de raison d'être, et qui augmentent le trop-plein, arrivant presque toujours après un certain temps de prospérité, difficile à prévoir.

lci M. Dunoyer entre dans quelques considérations au sujet de l'impossibilité de régler la production, dont on n'apercoit l'excès que lorsque les symptômes de crise apparaissent, et auquel on ne peut remédier que par une diminution d'activité. - M. Michel Chevalier fait remarquer qu'il ne peut jamais y avoir d'excès de production que sur une échelle assez restreinte. - M. Dunoyer tombe d'accord avec lui; mais il fait une distinction entre la production totale et ses diverses branches, dont quelquesunes sont souvent engorgées dans les moments d'activité, que chacun veut mettre à profit, dont on ne peut apprécier les limites, et pendant lesquels les entreprises d'industrie vont trop loin. C'est dans ces cas que l'action d'une banque peut être inintelligente et nuisible, en excitant une production qu'il faudrait, au contraire, ralentir.

MM. DE PARIEU et Michel Chevalier ne partagent pas tout à fait l'avis de M. Dunoyer, au sujet de l'action des banques dans ce cas. Le premier ne voit pas comment il pent être nuisible qu'une banque vienne au secours de l'industrie par des avances; — le second ajoute qu'en faisant ces avances, une banque ne remplit que son devoir, qu'elle agit utilement en le faisant, et que c'est sa pusillanimité, en pareille circonstance, qui est nuisible à l'industrie du pays et pousse à la crise.

M. Renouard ne pense pas qu'il faille faire entrer dans la solution de cette question l'élément de moralité. Les banques ont des capitaux à faire prospérer plutôt que des devoirs à remplir et des tendances morales à combattre. Si elles agissent sous l'influence de la pression des gouvernements, comme c'est le cas de certaines banques, ce sont ces gouvernements qui premient sur eux une grande responsabilité. Mais lorsqu'elles ont leur liberté d'action, elles ne peuvent avoir d'autre guide que le placement avantageux de leur numéraire plus ou moins abondant, ayant tendance à en abaisser le prix lorsqu'elles en ont beaucoup, à l'augmenter au contraire lorsqu'elles en possèdent moins, le tout relativement aux besoins de la place. Dans ces intérêts, comme dans ceux d'autres établissements et de tous les particuliers, il n'y a pas de moralité engagée; c'est simplement une question de commerce et de propriété, de vente et d'achat au prix le plus avantageux. Toutes les banques agissant à ce point de vue, la direction du crédit résulte du concours des intérèts et de la sagesse collective de ceux à qui ils sont confiés, et les choses sont heureusement ainsi faites que c'est à la direction qui se trouve être, en définitive, la plus intelligente, la plus utile, la plus morale. Mais, pour que cette direction se produise, il faut le libre concours de tous; et si une seule banque agit, si le gouvernement influe sur sa direction, alors il peut y avoir une responsabilité morale qui pèse sur qui de droit.

M. DE PARIEU pense qu'une banque, quelles que soient sa constitution et sa nature, a toujours des concurrents. Elle ne peut élever le prix de son argent au-delà du taux courant, parce qu'elle ne ferait plus d'affaires, et partant plus de profits. Elle est donc conduite à baisser le taux de l'escompte selon l'état de la place, et alors elle accompagne le mouvement produit, plutôt qu'elle ne le fait naître. Elle a son action dans ce mouvement, qu'elle ne peut accélérer ou ralentir dans une certaine limite;

mais il est impossible de concevoir qu'elle donne seule l'impulsion et qu'elle domine la circulation.

M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, fait encore remarquer que lorsque des particuliers versent les fonds à la Banque, c'est faute de placement qui leur convienne. En supposant que la Banque se serve de ces dépôts pour faire des escomptes, elle ne tarde pas à manquer de cette ressource lorsque les affaires reprennent, parce que les capitaux trouvent des emplois plus lucratifs. De sorte que la tendance à la baisse de l'escompte, pour la Banque, ne tarde pas à être neutralisée.

### Seance du 7 juillet 1854.

S'IL EST UTILE QUE L'AUTORITÉ PUBLIQUE CHERCHE A ENTRETENIR LA CONFIANCE DANS L'ESPRIT DES POPULATIONS AU SUJET DES RÉCOLTES.

M. Horace Say préside cette réunion.

Dès le début de la séance, les membres de la réunion se sont entretenus de la qualité des récoltes et de l'influence des pluies continuelles, depuis environ deux mois, dans quelques pays, particulièrement dans quelques localités du Nord et notamment dans le rayon de Paris. A ce sujet, un membre rappelle l'opinion récemment émise au sein du Parlement piémontais par l'honorable M. de Cavour, président du Conseil, et rapportée par les journaux du matin. M. de Cavour, en réponse à une interpellation sur la cherté des grains, a donné, dans la séance du 30 juin, des explications très rassurantes sur la récolte du Piémont, celle des Deux-Siciles et de la France méridionale, qui lui paraissent devoir suppléer abondamment, pour son pays, au déficit amené par l'état de la mer Noire, d'autant plus que le maïs promet également une bonne récolte.

A ce sujet, M. Dupuit, ingénieur en chef de la ville de Paris, soulève une question qui devient le sujet de l'entretien général.

M. Dupuit demande si, lorsqu'il peut y avoir quelque crainte de rareté des grains, et de cherté future, par conséquent, il est bon, c'est-à-dire profitable au public, que l'autorité, plus ou moins bien renseignée par l'administration, intervienne pour rassurer les populations. En général, il y a de la part des gouvernements tendance à dire que la récolte est bonne; et M. Dupuit pense que, quand ce n'est pas là l'expression de l'exacte vérité, cette exagération produit, en réalité, plus de mal que de bien. En effet, l'assurance d'une récolte suffisante amène une baisse de prix et, par conséquent, une augmentation de consommation qui, bientôt, sont suivies d'une réaction en sens inverse; les populations ne tardent pas à payer par la cherté et la souffrance la fausse sécurité qui leur a été donnée.

Si les gouvernements pouvaient connaître l'exacte vérité, il n'y aurait aucun inconvénient à ce qu'ils la publiassent; mais, dans l'incertitude où ils sont toujours à cet égard, M. Dupuit pense qu'il serait préférable qu'ils s'abstinssent de toute assurance officielle; car, à tout prendre, il vaudrait mieux laisser les craintes s'exagérer. Cette exagération n'a qu'un temps, et le commerce ne tarde pas à la dissiper.

M. Horace Say, président, dit qu'en lisant les paroles de M. de Cavour, rapportées par les journaux, il avait fait les mêmes réflexions que M. Dupuit. Sous le rapport économique, il ne croit pas que l'autorité obtienne de bons résultats en cherchant à présenter une situation meilleure qu'elle ne l'est au fond; mais la question lui paraît d'ordre politique, et il se demande si, au point de vue où se place l'autorité à un moment donné, il est plus

convenable de chercher à prévenir l'inquiétude ou de la laisser prendre toute son extension jusqu'à ce qu'elle se corrige d'elle-même.

M. Auguste Chevalier, député au Corps législatif, ancien secrétaire de la présidence de la République, croit qu'il n'y a que des avantages, à son sens, à ce que les gouvernements rassurent les populations et leur annoncent des récoltes meilleures qu'elles ne doivent être, parce que le public a une tendance bien marquée à toujours exagérer le mal outre mesure. Sans l'intervention du gouvernement, cette exagération, au sujet des approvisionnements ou même de toutes autres affaires, les affaires financières, par exemple, amène des crises et des désastres qu'il est utile de prévenir, en rétablissant l'équilibre dans l'opinion publique égarée.

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation. La question soumise à la Société est une question d'information générale, et elle serait résolue si l'autorité et l'administration pouvaient être renseignées sur l'exacte vérité. Or, pour connaître la vérité, le gouvernement se fait enquêteur. et l'expérience a démontré, en diverses circonstances, en 4846 notamment, qu'il n'était pas toujours exactement renseigné par ses agents; cela étant, ce n'est qu'avec la plus grande réserve que le gouvernement doit donner des assurances officielles, et mieux vaut qu'il laisse parler chacun dans son sens. C'est le seul moyen de balancer les exagérations et les calculs des intérêts privés. Si le gouvernement agit seul, s'il donne à ses assertions le caractère officiel, il assume une responsabilité qu'il est toujours prudent d'éviter.

Si l'on se demandait s'il vaut mieux produire l'assurance ou la préoccupation dans l'esprit des populations au sujet des subsistances, M. Renouard répondrait, au point de vue économique, que le système qui fait le moins

espérer, qui provoque le plus la prévoyance, est celui qu'il faut préférer; car il ne présente pas les dangers de l'autre. Au point de vue exclusivement politique, la question est plus délicate. La politique vit un peu au jour le jour, et c'est plutôt du danger du moment que du danger final qu'elle se préoccupe. Toutefois, la meilleure politique lui paraît être celle qui, tout en publiant les renseignements dont elle dispose, présente ces renseignements pour ce qu'ils sont, et prend un soin extrême à ce que, par suite de ses assertions, les populations ne voient pas trop les choses en beau; car ce danger est plus grand qu'une panique forcément passagère.

M. le comte Cieszkowski, député de Posen à la diète de Prusse. Comme le gouvernement est toujours obligé de donner son avis en pareille occurrence, et comme cette indication directrice doit être, autant que possible, la vérité, la question discutée n'est pas autre chose, au fond, que la meilleure organisation de la statistique, à l'aide de laquelle l'autorité pourra recueillir par ses agents, et faire connaître au public, la situation exacte, et imprimer une direction positive aux transactions du commerce, sans intervenir, toutefois, dans ces transactions.

M. Léonce de Lavergne s'est souvent servi de la statistique, ne pouvant faire autrement que de prendre les faits tels qu'ils sont recucillis; mais il n'y croit que dans une certaine mesure, et il ne doute pas qu'avec le moyen d'une statistique officielle, on n'arrive aux plus grandes erreurs pour l'appréciation des récoltes. M. de Lavergne a beaucoup plus de confiance dans les instincts du commerce, qui a un si grand intérêt à savoir où et combien la production a été bonne, médiocre ou mauvaise.

Il serait préférable, à tous égards, que le gouvernement pût rester étranger aux questions d'approvisionnement. C'est là la théorie, cent fois démontrée par l'expérience, théorie de laquelle on fait bien de chercher à se rapprocher le plus possible. Mais les gouvernements ne sont pas en présence de populations sensibles aux avantages de la théorie et de la science; ils ont affaire à des hommes dominés par des préjugés et des passions, à l'encontre desquels il faut manœuvrer de son mieux, surtout dans les pays où la théorie du self government n'a pas encore pénétré assez avant dans l'esprit des populations. Dans ces pays, si la récolte est mauvaise, on a tendance à penser généralement et à dire tout haut (quand la tribune et la presse sont suffisamment libres) que c'est la faute du gouvernement. Si celui-ci est assez franc pour dire qu'il ne sait pas grand'chose de positif sur la situation, on lui reproche de manquer à ses devoirs; et s'il avouait que la récolte est mauvaise, il fournirait matière aux accusations les plus sévères. La récolte doit être bonne, on doit savoir qu'elle est bonne ou on gouverne mal le pays.

L'optimisme, en pareille matière, est donc une nécessité des gouvernements. On les accuse à tort; ils se défendent comme ils peuvent. M. de Lavergne ne connaît pas bien les faits relatifs au Piémont et les termes de la réponse de M. de Cavour; mais il trouverait naturel que ce ministre eût été conduit à faire la situation un peu plus belle qu'elle ne l'est.

M. Quijano pense qu'en pareille circonstance le devoir d'un ministre est de dire aux populations que son rôle n'est pas de présenter telle ou telle statistique plus ou moins exacte des récoltes, mais de dire que, quoi qu'il arrive, il veillera à ce que la liberté et la sécurité des transactions et des spéculations commerciales soient maintenues.

La vérité est toujours nécessaire dans la bouche des

gouvernants, et les mensonges bien intentionnés sont souvent cause de malheurs épouvantables. Lors du choléra, en 1831, c'est un mensonge semblable d'une des autorités de Paris qui fit croire à l'empoisonnement des fontaines, et fut cause de violences odieuses de la part de la foule.

M. Dupuit répète qu'en exagérant la confiance on induit, par des paroles imprudentes, le pays en erreur, on le détourne des précautions qu'il aurait pu prendre; il ajoute qu'en agissant ainsi, un ministre, pour se tirer d'un mauvais pas dans le moment, s'expose à aggraver les malheurs d'une situation ultérieure.

M. DE LAVERGNE ne croit pas que l'hyperbole ministérielle ait un bien grand danger dans l'hypothèse où il s'est placé. Dans tous les gouvernements, le dire d'un ministre n'est pas parole d'Évangile, et ne peut guère fausser la direction des affaires commerciales; elle est simplement une assertion de plus dans une enquête que la spéculation, très intelligente de ses intérêts, est toujours occupée à faire. M. de Lavergne ne croit pas, au surplus, qu'un excès de confiance puisse agir beaucoup sur la consommation, dans le plus grand nombre de cas. Les aliments de céréales sont de ceux qu'on ne consomme jamais que dans les limites de la faim ordinaire.

M. Joseph Garnier pense, au contraire, que, selon l'état de confiance ou de crainte sur la récolte et la cherté des subsistances, les familles augmentent ou diminuent de beaucoup leurs consommations de toute espèce. Assurément, en 4847, les populations sur lesquelles la crise a pesé n'ont pas, à beaucoup près, autant consommé de céréales. A ce point de vue, il est donc extrêmement important que les populations ne soient pas induites en erreur.

M. Joseph Garnier apprécie les raisons données par

M. de Lavergne et la situation des gouvernements, qui ont en face d'eux des amis et des ennemis plus accessibles à des assertions déguisées qu'à des arguments économiques; mais c'est là, dans un pays, une manière d'être qu'il faut se hâter de faire cesser, en répandant dans les masses, surtout par la voie de l'enseignement, les lumières de l'économie politique. A des populations ainsi préparées, il suffirait de dire la vérité dans un moment difficile.

La question de M. Dupuit conduit donc, non seulement à désirer l'organisation d'une bonne statistique, ainsi que l'a dit M. Cieszkowski, mais encore l'extension de l'enseignement économique.

M. Joseph Garnier fait encore observer que M. de Cavour parlait devant une Chambre et un pays relativement très intelligents, en matière économique. Aussi, après avoir énoncé des faits rassurants sur l'approvisionnement du Piémont, a-t-il ajouté que le ministère ne dévierait jamais du système de liberté, reconnu si avantageux (1).

M. Joseph Garnier ne croit pas que les paroles de M. de Cavour aient été complètement reproduites dans les journaux français, et il est persuadé, sans avoir entendu l'honorable chef du cabinet piémontais, qu'en admettant qu'il ait été conduit à donner des arguments politiques, il n'a dù faire aucun des sacrifices scientifiques dont parle M. de Lavergne.

M. Renouard voit toujours, dans la proposition qui fait l'objet de la conversation, deux points de vue dis-

<sup>(1)</sup> Voici la fin de la réponse de M. de Cavour, telle qu'elle a été rapportée par les journaux français : « Le ministère s'associera au mouvement du pays, mais il ne déviera jamais du système de liberté, reconnu si avantageux. Malgré la libre exportation, les prix des céréales ont toujours été plus doux iei que dans les pays voisins. La Ligurie, d'ailleurs, trouve son compte, à importer de l'étranger, comme Novare et quelques parties de la Savoic trouvent le leur à vendre à l'étranger. » (J. G.)

tincts, celui de la politique et celui de l'économie politique, qu'on ne peut examiner avec la même mesure. Économiquement, on peut juger d'un discours d'après sa valeur intrinsèque; politiquement, on ne peut le faire que d'après le milieu dans lequel il a été prononcé. Toutefois, plus la discussion avance, et plus M. Renouard persiste à penser que les gouvernements doivent s'en tenir au rôle d'enquêteur, et dire exactement au public: Voilà les renseignements que me font parvenir les agents de l'administration; vérifiez-les et complétez-les vous-même. Il va sans dire qu'ils tiendront ce langage, après avoir fait tous leurs efforts pour être bien renseignés, et avoir proposé la suppression de toutes taxes dont les entraves s'opposent à la libre circulation.

M. H. Say. Même en se renfermant dans ce rôle d'enquêteur, le gouvernement a des précautions à prendre, et ne doit pas avoir la prétention de trop renseigner; car il s'exposera à rencontrer des agents qui dépasseront le but, et lui adresseront des erreurs ou des niaiseries. M. Say cite, à l'appui de son observation, des rapports de consuls, contenant d'oiseuses appréciations, et il conclut, avec M. Joseph Garnier, à l'enseignement de l'économie politique, pour préparer les agents de l'État à conduire les affaires publiques de la manière la plus simple, et pour former des populations capables de les apprécier et d'appuyer leurs mesures.

M. Quijano, tout en admettant la distinction des deux points de vue faite par M. Renouard, ne voudrait pas que l'on conclût de cette distinction à la nécessité pour un homme d'État de mettre son drapeau économique dans sa poche.

La conversation se continue sur ce sujet entre MM. Renouard, Joseph Garnier et de Lavergne.

M. DE LAVERGNE rappelle la distinction de M. Rossi

entre la science et l'art, et croit qu'à la faveur de cette distinction un ministre peut se montrer aussi conciliant que le nécessitent la situation et l'état des esprits, pour obtenir le plus de réformes possible.

Sur l'observation de M. Joseph Garnier que la science et l'application peuvent être des choses différentes, mais qu'elles procèdent cependant des mêmes principes, M. Renouard, tout en pensant, comme M. de Lavergne, que l'homme d'État doit faire les concessions nécessaires, dit qu'autre chose est la prudence de conduite, autre chose est l'honnêteté. Si quelqu'un s'est engagé, dans la presse ou à la tribune, pour un principe économique, la moralité la plus simple lui enjoint de ne pas le trahir; mais la prudence peut lui conseiller, dans l'intérêt de la cause qu'il croitjuste, de ne pas en réclamer, dans un milieu et des circonstances donnés, toute l'application et toutes les conséquences.

## COMMENT PEUT-ON CONNAITRE L'UTILITÉ DES INTERMÉDIAIRES EN INDUSTRIE.

La réunion a encore discuté, dans la soirée, la seconde question, sur laquelle aucun désaccord n'était possible parmi les membres de la Société.

M. Joseph Garnier a fait remarquer que ce n'était pas tant une solution de principe qu'il y avait à rechercher, qu'une formule de démonstration pour établir l'utilité des intermédiaires, niée très positivement par l'école fouriériste, et par beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas réfléchi sur l'organisation de la société, la nature de l'échange, les avantages de la division du travail, et le rôle des divers agents de la production. Assurément, ceux qui suivent un cours d'économie politique demeurent bientôt convaincus de l'utilité des intermédiaires et de l'analogie de leur productivité avec celle des autres

agents de la production; mais il serait utile de trouver une démonstration plus courte.

M. H. Say pense que l'utilité des intermédiaires ressort assez clairement de l'analyse sommaire des phénomènes de la division du travail et du mécanisme de quelques branches de production.

M. Quijano dit qu'il résulte du premier coup d'œil jeté sur ce mécanisme que tous les hommes sont des inter-

médiaires les uns par rapport aux autres.

M. Casimir Cheuvreux, membre du Tribunal de commerce de la Seine, pense qu'il n'y a pas d'autres raisons à chercher pour établir la légitimité des intermédiaires que leur propre existence. La preuve qu'ils sont utiles, c'est que leurs services sont payés, c'est qu'ils trouvent à vivre dans la société, c'est qu'ils sont; mais il faut, pour que la réponse soit bonne, qu'il s'agisse d'intermédiaires librement établis dans une société libre de s'en passer. On peut être sûr, en ce cas, que, s'ils sont, c'est qu'ils ont raison d'être.

M. Magne, professeur à l'École d'Alfort, pense que les fouriéristes, cités par M. J. Garnier, ne se proposent pas tant de supprimer les intermédiaires que de simplifier, à l'aide de leur procédé sociétaire, le mécanisme social, de manière à diminuer le rôle de ces agents.

Selon M. J. GARNIER, les fouriéristes ont dépassé plus d'une fois leur but, et ont eu l'air de croire à la possibilité d'une société sans intermédiaires. Quant à la diminution ou à la transformation des intermédiaires, c'est un travail constant, qui se fait par la libre activité sociale.

M. Cieszkowski fait remonter les erreurs qui ont inspiré les attaques dirigées contre les intermédiaires, aux économistes, qui n'ont pas eu une idée nette du phénomène de la production, ce qui les a conduits à refuser le titre de producteurs à certaines classes de travailleurs. M. L. DE LAVERGNE admet qu'on peut conclure en disant qu'un intermédiaire est utile toutes les fois que, sans son intervention, la production, l'échange ou la consommation de la richesse ne pourraient s'effectuer.

### Séance du 5 août 1854.

MESURES ÉCONOMIQUES VOTÉES EN PIÉMONT, DANS LA DERMÈRE SESSION.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avait été invité M. J.-B. Michelini, député de la province de Coni à la Chambre des députés sardes.

M. le secrétaire perpétuel de la Société appelle d'abord son attention sur une pétition, récemment adressée au ministre de l'intérieur, pour demander l'autorisation de constituer une association ayant pour objet de s'occuper de la revision du tarif.

La réunion reçoit cette communication avec intérêt, et voit un bon symptôme dans ce fait remarquable, que la pétition est signée par des chefs d'importantes manufactures.

A ce sujet, M. Horace Say prie M. Michelini de donner à la Société quelques détails sur les difficultés que M. de Cavour et les autres amis de la réforme ont rencontrées dans le Parlement et dans le pays.

M. MICHELINI, qui s'exprime très couramment dans notre langue, répond qu'en Piémont l'inauguration à la liberté commerciale n'a pas tardé à suivre de près celle de la liberté politique. Le ministre éclairé qui, dans le silence de son cabinet, avait fait des études profondes et consciencieuses sur l'économie politique, dans un temps où il ne prévoyait peut-être pas qu'il aurait à les appli-

quer un jour et qu'il serait le grand prêtre de cette inauguration, a compris que le pays ne pouvait se libérer des dettes contractées pour la plus sainte des causes (l'indépendance nationale, vers laquelle aspirent ardemment tous les Italiens et sans laquelle les populations de la Péninsule ne se tiendront jamais tranquilles) qu'en donnant au commerce et à l'industrie un plus grand développement, développement qui ne peut être que le résultat de la liberté. De leur côté, le Parlement et le pays ont parfaitement secondé M. de Cavour, ainsi qu'il en donnait lui-même l'assurance à la Société d'économie politique, il y a deux ans.

Certes, ajoute M. Michelini, dans le Parlement il y a eu des opposants aux réformes économiques; mais il est à remarquer que, tout en combattant certaines mesures, ils faisaient profession d'être, eux aussi, partisans de la liberté commerciale et de la liberté de l'industrie, comme s'ils avaient eu honte de soutenir une doctrine contraire. Parmi les députés qui, dans la Chambre piémontaise, ont le mieux défendu les principes économiques, M. Michelini nomme MM. Cadorna et Brunier; parmi les membres du Sénat, il signale particulièrement M. le docteur Giuglio, aussi savant dans les sciences physiques et mathématiques qu'en économie politique. Pour faire ressortir la différence entre les deux pays, il rappelle que dans l'ancienne Chambre des pairs il y avait aussi un homme éminent dans les sciences physiques, M. Gay-Lussac, qui apparteuait malheureusement à cette école économique qui ne peut avoir raison que si on s'arrête à la superficie des phénomènes économiques.

Au sein du pays, l'honorable député sarde signale l'opposition du parti-prêtre, adversaire de tout ce qui émane du gouvernement, et qui s'en prenait aux réformes économiques, comme il s'en serait pris à la protection, si le

gouvernement n'avait pas été libre-échangiste. On n'enseigne pas l'économie politique dans les séminaires piémontais; les prêtres en parlent sans l'avoir étudiée, et dès lors on ne peut avoir avec eux une sérieuse discussion. Au reste, le pays n'était pas sur ce point avec eux, et on peut en trouver une preuve dans le langage des journaux spéciaux. Tandis qu'en France de célèbres agronomes, tels que Dombasle, et les journaux spéciaux de l'agriculture, et le Moniteur industriel, journal technologique, ont défendu la protection, des journaux analogues, en Piémont, ont défendu la liberté du commerce. C'est ainsi que M. Michelini, dans le journal de l'Association agricole, a pu maintes fois soutenir la liberté économique, et proclamer hautement que l'agriculture ne réclamait aucune protection spéciale, et cela au vu et au su et avec l'approbation des autres membres de l'Association (1).

Un membre fait remarquer à M. Michelini qu'il ne faut tenir aucun compte des opinions du Moniteur industriel, en tant que journal technologique, puisqu'il est l'avocat du comité prohibitionniste. Un autre membre rappelle que dans les organes de la presse agricole il s'est opéré une évolution en faveur de la liberté commerciale (2), qu'il en est de même pour l'opinion de quelques agriculteurs éminents.

Plusieurs membres de la Société prient ensuite l'honorable député sarde de compléter son intéressante communication, en parlant des réformes économiques votées dans la dernière session parlementaire.

<sup>(1)</sup> Cette association a eu une grande importance en Piémont. Instituée avant le régime parlementaire, elle comptait dans son sein la plupart des grands propriétaires et des hommes distingués du pays. (J. G.)

<sup>(2)</sup> Nos lecteurs se rappellent que ce fait remarquable a été l'objet d'une observation de notre si regretté collaborateur et ami Louis Leclerc, dans une des séances de la Société. (Séance du 10 novembre 1853. -- T. 1er des Annales, p. 446-47.) (J. G.)

M. Michelini, se rendant à cette invitation, expose ces mesures avec une lucidité parfaite. Il parle d'abord de la loi qui abolit définitivement toute sorte de droits sur l'importation des grains. Ces droits avaient été progressivement diminués, et ils étaient, l'an passé, établis à 2 francs l'hectolitre. Lorsque survint la cherté de septembre et d'octobre dernier causée soit par le déficit dans la production, soit par la cessation des importations de la mer Noire, le gouvernement usa de la faculté que la loi lui donne de modifier, par ordonnance, le tarif des douanes, en l'absence des Chambres, et abaissa le droit sur les blés à 50 centimes, et sur les autres grains à 25 centimes. Dès que les Chambres ont été réunies, elles ont été au-delà du désir du ministre, elles ont voté, sur la proposition de quelques députés, la suppression de toute espèce de droit. A cette occasion, M. Michelini fait re marquer que, de toutes les mesures prises dans les différents pays pour obvier aux maux de la disette, celle de l'abolition des droits est la plus rationnelle et la plus efficace.

Le Parlement a voté une loi relative aux agents de change et aux courtiers de commerce. En Piémont, l'ancienne législation était très sévère; le nombre des agents était limité, et personne ne pouvait exercer sans avoir été nommé par le gouvernement. Toutefois, ces règlements étaient tombés en désnétude, à Gênes surtout, la principale place de commerce du royaume. La nouvelle loi fait cesser cette anomalie, sans toutefois proclamer une liberté complète. Chacun peut désormais exercer les deux professions, sans avoir besoin d'être agréé par le gouvernement, moyennant toutefois des conditions de moralité et de capacité, constatées par voie d'examen. M. Michelini, chargé du rapport, aurait voulu qu'à côté des agents officiels assujettis à ces conditions, et qui, en

échange de ces entraves, jouissent de quelques avantages, par exemple du droit de faire des certificats ayant foi en justice; qu'à côté de ces agents, disons-nous, il pût s'en établir de tout à fait libres. Le ministère ne s'étant rallié à cette opinion que pour les courtiers de commerce, M. Michelini n'a eu, devant l'assemblée, gain de cause que sur ce point. « On m'a opposé, dit-il, la grande délicatesse des fonctions des agents de change. Ce fut en vain que j'invoquais l'expérience de Gênes, où régnait de fait la plus grande liberté, sans que personne s'en plaignît. Ainsi, j'ai bien remporté une petite victoire pour la liberté du travail, mais elle n'est pas complète. C'est du reste, ajoute-t-il. ce qui m'arrive assez fréquemment. »

Le Parlement a voté trois autres lois pour rétablir l'équilibre dans les finances publiques: une pour augmenter le droit du timbre, dit d'insinuation; l'autre, pour autoriser le ministre des finances à émettre 2200 000 francs de rente; et une troisième, pour étendre les droits de succession.

L'impôt des successions existe depuis longtemps en Piémont. La loi nouvelle l'a seulement étendu aux successions entre ascendants et descendants qui, auparavant, en étaient exemptés, et l'a augmenté pour les successions entre collatéraux et étrangers. « Toute contribution, dit M. Michelini, est un mal; et les impôts ne peuvent être légitimés que par l'emploi auquel on les destine. Or, l'état des finances piémontaises ne laissait pas le moindre doute sur la nécessité d'augmenter les ressources, et celui qu'a proposé le ministre des finances était au nombre des moins mauvais. Voilà pourquoi le Parlement l'a voté, »

A l'occasion de cette loi, il s'est produit des discussions très vives, soit sur la politique générale du gouvernement, soit sur quelques articles de la loi même. Au nombre de ces questions, M. Michelini cite, comme ayant été en première ligne, celle de savoir si, pour établir le montant du patrimoine imposable, il faut en déduire les dettes, ou les v comprendre. La loi ancienne voulait que l'on déduisit les dettes constatées par acte fait devant notaire. L'article 3 du projet de la nouvelle loi prescrivait, au contraire, qu'on calculerait désormais le droit de succession sans aucune déduction de dette; et l'argument sur lequel s'est fondé le ministère pour soutenir cette disposition était que, si on accordait la faculté de déduction des dettes, on ouvrait la porte à des fraudes qu'il était impossible d'empêcher. A cela, on répondait que, puisque ces fraudes auraient diminué le revenu de l'impôt, on aurait pu augmenter le droit, surtout pour les successions entre les parents éloignés et les étrangers. M. Michelini, en particulier, proposait d'augmenter le droit sur les successions testamentaires, pour la partie dont le testateur dispose autrement que la loi, par cette raison que, si la loi accorde cette faculté, rien n'empêche alors qu'elle ne prenne une plus grande partie de l'héritage.

Après une discussion qui n'a pas duré moins de quatre jours, le projet ministériel a passé à la majorité de deux voix. La majorité a été plus forte au Sénat. «On conçoit, fait remarquer M. Michelini, que la discussion des arguments ci-dessus n'a pas seule pris le temps de l'Assemblée, et qu'à côté de ces points principaux il s'en est groupé un grand nombre de secondaires, mêlés de pas mal de digressions et de hors-d'œuvre. » Au nombre de ces points secondaires, M. Michelini cite l'argument tiré de l'injustice fondamentale de toute espèce d'impôt. Puisque tous les impôts sont forcément injustes, disaient quelques députés, puisqu'en les établissant on n'avait nullement égard à la fortune des contribuables, comme

par exemple pour l'impôt sur les terres qui est le même pour celles qui sont grevées de dettes hypothécaires que pour celles qui sont libres, - pour le droit de douane, qui est le même, que le propriétaire soit riche ou pauvre, etc., il n'y a pas lieu de faire une exception pour l'impôt des successions. Cet argument a eu du succès auprès de l'Assemblée, et il a été développé par M. de Cavour avec cette facilité d'improvisation et cette finesse d'esprit que tout le monde lui connaît. Si la discussion n'avait pas été close, M. Michelini aurait pu répondre, comme il l'a fait par écrit, à l'habile orateur, qu'on peut établir la justice d'un impôt en recherchant s'il frappe, en dernière analyse, les contribuables ou d'autres personnes. L'impôt sur les terres frappe toujours le propriétaire qui se trouve en possession du fonds lorsque la taxe est établie, et celui-ci ne peut s'en libérer, même en vendant la terre, puisque l'acquéreur tient compte de l'impôt dans le prix. Il y aurait donc injustice à tenir compte de la richesse des contribuables pour l'impôt foncier. Quant aux droits de douane, ils sont payés, non par les contribuables, mais par les consommateurs des objets qui sont taxés; il n'y a donc pas lieu, non plus, d'avoir égard à la richesse des contribuables, qui se bornent à avancer des droits dont ils seront remboursés par les consommateurs. Au contraire, pour l'impôt sur les successions, l'héritier qui le paye ne peut se faire rembourser par personne, et il serait juste qu'il fût proportionnel au montant réel de la succession. En recherchant ainsi l'influence des impôts sur le prix des denrées, M. Michelini croit qu'on peut se rendre compte de la justice de tous les impôts, dont le plus juste lui paraît être, en théorie, l'impôt unique sur le revenu, malheureusement à peu près impossible dans la pratique, à cause de la difficulté de reconnaître exactement le revenu des contribuables.

M. Michelini mentionne ensuite les projets de loi économiques soumis au Parlement, et relatifs au crédit foncier, aux brevets d'invention et aux marques de fabrique.

Le projet de loi relatif au crédit foncier a pour but de modifier la législation hypothécaire en faveur des compagnies qui établiraient des banques de crédit foncier, auxquelles on accorderait une certaine circonscription territoriale et un privilège de vingt-cinq ans au plus. Le rapport de la Commission de la Chambre des députés est confié à M. le comte de Salmour, qui a publié un ouvrage remarquable sur cette matière. Ce projet a cela de bon, que le gouvernement ne s'ingérerait pas beaucoup dans l'administration des nouveaux établissements, et qu'il est un acheminement à la modification de la législation hypothécaire en faveur de tout le monde, après la cessation du privilège, et lorsque les sociétés de crédit devraient se produire d'elles-mêmes.

Le projet de loi sur les brevets d'invention, dont M. de Cavour a confié la rédaction ainsi que l'exposé des motifs à M. le professeur Scialoja, contient des dispositions assez conformes à celles qui ont été adoptées en France. Le gouvernement ne garantira plus la nouveauté ni l'utilité de l'invention; il accordera le privilège à tous ceux qui le demanderont, et laissera aux intéressés le soin de faire décider par les tribunaux le droit de priorité. Ce projet a déjà été l'objet d'un rapport de M. Michelini, au nom de la Commission de la Chambre des députés. Pour prémunir le public contre le charlatanisme, qui veut toujours mettre le brevet sous la garantie du gouvernement, la Commission propose de ne pas accorder des brevets d'invention, mais simplement un privilège pour une exploitation temporaire, et toujours susceptible d'être contestée par qui de droit; — de faire délivrer les certificats constatant ces privilèges sans l'intervention de l'autorité ministérielle et par des agents subalternes, de manière à bien montrer que le gouvernement se borne à un rôle presque matériel. La Commission propose encore d'accorder le privilège pour un nombre d'années, à la volonté du postulant, entre les limites trois et quinze ans, mais d'augmenter progressivement la taxe, de sorte que le droit qui serait de 30 francs pour un privilège de trois ans, s'élèverait à 1470 francs pour un privilège de quinze aus.

M. Michelini est également rapporteur du projet de loi sur les marques de fabrique. Ce projet établit la plus grande liberté pour le choix des marques, en laissant à tout le monde la faculté de revendiquer toute marque lui appartenant par le fait d'une concession antérieure ou de l'usage qu'il en a fait.

M. Michelini termine en disant que, bien que les lois économiques récemment votées en Piémont ne soient pas parfaites, il pense néanmoins qu'elles méritent l'approbation de la Société.

Les paroles de M. Michelini sont reçues par un assentiment général, et M. le président le remercie de l'exposé intéressant et instructif qu'il a bien voulu faire à la réunion.

# QUESTION DE LA MONNAIE D'OR.

La conversation de la Société se porte ensuite sur la question de l'or.

M. Duput, ingénieur en chef de la ville de Paris, dit que, pour remédier aux inconvénients de la dépréciation de l'or, M. de Molinari propose de transformer la monnaie d'or en billon échangeable, c'est-à-dire que la monnaie d'or, dont la production serait limitée, pourrait tonjours être convertie en monnaie d'argent aux caisses publiques. Les détenteurs de pièces d'or ayant toujours

la faculté de les échanger contre un poids donné d'argent, il est clair d'abord que la valeur de ces pièces serait aussi fixe que celle de l'argent lui-même, et de plus qu'il y aurait tonjours en circulation la proportion de monnaie d'or et d'argent qui convient le mieux à la facilité des échanges. Ce système, très-ingénieux, satisfait parfaitement à toutes les conditions du problème; car si, comme le suppose sans doute M. G. de Molinari, l'État est obligé d'avoir toujours dans ses caisses, en monnaie d'argent, au moins la différence de la valeur intrinsèque de la monnaie d'or en circulation avec la monnaie d'argent, la pièce d'or devient un véritable billet de banque que toutle monde s'empressera d'accepter d'autant plus volontiers, que, ce billet ayant par lui-même une grande partie de sa valeur nominale, le détenteur ne court jamais qu'un risque de perte très faible. Le billon d'or aurait donc tous les avantages du billet de banque, sans en avoir les inconvénients. Car, pour toutes les sommes de faible importance, 5, 40, 20 francs, le billet de papier supporterait difficilement les dommages auxquels l'exposerait une circulation active, comme l'est celle de la monnaie. Il tomberait si vite en lambeaux, qu'on serait obligé de le porter aux caisses spéciales. De là des pas, des démarches, des pertes de temps, et, par conséquent, des pertes d'argent. Mais ce billet d'or, irréprochable au point de vue théorique, aurait, au point de vue pratique, le grave inconvénient de pouvoir être facilement contrefait.

Il est fort difficile d'imiter une pièce d'or avec un alliage d'autres métaux; cependant, on parvient, par ce moyen, à faire quelques dupes : que serait-ce quand, pour faire une fausse pièce, on pourrait employer l'or luimême! Ne serait-il pas à craindre qu'on ne fit une terrible concurrence à la monnaie de l'État, soit dans le pays qui

aurait adopté ce système monétaire, soit dans les pays étrangers? Peut-être qu'à la loupe l'expert des monnaies pourrait distinguer le billon d'or frappé au coin de l'État de celui qui serait frappé au coin des faussaires; mais le public n'aurait certainement pas cette habileté. Or, c'est au public que s'adresseraient les faussaires, qui, au lieu d'importer des lingots, importeraient du billon d'or. Si ce billon présenté aux caisses publiques y était refusé après un examen scrupuleux, il s'ensuivrait un discrédit général, qui empêcherait la circulation de cette monnaie; s'il était accepté, il s'ensuivrait une perte pour le Trésor, qui serait obligé bientôt de renoncer à ce système. La facilité de la contrefaçon en est donc le véritable écueil. Si l'on disait que, pour la rendre impossible, on tiendra la valeur intrinsèque du billon d'or très peu différente de sa valeur nominale, on pourrait répondre que cela n'est pas admissible avec l'hypothèse d'une dépréciation continue de l'or, à moins de s'astreindre à refondre continuellement ce billon pour en augmenter le poids; or, la refonte fréquente des monnaies est une grande dépense pour l'État et une gêne dans les transactions.

M. Pellat pense qu'il est désirable et possible de conserver une monnaie d'or en même temps qu'une monnaie d'argent. Les pièces d'or sont incontestablement une monnaie très commode; le motif qui porte à les démonétiser, c'est la variabilité du rapport entre l'or et l'argent. Tant que la variation se renferme entre d'étroites limites, les deux monnaies peuvent coexister sans inconvénient. Les inconvénients se font sentir quand le rapport est considérablement changé: pour les prévenir, ne suffiraitil pas que le rapport entre la pièce d'or et l'unité monétaire en argent fût fixé, par le législateur, non pas une fois pour toutes, mais à des intervalles plus ou moins rapprochés? L'empreinte de la pièce d'or n'en garantirait

que le poids et le titre; le rapport avec le type d'argent serait fixé législativement toutes les fois que la valeur relative des deux métaux serait notablement changée. Pour épargner aux particuliers la perte qui résulterait de la baisse de valeur des pièces d'or, le gouvernement pourrait, à chaque nouvelle fixation, assigner un bref délai pendant lequel les caisses publiques recevraient encore ces pièces au taux précédent. Cette mesure ne serait pas très onéreuse pour les finances de l'État, parce que, la différence entre le taux nouveau et le taux ancien étant légère, tous les particuliers qui n'auraient en caisse qu'une petite quantité de pièces d'or (c'est le plus grand nombre) se résigneraient à la réduction, et que, si les antres cherchaient à l'éviter, en portant leurs pièces d'or au percepteur pour acquitter les douzièmes, même non échus, de leurs contributions, le Trésor trouverait, dans cette avance de payement, une certaine compensation.

On dit qu'un moyen plus simple d'obvier aux inconvénients de la variation du rapport entre l'or et l'argent, c'est de ne pas fixer législativement la valeur de l'or, et de l'abandonner aux libres débats du commerce. M. Pellat répond que cela ne lui semble admissible que pour les grandes opérations commerciales; mais que, pour les petites transactions journalières, il s'élèverait des difficultés et des discussions continuelles, qui forceraient de renoncer à l'usage de l'or. Par exemple, quand le marchand qui aurait à rendre de la monnaie d'argent sur une pièce d'or dirait que l'or a singulièrement baissé la veille, quel moyen aurait l'acheteur de vérifier le fait?

A la proposition de frapper les pièces d'or d'une valeur réelle notablement au-dessous de leur valeur nominale, pièces qui seraient ainsi une sorte de billon supérieur on de billets de banque en or, M. Pellat objecte que ces pièces ne pourraient avoir cours que dans l'intérieur du

pays, et ne pourraient être employées au dehors, tandis que les pièces d'or, dont le rapport avec l'argent scrait législativement fixé de temps en temps, comme il le propose lui-même, représentant toujours assez fidèlement la valeur réelle du métal, seraient acceptées dans le commerce extérieur, et rendraient ainsi tous les services qu'on peut attendre d'une bonne monnaie.

M. Quijano ne voit pas pourquoi on se préoccuperait plus des dangers que la variation de la valeur peut faire courir aux propriétaires d'or, que de ceux auxquels sont exposés les propriétaires de toutes les autres marchandises. En fait, cette variabilité a toujours existé, et le commerce et la circulation s'y sont parfaitement accordés.

M. MICHELINI dit que le système que l'on propose pour obvier à la dépréciation de l'or comme monnaie lui paraît assez bon, mais il ne voudrait pas qu'on oubliât le but auquel les économistes doivent pousser les gouvernements, qui est de se borner à indiquer sur les pièces de monnaie d'or ou d'argent le poids et le titre, en laissant aux particuliers à en fixer la valeur, qui est nécessairement variable comme celle de toute autre marchandise; alors les contrats se feraient à un tel poids d'or ou d'argent monnayé. Le gouvernement, qui est un des contractants, établirait, lui aussi, ses recettes et ses payements en poids d'or ou d'argent.

M. Joseph Garnier émet le même avis, et pense qu'avant tout, toute pièce d'or ou d'argent devrait porter l'indication du poids et du titre, comme l'avait déjà proposé Clavière dans les premiers temps de la Révolution (1).

<sup>(1)</sup> En 1792, Clavière avait proposé de faire des pièces appelées une once d'or, une once d'argent. Il les voulait dégagées de tout alliage et ayant un poids juste. La loi du 28 thermidor an III voulait que le poids et le titre fussent indiqués. Cette loi ne fut pas exécutée; on la remplaça par la loi

M. Dupuit fait remarquer que le gouvernement a besoin d'établir un rapport pour la perception de l'impôt.

M. Vée fait remarquer que le fond du système de M. Pellat est identique à celui proposé par M. de Molinari; il s'agit, en effet, dans l'un comme dans l'autre cas, de faire circuler les monnaies d'or sous une valeur nominale, dont le remboursement serait garanti par le gouvernement; il s'agirait de créer, selon l'ingénieuse expression que vient d'employer M. Pellat, des billets de banque en or, qui auraient l'avantage d'avoir une valeur intrinsèque, et des conditions de durée et de conservation que ne présentent pas les billets en papier. Je remarque d'ailleurs, entre eux, cette différence que M. Pellat voudrait faire fixer tous les ans à nouveau le cours nominal de cette monnaie fiduciaire, pour le rapprocher sans cesse de celui de la monnaie d'argent, qu'il conserve comme type; tandis que M. de Molinari, sans renoncer apparemment à faire varier les conditions de valeur fictive de la monnaie d'or, si elle venait à s'éloigner trop des rapports réels qui existeront entre les matières d'or et d'argent, en conserve indéfiniment le cours d'émission, ce qui me paraît valoir mieux, dans la pratique, que les oscillations annuelles qui résulteront du système de M. Pellat.

Dans tous les cas, M. Vée les considère l'un et l'autre comme plus commodes pour le commerce que celui qui tranche les difficultés présentes, en faisant simplement garantir par l'État le poids et le titre des pièces d'or sans en déterminer la valeur; les variations que cette dernière subirait, et qui obligeraient à en débattre perpétuellement le prix, leur feraient perdre l'avantage principal que doit procurer l'usage de la monnaie, qui est de simplifier les transactions en permettant de solder à l'instant

du 7 germinal an XI. La question de savoir si l'alliage est bien utile mériterait d'être examinée de nouveau. (J. G.)

toute acquisition en tirant de sa poche une valeur dont le rapport avec celle de la marchandise achetée ne puisse être contesté; et, dans la crise où se trouve actuellement la production de l'or. M. Vée considère la solution proposée par M. de Molinari, comme la plus propre à conserver à ce métal précieux la propriété qui l'a fait justement rechercher jusqu'ici dans la circulation monétaire.

M. Dupurt voit, dans le système de M. de Molinari, l'avantage des coupures en nombres ronds; tandis que, dans l'idée de M. Pellat, ces coupures seraient fractionnaires.

M. Courcelle-Seneull compte quatre systèmes monétaires, dont chacun a des avantages et des inconvénients qui lui sont propres :

1° Le système primitif, qui consiste à frapper des monnaies qui n'aient d'autre nom que celui du poids qu'elles représentent; comme le talent, le marc, la livre. Ce système, adopté par J.-B. Say, n'exige que la fixité du poids et du titre, et n'admet aucune fixation légale du rapport de valeur des deux métaux précieux. Il laisse au commerce le soin de choisir la monnaie qui lui convient, et aux particuliers la faculté d'en faire frapper autant qu'ils veulent.

2° Le système adopté en Hollande et en Belgique, et qui ne reconnaît comme monnaie que la pièce d'argent, en laissant au commerce la faculté de se servir de l'or, et de déterminer le rapport de sa valeur avec celle de l'argent. Dans ce système, l'usage courant de la monnaie d'or est impossible.

3º Le système français, dans lequel l'unité monétaire est d'argent, mais qui admet un rapport légal fixe de valeur entre l'or et l'argent. Jusqu'à ce jour, le public a pu faire frapper, à volonté, de la monnaie d'or ou de la monnaie d'argent. Dans ce système, le commerce emploie, dans les payements, celui des deux métaux dont la

valeur est la moindre; mais comme les causes qui font varier la valeur des deux métaux précieux sont différentes, comme les conditions de leur extraction et de leur affinage ne se ressemblent en quoi que ce soit, l'existence d'un grand nombre de pièces du métal qui a conservé sa valeur amortit les effets de la dépréciation de l'autre métal. Ce système, qui peut en théorie avoir ses inconvénients, est celui dans lequel la valeur de la monnaie varie le moins; il opère absolument comme le pendule compensateur.

4º Dans le système anglais, l'unité monétaire est d'or ; mais, pour faciliter l'usage de l'autre métal, on a frappé des pièces d'argent en rapport de valeur déterminé par la loi. Mais le poids et le titre de ces pièces sont fixés de manière à ce qu'elles aient, comme matière, une valeur commerciale un peu inférieure à leur valeur légale. C'est une sorte de monnaie fiduciaire, et, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas en faire frapper. L'émission et le retrait de cette monnaie a lieu au compte et aux risques du gouvernement.

Dans la pratique, les deux premiers systèmes présentent l'inconvénient de rendre à peu près impossible l'usage de la monnaie d'or dans les transactions de détail. Le système français pourrait présenter quelques difficultés, si l'écart de la valeur réelle des deux métaux allait jusqu'à un quart ou un tiers de leur valeur officielle; mais on pourrait y pourvoir à l'avance en arrètant la fabrication de la monnaie du métal qui se déprécierait. Le quatrième système peut être l'occasion d'opérations lucratives pour le gouvernement, mais les particuliers ont intérêt à frapper illégalement de la monnaie qu'il est difficile de distinguer de celle de l'État, parce qu'elle a le même titre et le même poids. Ce qui fait le mérite du système français, c'est qu'il satisfait mieux que les trois

autres à une des conditions essentielles de la bonne monnaie, qui est d'avoir une valeur aussi peu variable que possible.

## Séance du 5 septembre 1854.

DES DROITS DES AUTEURS ET INVENTEURS.

Dans cette réunion, la conversation s'est fixée sur la question des droits et privilèges des inventeurs et des auteurs, dont se sont récemment occupés les parlements belge, piémontais et anglais, et qui a été l'objet d'une proposition dans le sein du Congrès des États-Unis.

De nombreuses et intéressantes observations ont été successivement présentées par MM. Dupuit et Lorieux, ingénieur en chef des mines de la Seine, nouvellement admis à faire partie de la Société, ainsi que par M. Pommier, rédacteur en chef de l'Écho agricole, et MM. Paillottet et Joseph Garnier.

La discussion a porté sur la différence qu'il y a entre la nature des services rendus à la société par les inventeurs et par les auteurs; sur la nature de ces services; sur la question de savoir si ces services donnent droit à une propriété proprement dite, ou doivent être temporairement récompensés, soit par de simples encouragements directs, soit par des privilèges d'exploitation exclusive. A propos de ces divers sujets, les membres que nous venons de nommer ont cité de nombreux exemples tirés de l'industrie et de l'histoire des inventions.

### Séance du 5 octobre 1854.

A QUELLES CAUSES PRINCIPALES PEUT-ON ASSIGNER LE SUCGÈS DE L'ÉMIGRATION DANS L'AMÉRIQUE DU NORD?

Dans cette réunion, présidée par M. Charles Dunoyer, membre de l'Institut, et à laquelle assistaient, comme invités, M. Jules Avigdor, député au Parlement sarde par la ville de Nice, et M. Caggiati, professeur de clinique à Parme, la conversation a eu pour objet la détermination des causes principales qui peuvent expliquer le succès de l'émigration dans l'Amérique du Nord, et par contre l'insuccès des efforts de colonisation tentés en Afrique. Cette question était posée par M. le docteur Clément Juglar.

M. Horace Say, qui s'est récemment préoccupé de la question des émigrations, prend le premier la parole. Après avoir constaté qu'il part tous les ans d'Europe environ 600 000 émigrants pour le nouveau monde, l'honorable membre dit que la cause première de ce déplacement est le malaise des populations, surtout en Irlande et dans quelques parties de l'Allemagne. En Irlande, par suite de la disette de 4816-1847 et de la maladie des pommes de terre, la mortalité devint effrayante. L'Angleterre se préoccupa vivement de cette situation, et deux mesures furent bientôt prises pour y remédier. Une de ces mesures a été l'expropriation des possesseurs de terres obérées, qui ont passé des mains des vieux propriétaires, incapables de les faire valoir avantageusement. entre celles des créanciers hypothécaires. Cette transformation a réussi; elle est favorable à la culture et à l'intérêt des cultivateurs. En second lieu, l'Angleterre a favorisé l'émigration de ceux qui n'avaient pas de quoi vivre. Il a été institué une commission qui a dirigé cette émigration, laquelle a peuplé les colonies de travailleurs

européens. Dans ces colonies, les terres soumises en valeur ont été déclarées terres de la couronne et concédées aux nouveaux colons. Les choses s'étaient ainsi passées en 4810 aux États-Unis, où les terres furent déclarées fédérales, et données ensuite aux cultivateurs qui se présentèrent, moyennant une minime redevance de 5 francs l'acre. La Commission d'émigration a exercé un patronage efficace; elle a fourni des instructions et des ressources aux passagers; elle a rédigé des règlements sanctionnés par l'autorité supérieure.

Cette impulsion, cette direction et ce patronage de la Commission, ont été la seconde cause principale des émigrations.

Les dispositions et les règlements de la Commission ont inspiré, quelque temps après, des commissions d'émigration, qui ont été créées à Brême et à Anvers. Mais le gouvernement belge ayant poussé la prétention trop loin, les émigrants ont pris, de préférence, la voie plus libre de Brême. En effet, on en était venu, à Anvers, jusqu'à exiger que les émigrants ne pussent emporter que des vivres sortant de chez les fournisseurs agréés par la Commission, à telle enseigne que des voyageurs qui pouvaient emporter des jambons de Mayence, par exemple, étaient obligés de se munir des jambons de la Campine, à bon droit fort peu renommés. Le gouvernement belge n'a pas tardé à comprendre la faute qui avait été faite et à offrir même aux émigrants une diminution de 30 pour 100 sur le passage du chemin de fer, qu'il exploite, comme on sait, à son compte. Depuis quelque temps les émigrants se représentent en grand nombre sur les quais d'Anvers.

M. II. Say explique également comment le courant de l'émigration allemande qui avait commencé par traverser la France, pour aller s'embarquer au Havre à partir de 1816, s'est ensuite détourné de cette voie, à cause des mesures prohibitives prises par le gouvernement français. Celui-ci, redoutant que le flot croissant des émigrants ne s'écoulât pas entièrement par le Havre, et ne déposàt des mendiants sur le territoire français, a exigé le dépôt à la frontière d'entrée d'un capital de 400 francs, qui est rendu à la sortie, au port d'embarquement (1). Mais cette obligation de dépôt et de formalités a découragé les émigrants, aujourd'hui au nombre de 300 000, qui vont s'embarquer à Brême et de nouveau à Anvers, et que la ville de Hambourg cherche aussi à attirer de son côté.

Une autre cause qui fait fuir d'Europe les populations allemandes, ce sont les tracas politiques venus à la suite de l'agitation de 4848 et de 4849. Se sentant tourmentées et ennuyées dans leurs pays, elles sont volontiers parties pour une contrée plus libre, où il ne leur est demandé aucun compte du passé, fuyant la protection prussienne et autrichienne, qui s'est manifestée dans quelques localités par des garnisaires très gênants et très coûteux. C'est ainsi que jadis la persécution religieuse faisait partir les populations. Les succès et le bien-ètre des premiers arrivés attire les autres, partant d'autant plus facilement qu'ils vont retrouver un autre Rhin allemand sur les bords de l'Ohio et du Mississipi.

Une fois arrivés, ils se font les auxiliaires des Américains, qui, depuis cinquante ans, sont de grands entrepreneurs de défrichements, succédant aux pionniers qui repoussent les Indiens devant eux. Peu à peu, d'auxi-

<sup>1,</sup> l'in commission a été récemment instiluée par un arrêté du ministre du commerce, alin d'étudier les questions qui se rattachent à l'émigration. Cette commission, sons la présidence du directeur général de l'agriculture, se compose du maire du Havre, de celui de Strasbourg, du directeur des colonies, du directeur de la Société générale, du chef de division de l'exploitation du chemin de fer, etc. (J. G.)

liaires ils deviennent propriétaires et citoyens fixes de la grande famille de l'Union.

Au reste, il y a des communes allemandes, chargées de pauvres, qui ne cherchent pas à émigrer ou qui ne le peuvent pas; mais des sociétés protectrices se sont organisées pour faciliter l'embarquement de ces gens-là, en leur complétant une somme nécessaire de 100 dollars (500 francs) et moyennant la renonciation des partants au domicile de secours, pour qu'ils ne retombent pas à la charge de leur commune en cas de retour.

M. Clément Juglar, en observant ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe dans l'Amérique du Nord, dont vient de parler M. Say, croit pouvoir indiquer, comme cause principale de ce mouvement d'émigration auquel nous assistons, la facilité pour un émigrant aux États-Unis de se constituer propriétaire complet, absolu, en toute sécurité; ce qui n'est malheureusement pas le cas en Algérie, où l'autorité peut à chaque instant venir dire au colon qu'il n'a pas rempli telle ou telle condition de la loi ou des règlements civils ou militaires, et que par conséquent il va être exproprié.

M. Wolowski met au nombre des causes principales dont s'enquiert la réunion la facilité d'acquérir aux États-Unis le droit de citoyen et les avantages qui en découlent. Il suffit d'avoir vingt et un ans et cinq ans de séjour pour être naturalisé et avoir tous les droits du citoyen américain, moins celui d'ètre nommé président, avec tous les avantages économiques et politiques qui y sont attachés à ce titre.

M. Wolowski ajoute à ce qu'a dit M. Say, touchant la cause politique de l'émigration, que la propagande de départ a été, sur certains points, faite surtout par les chefs du socialisme, qui étaient très répandus en Allemagne, et qui se sont réfugiés en Amérique, où ils se sont éta-

blis et où ils ont été suivis par leurs coreligionnaires. Or, il s'est produit, à cette occasion, un assez curieux phénomène. Les socialistes allemands, comme bien d'autres, n'avaient pas grand respect, en théorie du moins, pour la propriété; c'est cependant le désir, le besoin et la possession de la propriété, qui les a attirés et qui les fixera en Amérique.

Un autre caractère de l'émigration allemande, qui explique également son succès, c'est qu'elle a lieu par agglomération, emmenant avec elle hommes, femmes, vieillards, enfants, et jusqu'au maître d'école et au curé ou pasteur; emportant, par conséquent, tous les éléments de la famille et de la vie communale.

C'est ce caractère que le docteur Wakefield a popularisé et fait triompher de l'autre côté de la Manche, pour donner à l'émigration individuelle irlandaise la cohésion qui lui manquait, malgré les efforts de la Commission officielle.

Dans ce système, qui est pratiqué sons la direction et la surveillance d'une compagnie formée sous l'impression des sentiments d'une philanthropie aussi éclairée que dévouée, l'émigrant est d'abord transporté dans les meilleures conditions. Une fois arrivé, il n'obtient la propriété terrienne qu'après un temps d'épreuves, d'essais et de travaux d'ensemble, qui ont pour but les besoins généraux de la peuplade : routes, fontaines, plantations, etc. Pendant ce temps, il est salarié par la Compagnie, qui lui cède la propriété aux conditions les plus favorables. La Compagnie rentre ainsi dans ses avances et peut recommencer sa philanthropique transplantation. Ce n'est pas la vie commune, ni même le travail en commun; toujours l'intérêt individuel est en jeu, d'accord avec l'intérêt général et commercial, d'autant plus apprécié que le travailleur a l'espoir, et la possibilité d'acquérir des propriétés bien disposées par suite des efforts communs.

M. A. Blaise (des Vosges) croit pouvoir résumer les diverses causes qui viennent d'être énumérées dans cette cause générale déterminante, la pression des gouvernements, soit directe, soit indirecte, par voic d'encouragements ou d'autorité concédée à des commissions. Or, cette pression est antérieure, en Allemagne, aux événements de 1848. Avant cette époque, vingt-deux des petits gouvernements de cette grande contrée de l'Europe centrale s'étaient entendus pour étudier les moyens d'aviser à un système efficace d'émigration, qui les débarrasserait de la population excédante. Il était, à cette époque, question d'envoyer les émigrants au Mexique, disposé à concéder une partie de son territoire. C'est à la même époque que le gouvernement belge patronait si directement la tentative de colonisation à Saint-Thomas, en vue des malheureuses populations de la Campine, faite par une compagnie à la tête de laquelle figuraient des personnages influents du pays. Mais la contagion est pour beaucoup, aux yeux de M. Blaise, dans ce mouvement de translation des Européens vers l'Amérique. Le succès de quelques enfants du pays suffit pour faire onblier les tribulations du plus grand nombre, et par déterminer le départ d'essaims nouveaux.

Ontre ces deux causes, et les assertions économiques ou politiques qui ont été signalées, M. Blaise indique encore la similitude ou l'analogie du langage. Les Irlandais parlent la langue générale des États-Unis; les Allemands se dirigent principalement vers des localités déjà occupées par des compatriotes; les Basques vont à Montevideo.

M. Juglar ne croit pas une grande influence à cette cause. Ce sont principalement les Espagnols qui vont en

Afrique, où l'autorité et les autres émigrants parlent français, et où les naturels parlent une langue qu'ils ne comprennent pas et qui n'a pas de rapport avec la leur.

M. Avigdor, député de la province de Nice au Parlement sarde, a pu se rendre compte des raisons qui déterminent l'émigration des habitants d'une des provinces des États sardes, de la Savoie. Chezles Savoisiens, il n'y a aucune pression gouvernementale, directe ou indirecte, aucune cause politique, aucun effort communal, et pas même la misère; car la plupart de ces émigrants, s'ils restaient chez eux, éviteraient tous les périls qu'ils affrontent et toutes les souffrances qu'ils endurent en route et sur la terre étrangère, et de plus ils contribueraient à l'amélioration de leur pays, qui les nourrirait.

Ce qui pousse les Savoisiens, c'est la surexcitation de l'intérêt individuel par les succès de quelques émigrants; c'est la contagion qui résulte de cette surexcitation, et qui leur fait quitter une vie tranquille, un pays libre, pour aller vers l'inconnu, où on leur a dit qu'ils trouveront de bonnes journées à gagner, et de l'or à recueillir, maintenant que le nom de Californie a retenti à leurs oreilles.

M. Avigdor ajoute que la plupart des émigrants sont exploités par les compagnies, qui provoquent leur départ en leur promettant de les transporter gratis. En effet, ces compagnies se font payer au moyen d'un travail qui dure un certain temps, au bout duquel, tout compte fait, l'émigrant a chèrement payé sa traversée et la prétendue protection qu'on lui a donnée.

M. Vée, inspecteur de l'Assistance publique, croit qu'il faut faire deux parts dans les populations qui émigrent : l'une, composée de l'élément aventurier, qui se recrute un peu dans toutes les classes de la population ; l'autre, formée d'un élément plus sérieux, qui se recrute plus particulièrement dans les classes agricoles d'Angleterre

ou d'Allemagne, qui ont un aspect de bien-être (1) (comme on en peut juger par les nombreuses escouades qui passent par Paris en quittant le chemin de l'Est), et qui vont dans un pays où elles rencontrent un climat et des habitudes analogues. Or, il y a à remarquer que cette population n'a pas à faire le plus dur des apprentissages, celui de l'acclimatation, et qu'elle n'a, pour ainsi dire, qu'à se mettre à l'œuvre: c'est ainsi que les Scandinaves vont au Canada, les Allemands aux États-Unis; les Basques, dont on a parlé, au sud de l'Amérique, etc.

M. Wolowski est frappé de ce fait, que les populations agricoles qui émigrent ne sont pas précisément celles dont le départ est proyogué par la misère.

M. Pommier, rédacteur en chef de l'Écho agricole, fait remarquer que ces populations agricoles quittent un pays ravagé par la misère comme l'Irlande, ou des pays allemands encore soumis au régime féodal.

M. Wolowski fait observer, à son tour, que l'émigration part des bords du Rhin, où la propriété est divisée et garantie comme en France; de l'Alsace, qui est soumise aux lois françaises; de la Biscaye, province également française; et que, par conséquent, l'explication de M. Pommier n'est pas suffisante.

M. Clément Juglar nous a adressé les observations suivantes, au sujet de cette discussion :

« En posant la question du succès des émigrations dans l'Amérique du Nord, c'était en même temps soulever celle de nos insuccès en Algérie. Or. des explications données par MM. Horace Say, Wolowski, etc., dans la dernière réunion de la Société d'économie politique, il

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas oublier que les émigrants passant par Paris, tels que les a observés M. Vée, metlent à cette occasion leurs plus beaux habits; que toute la famille a réalisé son petit avoir qu'elle consacre au voyage, et qui ne l'eût pas empêchée d'être en lutte avec la misère. (J. G.)

résulte que la faveur dont jouissent ces émigrations, la préférence qu'on leur accorde aujourd'hui, tiennent surtout à trois causes:

- « 1° A la simplicité, la facilité et la rapidité avec laquelle ceux qui possèdent le moindre capital obtiennent à bon marché des concessions de terre définitives (un dollar par acre), qu'ils peuvent hypothéquer, aliéner, sans aucune condition onéreuse;
- « 2° A la présence de puissantes compagnies, propriétaires d'immenses territoires qu'elles ont achetés, sur lesquels elles occupent les émigrants n'ayant que leurs bras, en attendant qu'ils puissent réunir la somme nécessaire pour devenir eux-mêmes propriétaires;
- « 3° A la proximité d'un vaste marché, toujours ouvert, pour écouler les produits agricoles.
- « L'influence de la conformité de langage et de la similitude du climat, quoique d'une certaine importance, n'est cependant que secondaire.
- « Quant à la jouissance des droits politiques, les émigrants n'en sont jamais jaloux qu'en tant qu'ils garantissent encore mieux la liberté et la propriété individuelle. Ils tiennent plus à une représentation communale qu'à une représentation nationale, qu'ils obtiennent d'autant plus facilement, qu'aux États-Unis la constitution permet aux nouveaux territoires, quand ils sont suffisamment peuplés, de se former en États, ayant leur représentation, leur gouvernement particulier, jouissant de la plus grande liberté d'action dans tout ce qui ne touche pas au pacte fédéral. L'action des gouvernements, si pressante et si active en Europe pour favoriser et protéger les émigrations, est humble en Amérique. L'administration centrale se borne à distribuer et à vendre des terres; là finit son rôle. Quelle différence avec la tutelle que l'ou impose aux colons de l'Algérie!

« Voilà, je pense, les trois causes premières qui ont déterminé et continueront les succès des émigrations dans l'Amérique du Nord. Pourquoi faut-il que nous les cherchions en vain en Algérie?

« Dans cette comparaison de la situation différente où se trouvent les deux émigrations, il y a un point très important qui a été négligé: il faudrait connaître l'état physique et moral des populations qui émigrent, Irlandais ou Allemands; le comparer à celui de la population française. Je crois qu'en général nous nous trouvons dans de meilleures conditions, puisque deux départements dans l'Est fournissent seuls un faible contingent à l'émigration américaine (4). Il n'est donc pas surprenant que, dans une aisance relativement plus grande, nos populations agricoles des autres départements, négligeant les avantages que l'on trouve aux États-Unis, ne tentent pas davantage fortune en Algérie. »

### Séance du 4 novembre 1854.

DE LA LIBERTÉ DE LA BOULANGERIE.

M. Perrot, rédacteur en chef de *l'Indépendance belge*, membre de la Commission centrale de statistique à Bruxelles, et M. Ward, publiciste anglais, un des rédacteurs du *Times*, avaient été invités à cette réunion, qui a

<sup>(1)</sup> Un examen rapide des registres de l'état civil donne de suite l'explication des émigrations de l'Alsace. Les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont ceux où la fécondité du mariage est la plus grande. Tandis qu'en France, la moyenne générale de la fécondité des mariages n'est que de 3,52 enfants, elle s'élève jusqu'à 4 et 5 à Colmar et à Schelestadt. Aussi, tandis que, de 1836 à 1846, l'augmentation de la population, par l'excédent des naissances sur les décès, n'est en moyenne par département que de 2 à 4 pour 100, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin elle est de 10 et 9 pour 100. (J. G.)

été présidée par M. Horace Say, l'un des vice-présidents de la Société.

La conversation s'engage sur l'influence relative des deux principes de complète concurrence ou de réglementation dans la fabrication du pain, sur le prix du pain, par suite d'une communication, faite par M. Ward, de recherches auxquelles il s'est livré touchant le nombre des boulangers à Londres, à Bruxelles et à Paris.

M. Ward a été frappé de ce fait que Paris n'a que 601 boulangers, tandis que Londres, avec une population double, en a 2800. Il en conclut que les frais généraux de ce nombre excédant de boulangers est cause de la plus-value du pain à Londres, et il demande s'il n'y aurait pas lieu d'importer en Angleterre le système de la boulangerie limitée et taxée.

La supériorité du régime libre a été sommairement, et à divers points de vue, signalée à M. Ward par plusieurs membres qui ont pris la parole : MM. M. Chevalier, H. Say, Renouard, Persoz, de Parieu, Pellat, etc.

La discussion a fait ressortir, à la fois, l'importance et la difficulté qu'il y a à démêler toutes les causes directes et indirectes qui occasionnent l'écart, souvent notable, qui existe entre le prix du blé, de la farine et du pain, dans les deux pays, et l'écart qui existe également dans les deux pays, entre les prix relatifs de la farine et du blé d'une part, et les prix relatifs de la farine et du pain, d'autre part.

A ce sujet, M. Persoz a fait observer que ce même écartentre le prix du pain etcelui de la farine se retrouve généralement, à divers degrés, entre le produit fabriqué et la matière première, et qu'il l'a remarqué notamment entre le coton en laine et les fils de coton.

### Séance du 9 décembre 1854.

SI LES CAPITAUX SONT PLUS ABONDANTS EN ANGLETERRE QU'EN FRANCE, ET POURQUOI?

M. de Rivero, chargé d'affaires de la république du Pérou; M. Aristide Dumont, ingénieur des ponts et chaussées, et M. Jacques Valserres, appartenant à la presse agricole de Paris, assistaient, en qualité de membres récemment admis par le Bureau, à cette séance, à laquelle avait été invité M. Ellissen, de Francfort, un des promoteurs de la réforme économique en Allemagne, et que présidait M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation.

La conversation s'est d'abord arrètée sur une question posée par M. Ad. Blaise (des Vosges), ainsi conçue : « Déterminer les causes qui font affluer les capitaux dans l'industrie en Angleterre, et les rendent plus rares et plus chers en France. »

M. Ad. Blaise (des Vosges) croit pouvoir attribuer en grande partie ce fait, la plus grande abondance des capitaux, et leur prix plus bas en Angleterre, à cette habitude des chefs de maison de rester longtemps dans les affaires; d'aider leurs successeurs de leurs capitaux et de leur expérience. En France, c'est tout le contraire qui a lieu. Depuis qu'on travaille dans ce pays, même dès avant 1789, on remarquait un grand empressement des hommes enrichis à quitter leur profession pour entrer dans d'autres classes, pour se mêler à la politique, etc. De là une moindre formation de capitaux et une infériorité industrielle.

M. L. DE LAVERGNE ne met pas en doute qu'il y ait plus de capitaux en Angleterre qu'en France, et il en attribue la raison à cette heureuse circonstance que, dans ce pays, on jouit depuis longtemps des bienfaits des libertés éco-

nomiques et autres, et qu'on y a été préservé depuis longtemps aussi de révolutions ébranlant l'édifice social. En France, avant 1789, on était porté à vivre noblement, c'est-à-dire à dépenser largement le revenu et au delà en consommations de ville et de cour, et à ne pas former, par conséquent, des capitaux. Depuis 1789, une série de révolutions ont périodiquement mis la société en péril, dispersé les fortunes et arrêté la création des instruments de travail.

De plus. le système de centralisation a fait converger les capitaux disponibles vers un seul point, et a retiré toute vie, toute impulsion des provinces. La fonctionomanie est résultée de la centralisation, et la classe capable de former des capitaux s'est plus occupée de courir la carrière des fonctions publiques que de travailler et de produire, d'augmenter sa fortune par la liberté du travail, c'est-à-dire par le moyen le plus honnête et le plus rationnel.

M. Michel Chevalier croit aussi que le capital formé en Angleterre est en bloc bien supérieur à celui formé en France. Mais dans ce dernier pays les capitaux n'ont pas plus de répugnance qu'en Angleterre à entrer dans l'agriculture et l'industrie. comme on l'a dit quelquefois.

La pratique de la liberté est pour beaucoup dans ce résultat. Malheureusement, c'est là une question de tempérament : l'Anglais sait être libre, mais le Français ne jouit pas au même degré de cette heureuse aptitude.

Une autre différence du caractère des deux peuples, c'est que le Français, qui sait former le capital tout aussi bien, et qui en a formé de considérables depuis 1789, n'a pas la même aptitude à le conserver, précisément parce qu'il s'est lancé dans des révolutions successives : c'est pénible à dire, mais c'est la vérité. Toutefois, il n'est pas démontré à M. Michel Chevalier que le progrès relatif à

la France, depuis 1814, soit inférieur à celui de l'Angleterre; d'où on peut tirer ce consolant augure que, dans un avenir qui n'est peut-être pas très éloigné, on pourra répondre à la question posée que l'industrie en France reçoit les capitaux aux mêmes conditions qu'en Angleterre.

M. Ellissen n'admet pas que le capital soit moins cher, pour l'industrie du moins, en Angleterre qu'en France. En Angleterre, les fabricants calculent 10 pour 100 pour leur capital en édifices et en machines. Le commerce paye moins; mais quand les feuilles publiques parlent du taux de l'intérêt à 2 ou 3 pour 100, il s'agit de valeurs de premier ordre, qui trouvent de bonnes conditions partout; et quand ces valeurs sont à 2 ou 3 pour 100 à Londres, les fabriques de Manchester payent généralement encore 5 pour 100.

M. Ellissen communique d'autres observations, qu'il a eu occasion de faire en Angleterre, au sujet des conditions de l'industrie. Il réfute l'opinion de M. Blaise, et assure que les fabricants anglais ne restent pas si longtemps dans les affaires; et que les fils des riches industriels quittent la fabrique, généralement, pour devenir marins, militaires, etc., afin de monter d'un degré de plus dans l'échelle sociale. En France, les chefs d'usine peuvent vendre à des successeurs; c'est plus difficile en Angleterre, où ces derniers sont presque toujours des hommes qui ne consentent à être manufacturiers, que parce qu'ils ont besoin de faire fortune; car chez nos voisins, il n'y a pas, dans le haut monde, autant d'honneur à être fabricant qu'en France. C'est ainsi que les gens de Manchester sont regardés avec un certain dédain, et le préjugé est tel, dit M. Ellissen, que dans les hôtels d'Allemagne, tous les Anglais qui voyagent s'inscrivent comme habitants de Londres, et plus rarement comme

venant de Manchester, de Birmingham ou de Leeds (1).

M. Ellissen attribue la principale cause à la supériorité industrielle de l'Angleterre, à la pratique de la liberté commerciale, aux facilités d'approvisionnements, et à l'étendue des débouchés que cette liberté procure : c'est ainsi que les navires anglais vont porter les produits des fabriques nationales, jusque dans l'Inde et la Chine, et en reviennent avec des retours ; de là des spéculations plus étendues, une industrie plus avancée, et de plus grands capitaux. M. Ellissen ne met pas en doute que la France retirerait des avantages analogues de la liberté commerciale.

M. Courcelle-Seneuil croit qu'en France on épargne peut-être plus qu'en Angleterre; mais qu'on y sait moins faire fructifier les économies, et rendre le travail productif. Une série d'obstacles de diverses natures sont cause de cette infériorité, qui peut disparaître par une meilleure direction de l'instruction, devant amener le développement de l'esprit industriel.

En ce qui touche le fait de la cherté des capitaux, M. Courcelle-Seneuil ne doute pas que les prix soient plus élevés en France qu'en Angleterre. M. Ellissen a parlé des capitaux à 10 pour 100, en Angleterre; des capitaux placés dans les mêmes conditions, de ce côté de la Manche, coûtent assurément davantage.

(It Nous avons tout lieu de penser que M. Ellissen a trop généralisé et qu'it n'a pas apprécié d'une manière absolument exacte les faits qu'it a observés. Les voyageurs anglais se disent de Londres, comme les voyageurs de Bordeaux et de Marseille à l'étranger se disent de Paris; parce qu'au loin, la capitale formule mieux la patrie, et que l'amour-propre est, à tort ou à raison, flatté médiocrement du titre de provincial.

Nous ne savons si l'aristocratie en Angleterre fait plus ou moins la dédaigneuse, quand il s'agit des gens de Manchester; mais il n'en est pas moins vrai que le Parlement et le gouvernement comptent très fort avec les hommes influents et l'opinion de Manchester et du Lancashire, surtout depuis le succès de la Ligue. -- Cela est si vrai que pour qu'une idée triomphe à Londres, il faut qu'elle se soit développée et qu'elle ait fait son chemin dans les comtés manufacturiers. (J. G.)

M. Conreelle-Seneuil fait remarquer que, pour faire une pareille comparaison, il faut choisir des industries et des circonstances analogues, comme les chemins de fer et la terre. Or, en Angleterre, les chemins rapportent moins à l'actionnaire qu'en France, et le prix de la terre est à un taux plus élevé, ce qui veut dire que le capital qu'on emploie pour l'achat rapporte moins.

M. L. de Lavergne ne croit pas la comparaison facile pour les capitaux agricoles. En gros, ces capitaux lui paraissent meilleur marché en Angleterre qu'en France; mais dans ce dernier pays, il y a des localités, comme Paris et quelques autres villes, où les taux ne sont pas plus élevés qu'en Angleterre. D'un autre côté, la terre est en France un placement de prédilection, une caisse d'épargne, que l'on considère comme plus garantie que les autres biens contre les révolutions ; et il s'ensuit que l'on en offre presque partout un prix élevé. De plus, on ne connaît pas dans beaucoup de localités le revenu exact de la terre : les uns, ne sachant pas se rendre compte : les autres, ne comptant pour rien leur peine et leur travail; ceux-ci croyant à tort que le revenu obtenu par le prédécesseur peut être dépassé avec plus d'habileté; ceux-là n'appréciant la terre que par l'importance du capital d'achat.

Revenant au point principal de la conversation, M. de Lavergne dit que la France, à l'exception de Paris toutefois, est un pays économe par excellence et peut-être
trop économe. Les habitants des campagnes notamment
font des prodiges dans ce genre, en vivant pour ainsi
dire de rien, et en se privant du nécessaire pour pouvoir
acheter un lambeau de terre.

Néanmoins, il ne peut accorder à M. Michel Chevalier, que la France ait formé, de nos jours, autant de capitaux que l'Angleterre, qui n'a pas eu, il ne faut pas l'oublier, les deux ébranlements de 1830 et de 1848. M. de Lavergne appuie son opinion sur les symptômes que peuvent présenter l'accroissement de la population, le développement de la navigation, celui des chemins de fer et l'accroissement de la propriété bâtie.

M. de Lavergne sait que tout accroissement de la population n'est pas un signe absolu de progrès; mais comme la population actuelle n'est pas plus malheureuse que celle qui l'aprécédée, on peut prendre l'accroissement de la population en Angleterre, dans ces dernières années, comme un symptôme de prospérité. Mais ce qui ne fait pas doute à ce point de vue, c'est l'énorme développement de la navigation, qui met le pays en communication avec le monde entier; c'est la construction d'un nombre inouï de lignes de voies ferrées, qui sont venues donner une si grande puissance à Findustrie; c'est l'augmentation des propriétés nouvellement bâties ou rebâties. Or, il ne s'agit pas en Angleterre d'une monumentation officielle, d'ornement et de luxe, par voie d'expropriation et sous l'impulsion de l'autorité supérieure; il s'agit de démolitions entreprises par l'intérêt privé, de constructions conçues dans la seule vue du plus grand revenu de ceux qui les font faire : ce mouvement ne se circonscrit pas dans la capitale, où les quartiers se renouvellent comme par enchantement; mais on l'observe sur toute la surface du pays.

M. A. Blaise fait remarquer que deux causes déterminent la hausse du taux de l'intérêt des capitaux : le plus grand avantage de l'emploi et la défiance du capitaliste par suite de circonstances données. Ces deux causes sont de nature bien différente, mais elles produisent le même effet. Il ne faut pas les perdre de vue dans la comparaison dont il s'agit.

M. Blaise ne croit pas que les chemins de fer indiqués

par M. Courcelle-Seneuil soient un terme de comparaison suffisamment exact : on a fait en Angleterre des embranchements nombreux, des fusions de lignes et des lignes parallèles qui ont changé les conditions des premières entreprises.

M. Michel Chevalier persiste à ne pas être du même sentiment que M. de Lavergne, au sujet de la puissance actuelle de capitalisation des deux pays. Si la puissance productive des Anglais est évidemment plus forte, les Français ont une intelligence supérieure dans la consommation et à d'autres égards: finalement, les deux peuples peuvent marcher de pair pour la formation des capitaux.

M. LE PRÉSIDENT présente un résumé de la conversation et des divers aspects que la question a pris. Il se félicite que tous les membres qui ont demandé la parole se sont entendus sur les avantages généraux de la moralité et de la liberté, à la fois causes et effets réciproques, pour la formation et la conservation du capital, cet instrument si puissant de civilisation et de bien-ètre.

S'IL Y A, EN ÉCONOMIE POLITIQUE, UNE ÉCOLE ANGLAISE ET UNE ÉCOLE FRANÇAISE.

La réunion s'occupe ensuite de la question ci-dessus énoncée faisant, comme la précédente, partie de son ordre du jour.

M. Renouard fait remarquer qu'il ne peut s'agir de savoir, au sein de la Société, s'il y a une économie politique anglaise et une économie politique française, proposition qui a été avancée par certains publicistes de mème force que ceux qui ont pu dire qu'il y avait une économie politique républicaine, différant de l'économie politique monarchique, mais qu'il s'agit de déterminer jusqu'à quel point il y a chez les économistes anglais et chez les économistes français des traits distinctifs per-

mettant et nécessitant une classification scientifique.

M. R. DE FONTENAY est de cet avis que de même qu'en peinture, par exemple, il y a des écoles caractérisées par des genres différents, il y a dans les sciences, et dans la science économique en particulier, des écoles qui se distinguent par un esprit, des tendances, des points de départ, des procédés de discussion et des principes différents.

L'école anglaise et l'école française diffèrent notablement. Les écrits de l'école française, par exemple, ont un caractère de généralité, de spiritualisme et de haute philosophie qu'on ne retrouve pas dans ceux de l'école anglaise, qui voient davantage les questions à un point de vue plus restreint, plus matériel, plus utilitaire. C'est ce que disait précisément Dupont de Nemours à J.-B. Say dans une de ses lettres, en lui reprochant de suivre la voie de Smith, de préférence à celle de Quesnay.

Si cette différence existe, pourquoi ne pas la reconnaître et la préciser par des noms?

M. Joseph Garner ne reconnaît pas cette différence, qui est, selon lui, un des arguments dangereux qu'invoquent les adversaires de l'économie politique, auxquels des amis de la science ont prêté leur concours sous l'impulsion d'illusions et de prétentions qui ne paraissent pas fondées.

Les adversaires de la science qui emploient cet argument sont :

Premièrement, les protectionnistes, qui, voulant affaiblir les arguments que la science fournit aux partisans de la liberté commerciale, vont s'écriant que ces derniers sont les disciples de l'école anglaise, les défenseurs des intérêts anglais! Il y a quelques années, les colons français faisaient écrire dans le même sens contre les partisans de l'abolition de l'esclavage!

Deuxièmement, les socialistes, qui, gênés par les principes de la science économique, ont cherché à se débarrasser des objections en traitant les économistes d'esprits étroits, peu philosophiques, matériels, utilitaires; aussi bien ceux de l'école anglaise, selon M. de Fontenay, que ceux de l'école française, aussi bien Smith que Quesnay, aussi bien J.-B. Say que Dupont de Nemours, aussi bien Rossi que Bastiat, etc.

M. Joseph Garnier reproche à quelques amis de la science d'avoir accepté cette distinction d'écoles, les uns, par faiblesse ou mauvaise tactique, afin de n'avoir pas à défendre quelques maîtres de la science auxquels l'opinion publique a prêté (souvent grâce à eux) des opinions fausses ou perfidement présentées par leurs adversaires; les autres, par suite de cette prétention qui a beaucoup nui à la vulgarisation et à l'autorité des saines doctrines et qui consiste à se dire d'une école plus philosophique, plus généreuse, plus humanitaire que celle des fondateurs de la science.

Par suite de l'illusion des uns, de la prétention non motivée des autres, il est résulté que quelques économistes ont égaré l'opinion publique à la manière des protectionnistes et des socialistes. C'est donc là une classification dangereuse. Mais, selon M. Joseph Garnier, elle est de plus fausse, car il n'y a pas entre les écrivains de chacun des deux pays ces caractères dont a parlé M. de Fontenay.

Quand on lit les économistes anglais éminents, on les trouve tout aussi philosophes, tout aussi spiritualistes, que ceux des autres pays. Quand on lit les économistes français, on en rencontre qui ont les mêmes défauts que tel ou tel économiste anglais de second ordre. Il n'y a donc pas de classification d'école à établir pour les caractères nationaux, et il fant laisser cette prétention

an chauvinisme qui peut être français, mais qui n'a rien à voir avec la science (1).

M. L. DE LAVERGNE croit qu'il n'y a, en effet, qu'une économie politique; mais les questions ont plusieurs faces, et les économistes anglais sont plus portés à examiner certains côtés, tandis que les économistes français tendent plus généralement à en faire ressortir d'autres. S'il s'agit de choisir entre les deux écoles, M. de Lavergne préfère l'école anglaise, comme plus scientifique, plus rationnelle, et tout aussi humaine au fond que la nôtre, qui s'expose souvent à prendre des sentiments pour des idées, et des mots pour des faits.

Mais il faut une borne à tout, et la tendance anglaise n'en a pas toujours eu : il lui est arrivé quelquefois de considérer trop exclusivement les produits, sansse préoccuper assez du sort des hommes qui les produisent; sous cerapport, la tendance française la complète et la rectifie. Il faut bien que chacune des deux nations ait senti ce qui lui manquait; car, depuis J.-B. Say, la tendance des principaux économistes français est de se rapprocher de l'école anglaise, tandis qu'en Angleterre, les nouveaux économistes tendent évidemment à se rapprocher de l'école française. On en trouve la preuve dans les *Principes* de John Stuart Mill, traduit par un membre de la Réunion, où la marque de l'influence française est très visible.

M. Wolowski est également partisan de la classification par écoles nationales. Selon lui, l'école française diffère de l'école anglaise en ce que, comme l'a si bien dit le vénérable Joseph Droz, récemment enlevé à la science,

<sup>(1)</sup> M. Joseph Garnier aurait encore pu faire remarquer que la classification des écoles en peinture par nations est inexacte : 1el peintre français ayant le genre de tel maître flamand, et tel peintre flamand ayant Pallure de tel maître italien. (J. G.)

l'école française pense que les produits sont faits pour les hommes, et que les hommes ne sont pas faits pour les produits.

Mais il n'y a pas que les écoles anglaises et françaises; il y a encore l'école allemande, par exemple, qui a un esprit, des tendances et des caractères distinctifs des autres.

Voyez les ouvrages de M. Rau, entre autres: il est disciple de Smith et de J.-B. Say, mais il consacre une partie de son cours à diverses questions administratives, politiques même, qui étendent les limites de la science. La plupart des économistes allemands abondent dans cette voie et fondent l'économie politique dans cet ensemble qu'ils appellent les sciences camérales. Plusieurs s'inspirent des idées et des intérêts des nationalités, d'autres du développement historique des peuples. Tous ou presque tous ont un caractère générique qui les distingue des économistes anglais et français. En ce qui touche ces derniers, M. Wolowski croit que ce qui les caractérise, c'est d'avoir fait intervenir dans la solution des questions économiques les principes de morale.

M. Quijano, qui partage le sentiment de M. Joseph Garnier, fait d'abord remarquer que les écrivains économistes sont si peu nombreux dans chaque pays, qu'ils ne sauraient être l'expression du caractère national, en admettant que ces écrivains eussent eux-mêmes un caractère général et commun.

L'argument tiré des prétendues sciences camérales ne lui paraît pas se rapporter au point en discussion. Les connaissances et les procédés administratifs ne sont pas l'économie politique, et n'ont rien à voir ici; et peu importe que les professeurs allemands, après avoir exposé l'économie politique, exposent encore autre chose.

La morale également ne doit pas être mêlée ici. La

morale est une science à part. L'économiste s'en préoccupe, comme il tient compte de la mécanique, de la chimie, de l'histoire, de l'hygiène; mais il ne les confond pas avec la science économique.

En ce qui touche la distinction des écoles anglaise ou française, M. Quijano se demande si les économistes français et les économistes anglais ne tendent pas tous à obtenir la plus grande quantité possible de produits; si tous ne proclament pas la liberté dans la production et l'échange des fruits du travail. Or, s'il en est ainsi, la part de chacun est ce qu'elle peut et ce qu'elle doit être, et on n'a pas besoin de faire appel à la morale pour sanctionner le résultat logique de la nature des choses.

M. H. BAUDRILLART croit qu'il n'y a qu'une seule économie politique, mais il distingue des écoles. Il y a, selon lui, notamment deux écoles bien distinctes : une qui s'inspire plus particulièrement de l'idée de justice, et une autre qui s'inspire plus particulièrement de l'idée de l'utile. Or, l'école anglaise est bien certainement l'école qui puise de préférence ses convictions dans l'utile et dans la convenance, et qui se montre plus vacillante sur les principes de morale. C'est l'école de Malthus, de Ricardo, de Mac Culloch, etc., dont la tendance est moins généreuse, moins élevée, moins humanitaire que celle des économistes de l'école française. M. Baudrillart n'en professe pas moins une haute estime pour les efforts et le caractère des hommes de cette école, pour Malthus principalement. M. Baudrillart trouve dans Adam Smith une ampleur de vues qui le rapproche de l'école française; et il fait remarquer que Smith n'était pas Anglais, mais Écossais.

M. Ellissen ne pense pas qu'on puisse établir des écoles nationales. Selon lui, on ne peut classer les économistes que d'après quelques-unes des idées et la manière de les présenter des écrivains éminents. C'est ainsi, par exemple, que Bastiat lui a paru différer de beaucoup d'économistes par une originalité sui yeneris. Toutefois, s'il fallait absolument le classer dans l'une des deux catégories indiquées, il serait d'avis de le comprendre dans l'école anglaise.

M. Ellissen fait encore remarquer que, quand les économistes diffèrent d'opinion, c'est presque toujours dans les questions d'application.

C'est également l'avis de M. Wolowski.

M. Joseph Garner voit, dans toutes les appréciations qui viennent d'être présentées, la confirmation de son opinion. M. de Lavergne est réduit à mettre M. John Stuart Mill dans l'école française; M. Baudrillart hésite sur la question de savoir si Adam Smith appartient à l'école française ou à l'école anglaise; M. Ellissen classe dans l'école anglaise Bastiat, que M. de Fontenay proclame un des chefs de l'école française! En vérité, peut-on mieux prouver le vice de cette distinction?

M. Joseph Garnier, contrairement à l'assertion de M. Baudrillart, trouve dans les économistes anglais autant de sentiments élevés et généreux, autant de principes humanitaires, que dans les économistes français, les économistes allemands ou les économistes italiens. Qui affirmerait, dit-il, que Malthus et Ricardo, par exemple, ne sont pas des amis ardents de l'humanité se tromperait; car il ne s'agit pas du style ou de la forme plus ou moins sentimentale et larmoyante des écrivains, mais de la sincérité et de la franchise avec laquelle ils recherchent la vérité dont l'application doit amener le mieux-être des hommes.

M. Garnier rappelle encore M. Whateley, archevêque de Dublin, et d'autres écrivains anglais (parmi lesquels Malthus, également ministre de l'Évangile), qui font souvent et peut-être trop souvent intervenir l'élément moral et religieux des livres sacrés dans leurs dissertations.

Il ne voit pas, comme M. de Lavergne, que les économistes anglais aient une tendance marquée à ne s'occuper que des produits et à négliger les hommes; et, quant à la phrase de Droz, rappelée par M. Wolowski, il ne peut admettre qu'on puisse s'en servir pour caractériser les deux écoles. Dans aucun économiste anglais, ou autre, il est dit que les hommes sont faits pour les produits; et l'assertion contraire, qui serait le *credo* de l'école francaise, est au fond une vérité banale. Pour qui donc les produits seraient-ils faits, s'ils n'étaient pas faits pour les hommes qui concourent à la production, et qui réclament leur part en vertu des principes de propriété et de la loi de l'offre et de la demande?

M. Joseph Garnier insiste sur la relation forcée qu'il y a entre l'utile et le juste; il soutient qu'il est difficile de concevoir le juste sans la notion d'utile, bien que certains philosophes aient la prétention contraire. Il ajoute que, depuis cent ans que des penseurs travaillent à élucider les vérités économiques, c'est par la notion de l'utile, de mieux en mieux comprise, qu'on est arrivé à redresser plus d'un principe de morale.

M. DE FONTENAY persiste à être de l'avis de M. Baudrillart. Selon lui, plusieurs économistes, ceux dont il forme l'école anglaise, ont trop négligé la notion du juste en faveur de laquelle les socialistes ont réagi et qu'ont mise en lumière, d'une manière bien plus intelligente, MM. Dunoyer et Frédéric Bastiat (4).

M. Quijano fait observer à M. de Fontenay que Bastiat est plus anglais qu'aucun autre économiste. Car, mieux

<sup>(1)</sup> Nous avous plus d'une fois entendn donner la qualification d'économiste anglais à M. Dunoyer par des socialistes, et même par des adversaires du socialisme plus ou moins économistes et se disant de l'École française.

(J.G.)

qu'aucun autre, il a montré l'harmonie sociale qui résulte de la libre action des intérêts individuels. Or, il n'y a pas de différence entre l'idée de l'utile et l'idée de l'intérêt.

M. BAUDRILLART, rappelant la distinction faite par Rossi entre l'économie politique pure et l'économie politique appliquée, dit que les principes de l'économie politique pure sont les mêmes pour les économistes de tous les pays, lesquels peuvent différer dans l'application. Or. c'est dans l'application que certains économistes ont été conduits à tenir plus compte des choses que des hommes, et réciproquement.

M. Baudrillart ajoute que dans l'application, dans la défense de la liberté commerciale, par exemple, il est impossible de ne pas faire appel aux idées de liberté générale, de justice, de moralité (1). Il ne voudrait donc pas mettre trop d'importance à la distinction qui a été établic.

M. Renouard ne croit pas qu'il faille se préoccuper beaucoup, pour la solution de la question, du dire des protectionnistes et des socialistes. Examinant le fond de la question, il ne pense pas qu'on puisse constater dans les écrivains d'un pays des intentions, des tendances, une méthode, un esprit qui traduisent le génie national. On ne peut donc pas être autorisé à dire qu'il y ait en économie politique l'école anglaise et l'école française. Recherchant en quoi pourrait consister la différence, il trouve que l'élément moral et même religieux, se retrouve bien plus dans les ouvrages anglais que dans les ouvrages français.

M. Renouard ne voit de classification possible d'écoles, que par les noms des écrivains qui ont le plus marqué : à

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'ont fait précisément les ligueurs, qui étaient des économistes pratiques et anglais, et qui mellaient avant les considérations tirées de l'ordre manufacturier ou commercial, celles qui ressortissent à la morale, à la justice, à l'humanité. (J. G.)

de certains égards, il comprend qu'on se dise de l'école de Quesnay ou de celle de Smith; mais, cependant, on serait fort embarrassé de spécifier à laquelle des deux appartenait Turgot.

M. Renouard croit encore qu'il est possible de faire des classifications au point de vue historique, et pour une certaine période de temps, pendant laquelle les écrivains ont pu présenter des caractères généraux et obéir à la même direction d'esprit.

Les observations de M. Renouard ont clos la discussion.

## Séance du 5 janvier 1855.

DU FONDEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

M. Guillaume Petit, fabricant de drap à Louviers, un des plus notables manufacturiers de cette ville; M. Bourson, rédacteur en chef du Moniteur belge; M. de Béhague, agronome, un des principaux éleveurs de ce pays, et M. Hippolyte Peut, rédacteur en chef des Annales coloniales, assistaient à cette réunion, présidée par M. Horace Say; les trois premiers, comme invités; le quatrième, comme récemment admis par le bureau à faire partie de la Société.

LE PRÉSIDENT, avant de rendre la conversation générale, a exprimé au nom de la Société les sentiments de douleur et de regret qu'a fait naître la perte de M. Léon Faucher.

Avant, dit-il, que nous passions à la lecture de l'ordre du jour, je serai, j'en suis sûr, l'interprète des sentiments de tous les membres de la réunion, en exprimant le vif regret, le chagrin profond que leur cause la perte d'un de ses membres les plus éminents, M. Léon Fancher. qui, il y a si peu de jours encore, siégeait au milieu de nous! Homme d'un dévouement sincère et de conviction profonde, Léon Faucher honorait la science, qu'il cultivait avec bonheur et avec un rare talent. Doué d'une intelligence pénétrante et d'une parole facile, notre savant collègue projetait toujours une vive clarté sur nos discussions, auxquelles il aimait à prendre part; et je suis bien certain, je le répète, d'être l'écho des sentiments intimes de chacun des membres de la Société d'économie politique, en disant que son souvenir sera toujours cher pour nous.

D'unanimes marques d'assentiment suivent la parole émue de M. Horace Say.

La conversation s'est ensuite fixée sur une question posée par M. Quijano, ainsi conçue : « Le droit de propriété est-il plutôt fondé sur le principe d'utilité sociale que sur le principe de justice et sur le droit individuel ?»

M. Quijano dit que cette question lui a été inspirée par un article publié dans le dernier numéro du *Journal des économistes* (1).

L'auteur de cet article émet explicitement la doctrine que le droit de propriété a son fondement principal dans la sanction que lui donne l'utilité sociale et publique, et qu'il serait sérieusement compromis s'il ne s'appuyait que sur des notions de justice distributive ou de droit individuel. Comme cette opinion a été tout récemment sur le point de produire des conséquences pratiques qui auraient entraîné, sans aucun doute, une perturbation de l'ordre social, M. Quijano n'hésite pas à se prononcer contre elle.

Je ne serai pas prodigue de raisonnements, dit M. Quijano, je ferai une simple hypothèse; celle d'un homme qui existerait antérieurement à la société, ou bien d'un

<sup>(1)</sup> Compte rendu des ouvrages de MM. Mathieu Wolkoff et Roger de Fontenay sur la rente foncière, par M. J.-G. Courcelle-Sencuil. (J. G.)

homme relégué, comme Robinson, dans une contrée inhabitée. Le droit social, les considérations d'utilité publique n'existeraient pas pour cet homme. Cependant, il a produit des objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins par le seul exercice de ses facultés naturelles, moyen unique que Dien lui a donné pour la conservation et l'amélioration de son existence. Le droit naturel et absolu qu'il avait sur ces objets, serait-il modifié plus tard par l'avénement de la société et subordonné aux convenances de celle-ci? Évidemment non. Son droit serait aussi absolu et inviolable à l'arrivée d'un autre homme seul, de deux ou trois hommes, qu'en présence de la société survenue toute d'une pièce; car le droit de la société n'est autre chose que l'ensemble des droits individuels acquis par chaque individu à l'aide de moyens semblables à ceux employés par l'homme solitaire, c'està-dire par l'exercice des facultés naturelles et l'assimilation ou l'incorporation, à la personnalité de l'homme, des utilités créées par ces facultés. La société n'a pas de besoins, la société n'a pas de droits, c'est l'individu qui a des besoins et des droits, et c'est simplement pour mieux satisfaire à ces besoins et assurer la jouissance de ces droits que l'homme s'est constitué en société. Soumettre donc le droit individuel de propriété à ce qu'on veut appeler le droit ou la convenance sociale, ne serait autre chose que la spoliation d'un individu au profit d'autres individus. Le nombre des bénéficiaires ne ferait rien pour justifier la spoliation.

M. Courcelle-Seneuil, comme auteur de l'article dont vient de parler M. Quijano, demande la permission d'exposer la doctrine signalée à la Société comme dangereuse.

M. Quijano, dit-il, n'a parlé que de la propriété des objets créés par celui qui les possède personnellement.

Ces cas de propriété sont en petit nombre et peuvent passer pour exceptionnels: le plus souvent le droit de propriété se fonde sur l'échange ou sur l'héritage. Tont le monde sait que le prix courant, qui est la loi souveraine de l'échange, est réglé surtout par le besoin des consommateurs et par les moyens d'échange qu'ils possèdent, non sur la peine ou le travail du producteur. En d'autres termes, la loi de l'échange tend très directement à la satisfaction du besoin social, tandis qu'elle n'est juste dans les cas particuliers que par rencontre et par accident. Quant à l'héritage, il ne résulte d'aucun droit naturel et personnel de celui qui hérite, mais sculement de celui des législateurs. Je crois, comme l'a dit Pascal, que les législateurs ont eu de bonnes raisons pour consacrer ce droit; mais ces raisons sont tirées de l'utilité sociale et nullement du droit individuel. Il est certain que depuis les premiers âges historiques, la propriété, qui était d'abord commune, a été attribuée successivement à des castes, puis à des familles, puis à l'individu lui-même, et qu'à chaque progrès social jusques y compris la Révolution française, la propriété est devenue de plus en plus individuelle. Mais ce mouvement n'a point été déterminé par un sentiment de justice particulière : il est le résultat du développement social et a eu lieu parce que, en rendant la propriété plus individuelle, on donnait plus d'énergie au travail de production et de conservation des richesses, on satisfaisait au besoin d'accumuler sur un territoire donné une population plus nombreuse, plus riche et plus grande dans toutes les acceptions de ce mot. M. Courcelle-Seneuil croit que le droit de propriété, défendu par ces considérations, est plus solidement défendu que par des considérations toujours contestables, et souvent dangereuses, tirées de la justice dans les rapports d'homme à homme.

M. Henri Galos, ancien député de la Gironde, est tout à fait de l'avis de l'auteur de la proposition, et les explications qui ont été données par M. Courcelle-Seneuil n'ont pas ébranlé sa conviction:

Le droit de propriété est un droit naturel et non un droit social. L'homme, en faisant emploi de sa force et de son intelligence pour se procurer de quoi suffire à ses premiers besoins, assurer sa conservation, a frappé du sceau de ce droit tous les objets sur lesquels sa force et son intelligence se sont exercées. La personnalité s'est en quelque sorte empreinte sur le résultat de son travail et de ses efforts; on ne peut pas dire que la société intervienne, en quoi que ce soit, dans l'origine du droit de propriété; elle n'intervient que pour le constater et le régler.

M. H. Galos a bien entendu que le préopinant cherche à justifier la thèse contraire, en faisant des distinctions sur la nature de la propriété. Ainsi, outre la propriété directe, il établit une propriété par échange, une propriété par héritage, et dans ces différents modes de propriété, il voit un droit social. Son erreur vient même de cette distinction. Il n'y a pas plusieurs genres de propriété; il n'y a qu'une propriété. En effet, qu'est-ce que l'échange? Ce n'est pas autre chose que la transformation de la propriété acquise directement par la force ou par l'intelligence de l'individu. Il a plus de fruit récolté qu'il n'en a besoin, il l'échange avec un autre individu qui a une trop grande quantité de bois : au moyen de cet échange, il donne à sa propriété une forme nouvelle plus ntile; c'est une valeur qu'il ajoute à ce qu'il possède, mais ce n'est pas un droit nouveau. Le droit reste le même, et tient à la possibilité où il s'est mis de faire cet échange.

M. H. Galos en dira autant de l'héritage. L'objet

transmis par hérédité puise son titre de propriété dans le travail du premier qui l'a produit. Son auteur en a fait comme une émanation de lui-même, une annexe de sa personne, annexe qui lui survit et se continue jusqu'à ses descendants. C'est la prérogative la plus sacrée de l'homme, le droit le plus précieux et le plus intime, celui qui répond le mieux à ses instincts de pouvoir, après son existence passagère sur cette terre, faire jouir ses enfants de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a retiré de ses peines et de ses sueurs. La propriété perdrait son véritable caractère, si, au lieu d'aller chercher son droit à son berceau, on se bornait à le lire dans un texte de loi ou dans une convention sociale.

Si ces principes sont fondés, et M. Galos les croit incontestables, il n'est plus nécessaire de discuter l'argumentation de M. Courcelle-Seneuil sur les baux emphytéotiques de l'Angleterre. Il voit une injustice dans ce fait que le propriétaire de l'immeuble rentre dans sa propriété au bout de quatre-vingt-dix-neuf ans. sans qu'il ait rien fait, sans que son travail et son intelligence s'y soient appliqués, non pas pour la retrouver telle qu'elle était, mais quelquefois centuplée de valeur. Cette circonstance ne change rien au droit. Le droit originaire valide et consacre toutes les acquisitions successives; la plus-value que le temps ajoute ne peut effacer le titre primitif.

Mais pourquoi, s'il en est ainsi, notre législation, si variée et si compliquée sur les ventes, les achats. les héritages, etc.? Que fait donc le législateur dans toutes ces lois qui ont pour objet la propriété? Il ne crée pas le droit, il le constate, le réglemente et détermine son exercice. M. Galos ajoute que la société, qui est un fait postérieur à la naissance du droit de propriété, ne s'organise qu'à la condition que ce droit se pliera à quelques-unes de ses exigences et lui fera quelques concessions. Il

n'existe aucun droit absolu dans l'état de société; le droit naturel est obligé de subir une limitation, et l'homme, pour vivre avec ses semblables, doit soumettre à la loi le règlement et l'usage de sa propriété et de sa liberté, ces biens les plus précieux et les plus personnels de tous.

M. Dupurt, ingénieur en chef de la ville de Paris, fait d'abord remarquer que la question de savoir si la propriété dérive du juste ou de l'utile a occupé depuis longtemps les philosophes, les jurisconsultes et les économistes. Dans un remarquable article du *Dictionnaire d'économie politique*, M. Léon Faucher fait connaître les nombreuses opinions émises sur ce grave sujet. MM. Portalis. Troplong, Ch. Comte. Bastiat, à l'avis desquels se range M. Faucher, ont cherché à établir que la propriété reposait sur un principe d'équité, de droit naturel antérieur à la loi; Montesquieu. Blakstone, Rousseau, Bentham, Mirabeau, Toullier, Tronchet ont, au contraire, posé, comme principe, que la propriété était l'ouvrage de la loi; qu'il n'y avait pas de propriété là où il n'y avait pas de loi.

Cette opinion paraît la seule exacte à M. Dupuit; car le propre du juste, du droit naturel, qui se confond avec la morale. est d'être le même partout et dans tous les temps. Or, l'histoire nous apprend que le contraire est précisément arrivé. Chez le peuple juif, à l'année du jubilé, qui arrivait tous les cinquante ans, les propriétés étaient rendues à l'État, qui en faisait un nouveau partage. Certes, si le législateur n'avait eu en vue que la production matérielle, il se serait grossièrement trompé. En effet, dans un pareil système le propriétaire temporaire devait éviter, surtout près du jubilé, de faire tout travail d'amélioration. Si, au point de vue économique, cette législation ne supporte pas l'examen, elle paraît irréprochable au point de vue de l'équité; car la terre

n'ayant été donnée qu'à la condition de la rendre, le premier occupant ne pouvait invoquer le droit que quelques économistes font résulter du premier travail.

Ici M. Dupuit fait remarquer que la prise de possession a toujours précédé le travail; on n'a labouré, on n'a semé que quand on a été sûr de récolter. On n'a travaillé que là où on s'est vu propriétaire; le travail a été une conséquence du droit de propriété, et non pas la propriété la conséquence du travail. Comment, d'ailleurs, justifier par le travail la valeur d'une infinité de propriétés, des terrains à bâtir, par exemple, ou de ceux qui renferment, à de grandes profondeurs, et souvent à l'insu des propriétaires eux-mêmes, des richesses minérales qui en centuplent la valeur? On dit que cette valeur est le résultat du travail de la société, qui a fait des routes, des chemins, des canaux, des découvertes géologiques, etc. M. Dupuit se demande où est la justice, l'équité, de donner à l'un ce qui est le résultat du travail de tous? Si le droit de propriété est un droit naturel, ajoute-t-il, à quoi bon mettre à notre ordre du jour la discussion du droit de propriété littéraire et industrielle? à quoi bon demander à qui doivent appartenir les mines? Le droit naturel ne se discute pas; il suffit, pour résoudre les questions qui s'y rattachent, de suivre les inspirations de la conscience.

Revenant à l'examen des législations qui régissent la propriété, et arrivant immédiatement aux peuples modernes, M. Dupuit est frappé des différences profondes qui s'y trouvent, même chez ceux dont la civilisation est la plus avancée. Est-il possible qu'il y ait un droit naturel français, un droit naturel anglais, un droit naturel italien...? Cependant en France, en Angleterre, en Italie, le mode de transmission de la propriété par voie d'héritage est différent. Or, ce mode est une partie tellement essen-

tielle du droit de propriété, que la langue française fait du mot héritage un synonyme de propriété foncière. En effet, comme la terre n'est pas le résultat d'un travail humain, et que depuis longtemps elle est complètement appropriée en France, les propriétaires actuels ne la possèdent qu'à titre d'héritiers. Les lois qui règlent la transmission par héritage peuvent donc être considérées comme les lois constitutives de la propriété. Cependant les uns admettent le droit d'aînesse, les autres excluent les filles du partage; en France, elles donnent à tous les enfants des parts égales; enfin, en ligne collatérale, elles présentent des différences encore plus tranchées. Si le partage égal entre tous les enfants est de droit naturel, le droit d'aînesse constitue chez nos voisins, non pas des propriétaires légitimes, mais de véritables spoliateurs. Or, non seulement le parlement anglais, saisi dernièrement de la question, a rejeté à une immense majorité l'égalité de partage; mais tout le monde a pu lire, dans les journaux, que des réfugiés politiques ayant prêché leurs doctrines dans des meetings, après être parvenus à faire acqueillir avec faveur des idées sociales fort excentriques, avaient été hués lorsqu'ils avaient attaqué le droit d'aînesse. Comment admettre que, dans une nation aussi éclairée, toutes les classes de la société se trompent sur une question de droit naturel? Comment justifier, par ce même droit, les dispositions du Code qui limitent la faculté de tester ? Pourquoi le père de famille ne peut-il disposer que d'une part d'enfant, et non pas de deux ou de trois parts? Quand on se place au point de vue de l'équité naturelle, il est impossible de répondre à ces questions et à une infinité d'autres. Mais quand on fonde le droit de propriété sur l'utilité, alors la réponse est facile, et on s'explique la différence des législations par les différentes manières de voir du législateur. Là où l'on croit

utile, soit aux intérèts matériels, soit aux intérèts intellectuels, que la propriété soit morcelée, on fait des aînés: là, au contraire, où on trouve avantage à diviser la propriété, à niveler les richesses, on impose au père de famille un partage à peu près égal. Les lois, quoique différentes, ont un but commun, qui est l'utilité sociale, et elles ne violent pas le droit naturel en donnant, l'une à Paul, ce que l'autre aurait donné à Pierre.

M. Dupuit fait encore remarquer que c'est sous l'influence de cette idée, que la distribution de la richesse doit se faire d'après l'équité et non pas d'après les lois écrites ou celles de l'économie politique, que se sont fondées les diverses écoles socialistes qui ont tour à tour attaqué la propriété. C'est au nom de la justice et de la morale, qu'elles ont demandé que l'héritier, qui ne s'était donné d'autre peine que celle de naître, cédat ses richesses à l'homme laborieux et capable dont le travail faisait vivre la société. Plus tard, d'autres socialistes sont venus dire que l'équité voulait que nous partagions en frères; enfin, dernièrement, une autre secte prétendit qu'il fallait donner à chacun suivant ses besoins. Si l'on accepte la discussion sur le terrain où les socialistes la placent; si l'on veut démontrer que toutes les conséquences de la propriété, l'héritage, la prescription, etc., sont rigoureusement conformes au droit naturel et à l'équité, on pourra se trouver souvent embarrassé dans la discussion. Si, au contraire, on justifie l'appropriation du sol, comme on le fait pour l'expropriation pour l'utilité publique, on se trouvera en mesure de répondre victorieusement à toutes les attaques. Car il sera toujours facile de démontrer que la conséquence de la propriété c'est la richesse et la liberté, et que celle de toutsystème socialiste est, au contraire, la pauvreté et l'esclavage; que si cette discussion faisait ressortir l'imperfection de

quelques-unes de nos lois, on pourrait répondre qu'elles ne sont pas immuables, et qu'à mesure que le raisonnement ou l'expérience en démontre les inconvénients, on les modifie, toujours en vue du plus grand avantage de la société. N'avons-nous pas vu dernièrement promulguer des lois pour autoriser les propriétaires à faire des travaux chez leurs voisins, soit pour arroser, soit pour dessécher leurs héritages? C'est ainsi qu'avec le temps les lois qui réglementent, étendent ou limitent le droit de propriété, vont toujours en s'améliorant.

M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, soutient que la propriété n'est pas seulement appuyée sur l'utilité générale, mais qu'elle est fondée sur la justice et constitue un droit individuel. L'utile et le juste sont ici en parfaite concordance, et cette harmonie apparaîtra sans doute de plus en plus, à mesure que la science économique fera des progrès.

M. Courcelle-Seneuil admet la propriété comme un droit fondé en justice dans la personne de celui qui a créé le produit; mais il conteste qu'il en soit ainsi dans la personne de celui qui a recu l'objet par échange ou par succession héréditaire. M. Pellat pense que la concession faite sur le premier point lui suffira pour prouver qu'on a tort de nier les deux autres. En effet, dit-il, si j'ai un droit de propriété sur la chose que j'ai fabriquée ou modifiée, je dois pouvoir en user comme il me convient, et, par conséquent, en disposer pour me procurer d'autres choses dont j'ai besoin : voilà le droit de l'acquéreur par voie d'échange recounu comme aussi fondé en justice que celui du fabricant. Maintenant il faudra bien aussi reconnaître que mon droit individuel de propriété ne seraitpas encore complet, si je ne pouvais pas en disposer, soit de mon vivant, soit à ma mort, en faveur de ceux que j'aime, de mes enfants, par exemple. Et quand je

meurs sans en avoir disposé, en quoi la justice sera-t-elle blessée, si la loi, réparant mon oubli, dispose de mon bien au profit des personnes auxquelles probablement je l'aurais moi-même donné, dans le cas où j'aurais pensé à faire mes dernières dispositions?

M. Pellat examine ensuite l'exemple des baux emphytéotiques. La justice, dit-on, peut difficilement en approuver le résultat, qui est de centupler la fortune d'un propriétaire foncier auquel le bien vient ainsi en dormant. Au contraire, rien n'est plus facile à justifier. Le propriétaire d'un terrain, au lieu d'y bâtir lui-même, et d'en tirer immédiatement un revenu ordinaire, préfère le louer pour une très faible redevance, à la condition que le preneur y construira des bâtiments, dont il jouira pendant cent ans, et qui, à l'expiration de ce terme, appartiendront au propriétaire du sol. Quoi de plus juste que cette spéculation, par laquelle un père de famille prévoyant se contente pour lui-même d'un revenu très exigu, afin d'assurer à ses enfants ou petits-enfants une augmentation considérable de capital et de revenus? C'est l'inverse du placement à fonds perdu ou à rente viagère, par lequel on augmente son revenu, en ne laissant aucun capital à ses héritiers. La première opération est tout aussi juste que la seconde, et incomparablement plus morale.

M. Michel Chevalier, quoiqu'il fasse le plus grand cas du jugement de MM. Courcelle-Seneuil et Dupuit, ne peut s'empêcher de repousser, comme dangereuse, leur manière de voir sur le droit de propriété. Ce n'est pas qu'il soit indifférent de faire ressortir, comme ils le proposent, la grande utilité sociale du respect de la propriété; c'est une manière de voir qui a même de l'opportunité, puisqu'elle réfute des erreurs plus accréditées qu'on ne le croit encore, d'après lesquelles la propriété serait un privilège pour quelques-uns, au détriment de tous.

M. Courcelle-Seneuil se sera placé certainement à ce point de vue, mais il n'a pas aperçu on n'a pas pris suffisamment en considération le péril qu'il y aurait à chercher les origines du droit de propriété dans l'utilité sociale. Si la propriété n'existe que parce que c'est utile au public, il sera permis de soutenir qu'on peut en faire, dans l'intérêt public, tout ce qui paraîtra nécessaire ou convenable, et l'on retombera dans la doctrine selon laquelle c'est la loi qui constitue la propriété. Or, sur cette pente, on serait conduit nécessairement à violenter l'individu et à commettre les spoliations les plus caractérisées.

Ce danger n'est pas un jeu d'esprit; c'est l'histoire qui nous le montre. Dans les républiques de la Grèce, on procédait de cette croyance que la loi fait la propriété, croyance avec laquelle se confond facilement l'opinion exprimée par MM. Courcelle-Seneuil et Dupuit, ou, encore, à laquelle il est possible, avec peu d'efforts, de donner cette forme que la propriété appartient autant à l'État qu'à l'individu. Ces républiques offrirent, en conséquence, des violations scandaleuses du droit de propriété. A Athènes, quand le trésor était vide pour payer le théorique, subside que des citoyens fainéants et discoureurs se faisaient donner pour assister aux discussions de la place publique, on confisquait, par un décret du peuple souverain, la propriété de tel ou tel riche. La prétendue utilité sociale dissimulait ce que de pareils actes avaient d'odieux. Si les Grecs avaient généralement admis l'opinion, qui est la bonne, à savoir, que la propriété relève du droit naturel plus que du droit politique; s'ils l'avaient envisagée, par conséquent, comme une émanation de la personnalité, comme une représentation de la liberté humaine, c'eût été en vain que les démagogues auraient essayé d'entraîner l'assemblée populaire dans ces excès.

Une des supériorités de Rome sur la Grèce est, selon

toutes les apparences, une des causes que l'on peut signaler comme ayant le plus contribué à assurer à Rome dans le monde l'ascendant et l'autorité à laquelle la Grèce aspira vainement, c'est qu'à Rome on avait des idées plus justes sur la propriété. Le caractère individuel du droit de propriété y était senti, s'il n'était pas toujours bien défini.

M. Dupuit vient de dire qu'à mesure que la civilisation marche, les idées sur la propriété se rapprochent de celles que recommande M. Courcelle-Seneuil; il semble à M. Chevalier que c'est la thèse diamétralement opposée qui est conforme à la vérité. Dans un excellent opuscule de M. Franck, intitulé le Communisme devant l'histoire, il est clairement établi que plus la civilisation s'avance, et plus la propriété se dégage de la dépendance de l'État, plus elle revêt le caractère individuel et s'entoure du respect qui est acquis à la liberté même.

Un des principaux titres du Code Napoléon à l'admiration du monde, à la reconnaissance de notre patrie, c'est la doctrine dont il est empreint au sujet de la propriété, et cette doctrine est précisément celle que veut défendre M. Michel Chevalier. L'adoption de cette doctrine n'a pas été faite légèrement ; elle fut le résultat des longues méditations d'hommes fort éclairés, la conclusion de débats prolongés, la réponse à des erreurs qui avaient été propagées, même par des hommes investis d'une grande influence pendant les crises de la révolution française. Mirabeau, qui certes était un grand esprit et dont, sur beaucoup de matières, les opinions étaient élevées et éminemment justes; Mirabeau, sur ce point, était tombé dans une erreur profonde. Suivant lui, la loi seule constitue la propriété. Robespierre, à l'époque de sa plus grande puissance, essaya en vain de faire passer dans le formulaire législatif une opinion analogue. Dans le projet qu'il avait préparé pour la déclaration des droits de l'homme, il définissait la propriété en ces termes : « Le droit qu'a chaque citoyen de jouir de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. » Malgré l'ascendant qu'il exercait, la Convention refusa d'accueillir en cela le projet de Robespierre, et la déclaration des droits de 4793 définit la propriété: « Le droit qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de ses travaux et de son industrie.» Un des articles suivants, pour consacrer mieux encore le caractère individuel de la propriété, pour l'assimiler à la liberté, portait que : « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est si la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Ces idées, plus heureusement formulées encore, de manière à mettre mieux en évidence le caractère individuel de la propriété, sont inscrites dans le Code Napoléon et dans les rapports présentés comme exposés des motifs au Corps législatif.

Pour montrer que la propriété est l'œuvre de la loi, M. Dupuit fait remarquer que la législation varie selon les temps et selon les lieux. Il est vrai, la formule de la propriété n'est pas absolument la même dans tous les pays; mais là n'est pas la question. Quel est donc le sujet sur lequel il est possible de croire que jamais les législateurs des différentes nations adoptent exactement les mêmes termes. Ce qu'il faut voir, c'est l'esprit et la tendance?

La législation des différents peuples présente, dans la manière de traiter la propriété, des traits divers, dont quelques-uns semblent contrarier beaucoup l'opinion que soutient M. Chevalier; mais, dit l'honorable membre, c'est l'accessoire et non pas le principal; c'est l'accessoire que les passions humaines ont introduit dans la place et qui s'y installe quelquefois pour longtemps, mais ce n'en est pas moins l'accessoire. Au point de vue où je me suis placé à la suite des maîtres de la science, la propriété est une des manifestations essentielles de la liberté. Il devrait donc s'ensuivre que chacun ait la libre disposition de ses biens, particulièrement dans les testaments. Je ne recule pas devant cette conséquence, au contraire; et je sais bien, qu'à cet égard on peut m'objecter la limitation que la loi française apporte au droit de tester; mais cette limitation est un effet accidentel des circonstances politiques. Les auteurs du Code Napoléon reconnaissaient bien, en principe, la convenance de laisser chacun disposer de ses biens, dans une limite au moins très étendue, parce que le sentiment de la famille est assez puissant pour déterminer un père à se choisir ses héritiers parmi ses enfants, et qu'en général il empêche le père de dépouiller injustement aucun de ceux-ci. Malheureusement alors s'est mise à la traverse la nécessité où l'on était de mettre fin aux traditions féodales de l'ancien régime: on a craint, quand on a rédigé le Code, que, par attachement aux us et coutumes du temps passé, les pères de famille ne continuent à faire des aînés; et ainsi la rupture que l'on voulait consommer à tous égards avec l'ancien régime eût manqué d'une consécration importante. Les auteurs du Code Napoléon ont été ainsi amenés à faire une obligation de l'égal partage. sauf une portion variable selon les cas. M. Michel Chevalier est loin de les en blâmer, mais il pense qu'en cela leur œuvre n'a qu'une valeur de transition, et qu'un jour viendra où, en matière testamentaire, les Français posséderont la grande latitude dont jouissent les Anglais et les citoyens des États-Unis.

On ne se figure pas, d'ailleurs, qu'avec ses restrictions

le Code Napoléon est plus libéral à l'égard du droit de tester que ne l'était la législation révolutionnaire antérieure à l'an VIII. Celle-ci était absolue dans sa prescription de l'égal partage.

C'est un titre de gloire pour l'économie politique d'avoir fourni de meilleurs arguments, pour la défense de la propriété, en 1848; la thèse qu'elle a soutenue alors avec succès est exactement celle dont M. Chevalier veut se faire l'interprète. Celle qu'il a combattue, et, on peut le dire, renversée, avait une affinité remarquable avec celle qu'a présentée M. Courcelle-Seneuil, car elle consistait à représenter la propriété comme relevant de l'État principalement ou complètement.

Les hommes illustres, dont nous sommes les humbles continuateurs, ajoute M. Chevalier, professaient sur la propriété les mêmes opinions que l'économie politique a développées avec éclat en 1848; personne n'a mieux parlé sur la propriété que Turgot, et on sait qu'à ses yeux elle était unie à la liberté par un lien indissoluble.

M. Courcelle-Seneuil craint d'avoir mal exprimé sa pensée, puisqu'elle a été mal comprise.

Il répond d'abord à l'argument tiré de Robinson, que Robinson est un personnage d'imagination qui n'a jamais existé dans l'histoire, et dont la vie, d'ailleurs, n'avait pas commencé dans son île. L'homme n'existe pas seul : partout il se trouve en société, et partout l'individu doit ce qu'il sait, ce qu'il pense, et mème ce qu'il sent, au milieu social où il vit. Lorsque chacun de nous recherche tout ce qu'il doit à la société de laquelle il procède, il reconnaît sans peine qu'il lui doit jusqu'à l'existence et qu'il lui convient d'être modeste dans les prétentions qu'il élève contre elle.

M. Courcelle-Seneuil n'a point prétendu que le droit de propriété fût établi seulement par les lois, et qu'il résultât,

selon l'expression de Pascal, de la fantaisie des législateurs. Il a dit que dans les dispositions prises pour assurer ce droit, les législateurs, agissant avec plus ou moins de lumières personnelles, avaient été dominés et forcés par le besoin, physiologique en quelque sorte, qui portait les sociétés à se développer, à grandir dans toutes les acceptions de ce mot, et notamment à réunir sur un territoire donné une population plus nombreuse, plus riche et plus forte. C'est sous l'empire de ce besoin que la propriété a pris, à chaque progrès social, un caractère plus individuel. On ne peut diminuer ce caractère individuel du droit de propriété sans diminuer en même temps la puissance de production et d'épargne, sans diminuer, par conséquent, la société dans laquelle une pareille tentative serait faite, et les sociétés ne se laissent pas ainsi diminuer.

Fonder le droit de propriété sur une loi de physiologie sociale, c'est lui donner, je crois, une base plus solide que celle de la justice dans les rapports d'homme à homme. En tout cas, c'est la seule base qui soit économique, puisque tous les autres arguments en faveur du droit de propriété sont tirés de considérations morales, juridiques, mais non économiques. Si le droit de propriété, celui d'héritage surtout, étaient fondés sur la justice, ils ne changeraient pas, parce que la justice est absolue. L'histoire nous enseigne, au contraire, que ces droits changent, et M. Michel Chevalier parlait tout à l'heure de changements qu'il serait juste d'introduire dans le Code civil, et que M. Courcelle-Seneuil croit, comme lui, désirables. Si la propriété n'était fondée que sur la justice, il faudrait conclure, de ce que les lois qui la régissent ne répondent pas à notre idéal de la justice, que les possessions établies sur certaines dispositions de ces lois ne sont pas justes, ce qui serait absurde et subversif de toute

société. On ne rencontre aucune difficulté pareille, orsqu'on reconnaît que le droit de propriété est généralement établi pour l'utilité sociale, comme M. Courcelle-Seneuil persiste à le penser.

M. DE FONTENAY CROİT QUE M. Dupuit intervertit l'ordre des faits, en présentant comme ayant livré le flanc aux attaques du socialisme les économistes qui ont voulu prouver la justice originelle de la propriété. La vérité, c'est que la négation de la propriété, sous le point de vue du juste absolu et du droit individuel, a précédé, par conséquent, appelé forcément la défense sur ce terrain. S'il y a eu péril, il n'est, certes, pas imputable à ceux qui ont repoussé l'assaut, mais bien à ceux qui ont laissé ce côté de la place ouvert et dégarni, c'est-à-dire aux économistes qui n'ont vu la raison d'être de la propriété que dans l'utilité de ses résultats.

Du moment qu'on a accusé la propriété d'iniquité, c'était une défense insuffisante que de répondre qu'elle était utile. Devant le tribunal de l'esprit humain, l'idée de justice prime et primera toujours celle d'utilité. Le juste s'adresse à la conscience universelle : il est senti et acquiescé par tous. L'utile reste dans le domaine réservé du raisonnement et de la science : il n'est compris que de ce petit nombre d'intelligences qui peuvent suivre une vaste série d'effets, depuis son principe jusqu'à ses conséquences dernières, à travers les accidents et les perturbations sans nombre qui la compliquent dans le temps et l'espace. Ensuite l'argument de l'utilité pratique n'a pas une valeur absolue et exclusive. Une institution sociale peut avoir eu des conséquences heureuses: cela ne prouve pas qu'une institution différente n'aurait pu avoir autrefois ou ne pourrait avoir actuellement des résultats plus avantageux encore : en pareille matière le doute ne peut guère être tranché que par une épreuve radicale,

large et persévérante; contre l'utilité prouvée d'une forme, on a pu toujours invoquer la présomption d'utilité supérieure d'une forme opposée. L'argument de justice et de droit direct est absolu et définitif, au contraire. Il ne laisse pas les faux-fuyants du plus et du moins. Une forme sociale, une fois reconnue juste en principe, toute forme opposée ou divergente est injuste, et d'autant plus injuste qu'elle s'en écarte davantage.

M. Joseph Garnier fait remarquer qu'il a été question jusqu'ici du droit de propriété en général, embrassant : la propriété de la personne et des facultés qui y résident, c'est-à-dire de l'instrument-travail; la propriété du capital, qui n'est autre que du travail accumulé, ou, selon la juste remarque de M. Dunoyer, de l'utilité produite par le travail et accumulée; la propriété des améliorations du sol par le travail et le capital; la propriété du sol, abstraction faite du travail et du capital qui y sont incorporés.

Or, il est facile de défendre la propriété du travail et de ses fruits, du capital et des améliorations du sol; on a pour cela à sa disposition toute une artillerie d'arguments, selon l'heureuse expression de M. Michel Chevalier. Toutefois, cette artillerie, pour être tout à fait victorieuse, ne peut pas omettre les arguments tirés du principe d'utilité invoqué par MM. Courcelle-Seneuil et Dupuit, et aussi par l'honorable doyen de la Faculté de droit, M. Pellat; arguments sur lesquels on est obligé de s'appuyer quand on développe la notion du juste qui n'est, au fond, que le sentiment de ce qui est utile et convenable à l'espèce humaine. Mais le point le plus vulnérable, celui sur lequel l'objection des adversaires du droit de propriété se porte de préférence et en dernière analyse, c'est la propriété foncière, la propriété du sol proprement dit. La terre, dit-on, a été créée pour tout le monde; elle est à tous comme le soleil. Les uns en ont conclu le partage des terres. qui serait une folie; d'autres, moins faciles à réfuter, ont conclu que la terre devait être propriété collective. possédée par l'Etat, amodiée et cultivée dans l'intérêt de tous. Or. pour répondre à tout cet ordre d'objections, il faut évidemment invoquer le principe d'utilité et de nécessité sociale, et prouver par l'expérience des nations que pour que la terre soit la plus productive dans l'intérêt de tous, il vaut mieux qu'elle soit possédée et il est impossible qu'elle ne soit pas possédée par un certain nombre intéressé à la défricher, à l'améliorer et à en tirer toujours la plus grande quantité possible de produits.

M. Léonce de Lavergne ne veut pas rentrer dans l'examen de la question générale; il ne pourrait que répéter, en l'affaiblissant, ce qui a été si bien dit par M. Michel Chevalier; il se borne à la question restreinte que vient de poser M. Joseph Garnier.

Il n'y a pas, dit-il, à proprement parler, de terre nue dans un pays civilisé; toutes ont plus ou moins reçu l'infusion du capital. Les terres incultes elles-mêmes, par cela seul qu'elles sont situées en France, par exemple, ne méritent pas le nom de terre nue. Si elles ne portent pas aujourd'hui de trace apparente de travail humain, elles ont pu être travaillées dans d'autres temps; et, dans tous les cas, elles n'ont de valeur qu'à cause du travail accumulé autour d'elles. C'est parce qu'elles sont entourées ou traversées de routes, de canaux, de chemins de fer; c'est parce qu'elles sont à portée des agglomérations d'hommes, des villes, des centres manufacturiers, qui leur ouvrent des débouchés; c'est parce qu'elles sont entremêlées à des terres cultivées qui peuvent leur fournir des bras, des bestiaux, des semences, des procédés de culture, toute sorte d'instruments de travail; c'est parce que l'air qu'on y respire a été assaini; c'est parce qu'on y jouit de toutes les commodités de la civilisation; c'est enfin parce

qu'elles sont défendues contre toute déprédation par des lois civiles et par une force publique organisée qu'elles peuvent être recherchées et appréciées.

Tout cet ensemble est le fruit des travaux successifs des générations qui nous ont précédés. Le droit de propriété sur ces terres, tel qu'il résulte du passé, fait partie de la transmission générale comme les autres propriétés; et, malgré ces avantages, elles sont encore à très bas prix; plus elles se rapprochent de la terre nue, moins elles valent. Pour trouver des terres nues, à proprement parler, il faut aller dans les déserts de l'Afrique ou de l'Amérique; mais là elles n'ont absolument aucune valeur. Le premier qui y fait une clôture pour écarter les animaux sauvages devient propriétaire légitime du terrain enclos, car ce terrain ne vaut que par la clôture qui est le fruit de son travail. Telle est l'origine du droit de propriété. Pour cultiver, il faut posséder, et, pour posséder. il suffit de prendre là où la terre n'appartient à personne. Dès qu'on se rapproche des pays habités, elle prend une valeur, mais très faible, parce qu'elle ne reçoit qu'à peine l'émanation du capital; le gouvernement des États-Unis vend des terres un dollar l'acre, ce qui représente tout au plus le fait de faire partie d'une grande nationalité, et de participer à ses avantages. La possession de la terre tout à fait nue est si peu recherchée, bien qu'elle ne coûte rien, qu'en général on aime mieux acheter des terres plus ou moins appropriées. La terre nue est insalubre, inhabitable, difficile à défendre; elle suppose l'isolement avec toutes ses misères, et quiconque entreprend de la soumettre a plus de chances d'y périr que d'y vivre.

M. de Lavergne répond ensuite sur un point à M. Dupuit. M. Dupuit est frappé de l'existence des lois diverses qui, dans toutes les nations, régissent la propriété. Mais l'existence de ces lois n'est nullement incompatible avec

le droit de propriété. Aucun droit n'est absolu dans ce monde, pas plus le droit de propriété qu'aucun autre. A côté du droit individuel coexiste le droit général. Chaque société organisée, chaque nationalité distincte a ses exigences et ses traditions, qui imposent à chacun de ses membres certaines charges, en échange des services qu'elle leur rend. Que les sociétés usent bien ou mal de leur droit, que les lois qui règlent l'exercice de la propriété dans tel ou tel pays soient plus ou moins bonnes, ce serait une question à examiner. Il y a des cas où l'on peut abuser du droit individuel, il y en a d'autres où l'on peut abuser du droit social. Ces deux droits, considérés en eux-mêmes, ne sont pas plus contestables l'un que l'autre; toute la question n'est que dans leurs limites, car ils ont pour devoir de se respecter mutuellement. Et même, quand il s'agit de fixer ces limites, on trouve que celui des deux qui doit le plus céder à l'autre, ce n'est pas le droit individuel, car celui-là est le véritable principe, le principe individuel et préexistant; l'autre est secondaire et variable, et son action n'est légitime que dans la proportion de son utilité.

## Séance du 6 février 1855.

DU SENS A ATTACHER A L'EXPRESSION : MATIÈRES PREMIÈRES ; DE L'AR GUMENT QU'EN TIRENT LES ADVERSAIRES DE LA RÉFORME DOUANIÈRE ; ET DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MATIÈRES PREMIÈRES SONT LES PREMIERS PRODUITS A DÉGREVER.

M. Victor Modeste, auteur d'un remarquable écrit sur la cherté des grains et les préjugés populaires qui déterminent des violences dans les temps de disette, avait été invité par le Bureau à cette réunion, qui a été présidée par M. Horace Say, l'un des vice-présidents de la Société.

Après la lecture de l'ordre du jour par le président, le secrétaire perpétuel a demandé si les membres présents à la réunion et qui n'avaient pas assisté à la dernière séance, ou qui n'avaient pas pris part à la discussion, avaient à ajouter quelques observations à celles présentées touchant les fondements du droit de propriété. La réunion ne paraissant pas disposée à reprendre ce sujet de conversation, M. Ch. Renouard se borne à dire que s'il avait été présent à la dernière séance, il aurait approuvé cette opinion que le droit de propriété a à la fois pour fondement le principe de justice et le principe d'utilité.

La conversation se fixe ensuite sur la première question à l'ordre du jour, posée par M. Dupuit, ingénieur en chef de la ville de Paris, et ainsi conçue : « La dénomination de *matières premières* et la distinction faite entre ces matières et les autres est-elle conforme aux principes de la science économique ? »

M. Dupuit dit qu'au fond il n'y a pas de matières premières dans le sens absolu du mot, c'est-à-dire de produits, comme on l'a quelquefois dit, vierges du travail humain. Tous les produits ont reçu une préparation quelconque; et, de quelque façon que ce soit, le travail appliqué aux prétendues matières premières est de même nature que le travail appliqué aux autres produits. Quand J.-B. Say a dit, avec une exactitude parfaite, que les produits s'échangent contre les produits, il n'a pas fait de distinction, et il ne pouvait pas en faire. Quels que soient les produits donnés ou reçus par les pays qui font des échanges internationaux, quelle que soit la cause de leur valeur, ce sont des valeurs identiques qui s'échangent à l'avantage des deux pays, que les produits soient ou non qualifiés de matières premières ou de produits fabriqués. M. Dupuit signale dans cette différence factice, au point de vue économique et de la valeur, la racine d'un sophisme, qui a fait dire à plusieurs économistes que la réforme douanière devait commencer par le dégrèvement des matières premières, tandis que, selon M. Dupuit, cette réforme devrait équitablement porter sur tous les produits en même temps.

M. DE Parieu, ancien ministre, président de la section des finances au conseil d'État, n'entre pas dans la seconde question touchant le mode de réforme douanière soulevée par M. Dupuit; mais il pense qu'il y a, dans les divers produits considérés au point de vue du travail que leur création a exigé, des gradations qu'il est utile de considérer, suivant les circonstances et les questions à résoudre, et que l'expression de matières premières a bien ce sens relatif qui convient pour désigner cette gradation. Assurément, il n'y a pas de produit vierge du travail humain; mais il y a des produits qui ont exigé plus de travail que d'autres, et il y a, par exemple, une différence sensible entre la condition économique des produits provenant de l'abatage des bestiaux à Buenos-Ayres et la condition économique d'un bronze artistique.

L'expression de matières premières peut donner lieu, dans la pratique, c'est-à-dire dans la rédaction des lois douanières, à des difficultés, telle, par exemple, que celle de savoir jusqu'à quel point une machine à vapeur est ou n'est pas une matière première par rapport à un bâtiment, soulevée au sein du Conseil supérieur du commerce, dans sa dernière session; mais M. de Parieu n'en pense pas moins que cette dénomination a son utilité et qu'il ne faut pas l'abandonner.

M. Dupuit fait remarquer qu'il n'a pas voulu contester l'utilité de l'expression de matières premières dans le langage économique; mais il signale le sophisme qui y prend racine, et auquel divers économistes n'ont pas pris garde en adhérant à la classification des produits relativement aux droits d'entrée, et à la priorité des uns ou des autres pour un dégrèvement des tarifs.

M. Guillemin, ancien membre du Conseil de l'Association pour la liberté des échanges, pense que c'est là une question de pratique, et que, comme le tarif anglais a affranchi ou largement dégrevé les matières premières, il n'y a plus à discuter en France sur la question du principe, et qu'il faut se hâter d'imiter l'Angleterre et dégrever les matières premières pour mettre les fabricants français dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux fabricants anglais.

M. Galos, ancien député et ex-directeur des colonies, croit bien aussi qu'il est difficile de faire en théorie une différence entre les divers produits tour à tour matières premières les uns des autres. Toutefois, il croit également qu'en fait il est utile et possible de faire des catégories d'après des signes et des caractères bien tranchés. C'est ainsi qu'il pense qu'en Angleterre on a avantageusement et légitimement classé, en vue de la réforme douanière, les divers produits : premièrement en matières premières, deuxièmement en produits fabriqués plus grossiers et en produits fabriqués plus perfectionnés : les matières premières étant les productions agricoles ou autres sur lesquelles s'exerce plus particulièrement le travail des ateliers et des usines; les produits grossiers étant les matières premières transformées à l'aide d'un travail moindre que les produits plus perfectionnés.

M. G. du Puynode pense, comme MM. Dupuit et Galos, qu'il n'y a pas de matière première dans le sens absolu du mot. Quant à ce qui regarde l'application, il ne croit pas qu'au sein de la Société d'économie politique, il y ait autre chose à invoquer pour légitimer toutes les réduc-

tions douanières, pour supprimer la protection, d'autres considérations que le droit résultant de la liberté du travail, principe naturel que doit respecter le législateur, et qui est vrai pour le bœuf de Buenos-Ayres, cité par M. de Parieu, et pour les produits de luxe dont a parlé M. Galos: en dehors de ce principe, il n'y a plus que le caprice du législateur s'appuyant sur l'opinion et les circonstances.

M. du Puynode ne croit pas d'ailleurs qu'en Angleterre les catégories rappelées par M. Galos ont été faites au point de vue du travail, mais bien au point de vue du prix (1), c'est-à-dire de la consommation des classes les plus nombreuses.

M. Ad. Blaise (des Vosges) croit à son tour que la classification n'a été faite en Angleterre ni en vue du travail, ni en vue des prix, mais à cause de la nature des produits pouvant supporter chacun un droit plus ou moins élevé, en vue de la production, de la consommation intérieure et de ses débouchés.

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, est de l'avis de M. de Parieu pour l'utilité de l'expression de matières premières, qu'il ne faut pas prendre dans un sens absolu, mais dans un sens relatif, le seul sens naturel.

En ce qui touche la seconde question soulevée par M. Dupuit, sur le plus ou moins d'opportunité de demander et de commencer une réforme sur les matières premières, M. Renouard dit qu'il ne faut pas voir là une question de principe, mais une question de tactique et de conduite selon les temps et selon les gens à qui l'on s'adresse; le tout, bien entendu, sans avoir recours à

<sup>(1)</sup> Le travail étant le principal des frais de production, et le prix étant à divers égards réglé par le travail, il nous paraît qu'au fond M. du Puynode et M. Galos ont été d'accord sur ce point. (J. G.)

ce procédé méprisable, qui consiste à renier ses principes. Si l'administration et le public sont plus favorables à une diminution de droits sur les matières premières, il faut abonder dans ce sens, parce qu'avant tout il faut faire quelque chose, et que quelque chose est toujours préférable à rien, sanf plus tard à passer des matières premières aux autres catégories de produits.

M. Dupuit signale précisément un danger dans cet acquiescement des économistes au commencement de la réforme pour les matières premières, par suite de l'illusion qu'entraîne l'expression. Il dit qu'en dernière analyse la meilleure tactique c'est la vérité et la justesse du raisonnement. Si l'on accepte que les matières premières, c'est-à-dire les produits dont les manufacturiers ont besoin, doivent être dégrevées d'abord, les prohibitionnistes restent inattaquables sur les produits manufacturés, qui exigent plus de travail national, disent-ils.

D'autre part, si l'on commence par le dégrèvement des matières premières, on donne un encouragement factice aux manufactures. Qui assurerait que des réformes ultérieures sur les produits fabriqués ne porteront pas plus de préjudice à ces mêmes établissements que si l'on avait laissé les matières premières soumises au droit primitif.

M. Galos fait remarquer à M. Dupuit qu'une fois la réduction opérée sur les substances alimentaires et les matières premières, la réforme sur les autres produits devient plus naturelle et plus facile. Les industriels protégés ne peuvent résister sans avouer que, malgré les conditions qu'on leur a faites en dégrevant les produits dont ils ont besoin, ils sont incapables de supporter la concurrence étrangère. On est alors autorisé à leur dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre, en imposant la consommation.

M. Galos ajoute sur la question du procédé que, s'il est bon de poursuivre le but, qui est la liberté, il est juste et sage d'y mettre la mesure et les tempéraments convenables.

M. Joseph Garnier est de l'avis de MM. de Parieu et Renouard sur l'utilité du mot matières premières, et sur la signification qu'il doit avoir dans la bouche ou sous la plume d'un économiste. C'est une expression à sens relatif, indispensable, et qu'on ne saurait remplacer. Il croit néanmoins que MM. Dupuit et Renouard ont chacun raison: la vérité gagne toujours à être défendue avec franchise et probité et à être présentée tout entière, mais à la condition qu'on sera dans un pays où l'on a l'habitude d'agiter les questions et de les élucider par la voie des réunions et des associations, par la plume et par la parole. Dans le cas contraire, le procédé qui consiste, comme on dit vulgairement, à pousser le coin par le petit bout, est préférable; il est même le seul possible, le seul praticable et le seul pratiqué par les pouvoirs publics.

En Angleterre, l'association de Manchester a employé le premier procédé: elle a demandé le free trade complet et immédiat pour les céréales et pour tous les produits. Robert Peel, au contraire, a procédé par réformes successives et partielles, de 1842 à 1846. Les chefs ligueurs ont employé, en général, des arguments de bon aloi; ce n'est pas tout à fait le cas de sir Robert Peel. Autre chose est une association libre ou une société scientifique animées par l'amour du progrès, et bravant volontiers les préjugés et les abus; autre chose est une Chambre ou une Commission administrative où il faut savoir ménager, pour réussir, les intérêts et les préjugés.

M. Dupuit ne voudrait pas qu'on se méprît sur sa pensée en ce qui touche l'application. Il est radical quant aux principes et à la qualité des arguments; mais il admet des tempéraments dans la pratique. Ainsi, il pense qu'il est logique et juste d'une part de procéder à la réforme douanière de tous les tarifs à la fois; mais il croit qu'il est juste aussi de ménager les intérêts protégés et de procéder par voie de dégrèvements décroissants et fixés à l'avance, de façon à atteindre le but dans un temps donné au vu et au su des producteurs (1).

M. Pommer, rédacteur en chef de l'Écho agricole, fait remarquer que dans la classification des produits en matières premières et en produits plus fabriqués, on a mis le blé dans la première catégorie comme pour lui assigner un rang plus secondaire dans le travail national, et tirer de cette infériorité des arguments de circonstance. Or, la production du blé est une des plus complexes, une de celles qui, par l'importance des capitaux qu'elle nécessite, des salaires qu'elle distribue, doit être mise au rang des productions manufacturières de premier ordre. C'est un nouvel exemple du sens purement relatif qu'il faut ajouter au mot de matières premières, et de l'abus que l'école protectionniste en a pu faire.

## Séance du 6 mars 1855.

DES CAUSES DE LA CHERTÉ DES SUBSISTANCES ET PARTICULIÈREMENT
DE LA CHERTÉ DE LA VIANDE.

La séance a été présidée par M. Ch. Dunoyer, l'un des présidents de la Société, et que l'état de sa santé, aujour-d'hui heureusement rétablie, avait empêché d'assister aux réunions depuis le mois d'octobre. Il avait à sa droite M. le duc d'Harcourt, que son séjour à la campagne tient également éloigné des réunions de la Société.

<sup>(1)</sup> Le procédé d'une réforme radicale, générale et immédiate, pourrait être défendu et au point de vue du juste, et au point de vue de l'utile, et même au point de vue de l'intérêt des protégés; mais nons avonons qu'il faudrait faire subir à l'opinion une préparation qu'elle est loin d'avoir. (J.G.

M. de Béhague, un des agronomes les plus distingués du pays, et un des éleveurs dont le nom a le plus souvent brillé dans les concours agricoles, et M. Louis Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, assistaient, en qualité de membres récemment admis par le bureau, à cette réunion à laquelle avaient été invités M. le prince San-Giacomo, économiste napolitain, et M. Édouard Lecouteux, ex-directeur des cultures à l'Institut agronomique de Versailles, et auteur de divers écrits sur les questions agricoles.

La conversation a porté sur la cause de la cherté des subsistances, et plus spécialement sur les causes de la cherté de la viande, par suite de deux questions inscrites à l'ordre du jour : l'une présentée par M. Gust. Hubbard, et demandant pourquoi la diminution des droits de douane n'a pas fait baisser le prix de la viande; l'autre de M. Joseph Garnier, sur les causes de la cherté des choses en général.

M. le comte Hervé de Kergorlay, qui a le premier demandé la parole, s'est plus spécialement tenu dans la première question et a recherché les causes de la cherté de la viande avant et après la réforme du tarif. Selon lui, ces causes sont au nombre de trois.

La première se trouve dans les événements de 1848 et les ébranlements qui s'en suivirent et qui mirent le trouble et le découragement dans l'esprit des cultivateurs et des éleveurs, ainsi que dans une mesure financière prise à cette époque, l'établissement de l'impôt des 45 centimes, qui fut exigé en une seule fois et dans un laps de temps très court, et dont la perception coïncida, pour beaucoup de localités, avec la saison d'achat des bestiaux destinés à l'engraissement. Les ressources des cultivateurs ayant passé dans la caisse du percepteur, beaucoup d'achats de bestiaux furent ajournés; il en est

résulté naturellement qu'à cinq ou six ans de distance, les animaux engraissés ont manqué à la boucherie, par cette double circonstance que l'incertitude des événements et l'exigence du percepteur ont empêché l'achat des animaux qu'on aurait élevés pendant cette période.

En second lieu, M. de Kergorlay fait remarquer que depuis trois ans les ouvriers employés aux travaux publics dans la ville de Paris et à de grands travaux sur d'autres points, recevant des salaires réguliers et élevés, se nourrissent mieux et consomment en plus grande quantité du pain, du vin et de la viande. Il ajoute que partout dans les campagnes il y a, depuis quelques années, une tendance bien sensible à l'amélioration du régime alimentaire. Cette tendance ne serait peut-être pas encore accusée par la statistique, mais elle est réelle pour l'observateur attentif. On voit des bouchers établis dans des localités qui n'en avaient jamais eu; on voit ailleurs leur nombre s'augmenter. Tels ménages, qui ne prenaient de la viande que par exception et de temps en temps, en mangent régulièrement un certain nombre de fois par semaine.

Troisièmement, la consommation de la viande a augmenté par suite de la cherté des céréales. C'est déjà ce qui a eu lieu en 1847: à cette époque, le prix de la viande ne s'est pas élevé comme celui du pain, mais il a augmenté. L'action a été la même en 1853 et 1854.

M. de Kergorlay examine ensuite l'effet de la réduction des droits, dont l'influence probable, dit-il, avait été exagérée en sens opposé; d'un côté, par les prohibitionnistes, qui avaient applaudi aux paroles du général Bugeaud, disant un jour à la tribune qu'il redoutait plus l'invasion des bœufs étrangers que celle des Cosaques; et, d'un autre côté, par ceux des partisans de la réforme, qui en attendaient une grande diminution de prix. Une fois la

mesure prise, on a attendu en vain les deux effets annoncés, et ni l'un ni l'autre n'ont apparu; de là un étonnement qui cesse cependant lorsqu'on va au fond des choses.

L'honorable membre expose ensuite comment l'importation des animaux vivants ou de la viande sur pied a pris un grand développement en Angleterre, après la réforme de Robert Peel; comment des courtiers anglais, parcourant les pays du continent, ont organisé ce courant qui n'a pu changer naturellement, par le fait de la réduction des droits en France, six ans après la réduction en Angleterre. Toutefois, la France a déjà reçu, par le fait de cette utile mesure, une certaine quantité de bestiaux étrangers; c'est ce qu'accusent les tableaux de la douane. M. de Kergorlay ne doute pas que ce mouvement une fois déterminé ne prenne une plus grande proportion, et qu'il ne produise, concurremment avec l'augmentation de la production, une diminution de prix, d'autant plus que la hausse a apporté un ralentissement dans la consommation. Il compte aussi, pour atteindre ce résultat, sur les chemins de fer, qui ont encore besoin toutefois de perfectionner le mode de transport des bestiaux, pour éviter la perte assez grave que subissent les animaux, et qui s'est élevée jusqu'à 15 pour 100 dans certains cas.

Sur la demande de M. Joseph Garnier, M. de Kergorlay estime que la hausse des prix, dans ces derniers temps, comparativement avec les prix réguliers des années précédentes, peut être évaluée à 25 ou 30 pour 100, mais il fait remarquer qu'il ne faut pas prendre les prix de Paris comme terme de comparaison. A Paris, les prix sont altérés par l'action du monopole des bouchers.

M. Pommier, rédacteur en chef de l'Écho agricole, ne croit pas qu'il faille attribuer aux causes tirées des évé-

nements de 1848, et à l'impôt des 45 centimes en particulier, la portée que lui a assignée M. de Kergorlay. Selon lui, la production a pu diminuer, mais pas d'une manière aussi notable. Les marchés de Sceaux et de Poissy ont été plus garnis en 1854 qu'en 1852, et cependant les prix se sont élevés; d'où il faut conclure que la consommation a augmenté et que la demande a pesé sur l'offre.

M. Pommier a calculé qu'en 1854 on avait importé 26 millions de kilogrammes de viande sur pied en Angleterre, et 21 millions en France. Or, en Angleterre il y a l'application du free trade depuis sept ans, tandis qu'en France nous ne jouissons de la faculté d'importer que depuis le décret du 14 septembre 4853. Il résulte de cette comparaison que déjà l'introduction des viandes étrangères mérite d'être prise en considération. En effet, Paris achetant sur les marchés de Sceaux et de Poissy de 45 à 50 millions de kilogrammes (ce n'est pas toute sa consommation), l'importation des viandes étrangères équivaut déjà à cinq mois de l'approvisionnement de Paris sur ces deux marchés. Ce serait effrayant si les protectionnistes avaient raison de s'alarmer.

M. Pommier montre comment l'importation en France se fera plus facilement que celle en Angleterre, qui exige l'embarquement et le débarquement des bestiaux; et il pense qu'elle ne cessera de prendre de l'accroissement, surtout lorsque la mesure qui a réduit le droit aura reçu un caractère définitif. La production et le commerce du bétail exigent de fortes mises de fonds, qui seront toujours contrariées par l'incertitude tant que la réforme du tarif, énoncée dans un décret portant ces mots: « Jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement », n'aura pas été consacrée par une loi plus fixe.

M. DE LAVERGNE partage au fond toutes les opinions

de MM. de Kergorlay et Pommier; il n'en diffère que par quelques nuances. Ainsi, il croit, plus que M. Pommier, au déficit actuel de la production. Il est incontestable que les événements de 1848, non seulement par l'impôt des 15 centimes, mais par les autres perturbations qu'ils ont apportées dans la situation des producteurs, notamment par la baisse désastreuse qu'ils ont amenée dans le prix des denrées agricoles, ont arrêté pour quelque temps le mouvement progressif de la production, et porté dans la culture, comme dans toutes les autres branches de l'activité nationale, le découragement et la désorganisation. D'autres causes encore ont agi, qu'il faut ajouter à celles dont a parlé M. de Kergorlay. Ainsi, les influences climatériques de ces deux dernières années n'ont pas seulement diminué la récolte des grains; elles ont encore eu une action fâcheuse sur la quantité et surtout sur la qualité des fourrages, ce qui a amené des maladies épizootiques, surtout parmi les moutons. Enfin, il ne faut pas croire que la guerre soit non plus sans influence sur la production rurale; quand une nation met sous les armes le dixième de sa population virile, toutes les branches de la production se ressentent de cet immense détournement de forces; les capitaux font comme les hommes, ils s'éloignent des services productifs pour se porter vers les services militaires; quand on fait plus de canons et de boulets, on fait moins de charrues; quand les épargnes du pays servent à entretenir d'immenses armées de terre et de mer, il en reste moins pour les améliorations foncières.

Quant à la consommation, M. de Lavergne est tout à fait de l'avis de M. de Kergorlay sur ce point, que la demande de viande va en France en s'accroissant d'une façon régulière et constante; c'est le résultat du progrès de la population, d'une part, et, de l'autre, du progrès

plus sensible encore de la richesse moyenne; mais il ne croit pas que cette progression de la consommation ait été depuis quelque temps aussi rapide que par le passé, il croirait plutôt qu'elle a subi une réduction, non pas à Paris, où le progrès est visible, ni sur quelques autres points privilégiés, mais dans l'ensemble du pays. A Paris, l'impulsion artificielle donnée aux travaux publics a attiré un nombre considérable d'ouvriers bien payés, qui ont fait monter la consommation de la viande en même temps que le prix; il en est de même partout où les travaux publics amènent des agglomérations extraordinaires d'ouvriers; mais, au bout du compte, ces localités exubérantes sont peu nombreuses en France, et à prendre les choses dans leur ensemble, la condition de la masse générale de la population ne s'est pas améliorée dans ces derniers temps. Elle souffre beaucoup, en ce moment, et de la disette et de la cherté des vivres, soit dans les campagnes, soit même dans les villes qui n'ont pas d'ateliers extraordinaires; et si l'on mange plus de viande sur quelques points, au total on en mange moins. La progression de consommation reprendra certainement son cours, c'est la loi générale, mais il y a maintenant une interruption.

M. de Lavergne pense que l'entrée libre du bétail étranger n'a eu et ne pouvait avoir aucun effet sensible sur le prix de la viande en France. Il s'était prononcé sur cette question, bien avant l'établissement de la liberté. Selon lui, les pays étrangers n'ont pas et ne peuvent pas avoir assez de viande à nous vendre pour agir sur les prix, soit en Angleterre, soit en France. Qu'est-ce que 40 ou 50 millions de kilos, de plus ou de moins, pour deux pays qui en consomment ensemble 3 milliards de kilos et qui pourraient aisément en consommer le double? On comprend que les droits protecteurs puissent élever les

prix dans un petit pays entouré de grands pays producteurs; mais en France, avec l'immensité du marché national, et surtout avec un sol aussi propre à tous les genres de production, c'est la situation intérieure qui règle les prix. A cet égard, il lui a toujours paru que l'association pour la liberté des échanges, dont il partageait, d'ailleurs, toutes les idées, a commis une erreur en inquiétant les producteurs français sur le prix à venir des denrées agricoles (1). Elle a tourné ainsi contre elle une portion influente de la population, qui aurait dû, au contraire, l'appuyer de toutes ses forces. En réalité, les cultivateurs français n'ont rien à perdre à la liberté du commerce; ils sont à l'abri, par l'état ordinaire des prix, de toutes les concurrences étrangères, et ce qui le prouve surabondamment, c'est que, même aujourd'hui, quand la hausse a atteint des proportions qu'eux-mêmes regrettent, la concurrence extérieure n'y fait rien; à plus forte raison, quand les prix seront rentrés dans des conditions plus normales. Les cultivateurs français ont joué le rôle de dupes; ils ont cru avoir besoin de protection, ils n'en avaient pas besoin; ils ont cru être protégés, ils ne l'étaient pas.

Il y a plus: loin d'avoir à perdre à la liberté du commerce, les producteurs agricoles français ont beaucoup à y gagner. Dès qu'il sera bien démontré pour eux que les

<sup>(1)</sup> Nous ne pensons pas que ce reproche soit mérité. Si M. L. de Lavergne avait fait partie de cette association, il aurait, au contraire, vu avec quels soins et quels ménagements on cherchait à rassurer les producteurs français, et surtout les producteurs agricoles, et à les éclairer sur leurs véritables intérêts. Mais à cette époque, le vent soufflait du côté opposé à la liberté du commerce; les écrivains agricoles, les orateurs du Conseil général de l'agriculture, du commerce et des manufactures, ainsi que ceux du Congrès agricole; enfin, les agronomes qui, se trouvant à la tête de l'opinion (sauf de rares exceptions), ou ne comprenaient pas encore la question, ou manquaient du courage nécessaire pour résister au courant. Toutefois, les efforts de l'association n'ont pas été perdus, et les membres ont aujourd'hui la satisfaction de voir leurs arguments fortifiés par l'expérience et vulgarisés même par d'anciens adversaires. (J. G.)

droits prétendus protecteurs ne sont absolument d'aucun effet sur le prix de leurs denrées, il est probable qu'ils en abandonneront, et. par suite, qu'ils demanderont, avec l'autorité qui leur appartient, l'abolition on la réduction des droits plus efficaces qui enchérissent récllement d'autres marchandises. Ce jour-là, ils auront le fer à meilleur marché, par exemple, et le meilleur marché du fer est un intérêt immense pour l'agriculture. Ce jour-là encore, ils verront le prix de leurs denrées non pas baisser, mais liausser par suite du progrès de la richesse générale; ils verront s'ouvrir de plus en plus devant eux la carrière de l'exportation. A ce sujet, M. de Lavergne ne partage pas l'opinion émise par M. de Kergorlay sur la baisse probable de la viande à l'avenir; sans doute le prix actuel, qui est excessif, ne pourra pas se maintenir, mais il ne faut pas compter, à moins de circonstances imprévues, sur une baisse au-dessous des anciens prix. Quand la paix sera revenue et que la progression de la consommation, un moment suspendue, aura repris son cours, les prix tendront plus à monter qu'à descendre, et il n'y a pas lieu de s'en affliger. Dans la plus grande partie de la France, avant la hausse actuelle, le prix de la viande était plutôt trop bas que trop haut, faute de débouchés. Il n'est pas à désirer qu'il se maintienne au taux actuel, mais il est à désirer qu'il reste à un taux suffisant pour exciter les capitaux à se porter sur la production du bétail; ce surcroît de demande est d'ailleurs par lui-même un signe de richesse et de bien-être.

La hausse actuelle est une mauvaise hausse, d'abord parce qu'elle a passé toutes les bornes, et ensuite parce qu'elle tient à un déficit de la production; mais quand une hausse tient, non à une réduction de l'offre, mais à un surcroît de demande, sa nature est bien différente. C'est cette dernière espèce de hausse qui s'est produite en France depuis cinquante ans, à prendre les choses dans leur ensemble, sur le prix de la viande; c'est encore elle qui se reproduira quand les circonstances exceptionnelles où nous sommes anjourd'hui auront cessé d'exister.

M. Émile Péreure fait remarquer qu'il est important de ne pas omettre au nombre des circonstances qui ont fait hausser le prix de la viande une des causes qui ont élevé le prix des autres substances alimentaires, et même le prix de toutes choses, c'est-à-dire la baisse de la valeur des monnaies, par suite de l'accroissement extraordinaire de la production de l'or.

M. Hippolyte Prut, rédacteur en chef des Annales coloniales, fait, lui aussi, résider la principale cause de
cherté dans le progrès de la consommation. Depuis quelques années, les idées et le besoin de bien-être ont fait
des progrès constants et universels. On mange généralement plus de viande, et on la recherche bonne. Il en
est de même pour le pain : les populations sont plus difficiles sur la qualité, et le pain blanc tend à remplacer le
pain noir; c'est ce besoin de la consommation que l'importation est venue satisfaire, et c'est ainsi que l'entrée
des bestiaux étrangers n'a pas eu d'influence sur les
prix.

M. II. Peut croit à la continuation de la cherté, principalement à cause de la raison rappelée par M. Emile Péreire, et qu'il faut combattre par le complément des mesures de liberté et par le développement de l'activité et des forces vives du pays.

M. Michel CREVALIER croit, comme M. de Lavergne, que les étrangers ont peu de denrées à nous donner, et que c'est là la cause principale de la faiblesse des importations et du maintien des prix. A ses yeux, les 45 ou 50 millions de kilogrammes de viande dont a parlé M. Pommier sont une quantité relativement insignifiante

quand il s'agit d'un pays qui a 30 millions d'habitants, et dont les uns mangent de la viande deux fois par jour, d'autres une fois par jour, et d'autres plusieurs fois dans la semaine.

M. Chevalier pense également, avec M. de Kergorlay, que les événements de 1848 et le payement de l'impôt des 45 centimes ont dû influer sur la production pour la ralentir.

Il pense encore, avec M. Péreire, qu'il fant tenir grand compte de la dépréciation des métaux monétaires; mais il croit surtout qu'il y a lieu de s'effrayer pour l'avenir. Au commencement de ce siècle, la quantité d'or annuellement versée sur le marché était de 24 000 kilogrammes; elle était de 72 000 kilogrammes en 1848; elle est aujourd'hui de 300 000 kilogrammes, c'est-à-dire douze fois plus forte. Pendant les quatorze années du Consulat et du premier Empire, on a frappé, en moyenne, pour 40 millions de francs de monnaie d'or, soit 528 millions; pendant les dix ans du règne de Louis XVIII, il en a été frappé 39 millions par an, soit 390 millions; sous Charles X. il en a été frappé 10 millions par an, soit 52 millions; sous Louis-Philippe, il en a été frappé 12 millions par an, soit 215 millions. Eh bien! pendant la seule année 1854, il en a été frappé pour 527 millions!

Est-il étonnant qu'avec de pareils accroissements la valeur de l'or et de l'argent baisse, et que les prix des choses haussent?

Sans cette cause de hausse permanente, il y aurait des raisons de croire à la baisse du prix de la viande, dans le développement du progrès agricole de la France, la diminution des obstacles douaniers, et l'augmentation des capitaux. En Angleterre, les progrès de l'agriculture ont très positivement contribué à la baisse du prix des blés.

M. HUBBARD fait remarquer au sujet des effets du dé-

cret du 14 septembre 1853, portant réduction des droits sur les bestiaux, qu'il n'a pas encore eu le temps d'agir. On vient de signaler l'action des événements de 1848, s'exerçant à cinq et six ans de distance. Nous ne pourrons savoir la portée de la réduction du tarif que dans quelques années. Tout jugement antérieur serait prématuré.

M. Dunover fait aussi remarquer, au sujet de la monnaie. à laquelle M. Michel Chevalier fait jouer un rôle considérable relativement au prix des choses, que si la matière monétaire s'est accrue, elle ne s'est pas accrue seule, et que les quantités des autres produits se sont accrues en proportion plus grande.

M. Dupuit, ingénieur en chef des ponts et chaussées, parmi les causes de l'augmentation de la viande de boucherie qu'on a indiquées, en signale deux qui paraissent incompatibles. On a dit que, par suite des événements politiques de 1848 et de 1849, la production avait diminué; que, pendant plusieurs années, les agriculteurs, découragés par le bas prix du marché, n'avaient pas fait d'élèves, ce qui ferait supposer qu'il y a aujourd'hui disette. On a dit aussi que, depuis quelques années, l'usage de la viande s'était considérablement répandu dans les villes et dans les campagnes, par suite des profits que les agriculteurs avaient réalisés dans ces derniers temps, et des salaires élevés des ouvriers industriels; d'où il faudrait conclure qu'il y a aujourd'hui abondance. Or, on ne peut admettre qu'il y ait à la fois disette et abondance. Quant à la libre introduction des bestiaux étrangers en France, on ne saurait contester qu'elle n'ait produit un certain abaissement sur le prix de la viande; mais les causes qui influent sur les prix sont très nombreuses et très complexes, et l'influence de l'une d'elles peut être paralysée et détruite par les autres, sans que pour cela on soit en droit d'en contester l'existence. On peut certainement affirmer que cette introduction, si elle n'a pas fait baisser le prix, l'a du moins empêché d'augmenter autant qu'il l'aurait fait sans elle. Il ne faudrait pas du reste que les économistes abusassent de cet argument que le libre échange n'a pas pour effet d'abaisser les prix; car cet argument n'est pas juste, et il fournirait au gouvernement un excellent motif pour ne pas admettre un principe que les uns représenteraient comme ne devant pas produire de résultat, et les autres comme devant avoir les conséquences les plus fâcheuses.

Pourquoi demande-t-on le libre échange, si ce n'est pour obtenir les marchandises à meilleur marché? Loin de chercher à tirer parti de faits qui semblent en contradiction avec la théorie, pour rassurer nos adversaires sur ses conséquences, il faut au contraire expliquer que ces faits ne sont que momentanés, et qu'il doit bientôt s'en produire d'autres tout différents. Or, qu'y a-t-il de plus facile en ce qui concerne la libre introduction des bestiaux étrangers? Chaque pays ne produit évidemment que ce qu'il peut vendre à un prix suffisant pour indemniser-le producteur de ses frais de production. Lorsqu'on lui ouvre tout à coup un nouveau débouché où ses produits doivent trouver un prix rémunérateur supérieur, il ne peut y importer d'abord qu'une faible partie de ses produits, parce que cette exportation amène bien vite une augmentation de prix dans le pays producteur; bientôt cette augmentation provoque la production, d'où résulte une nouvelle baisse de prix et une augmentation de l'exportation jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse entre les deux pays. Mais l'augmentation de la production de la plupart des marchandises demande du temps; on n'improvise pas des bœufs, des moutons et des vaches; pour qu'un pays en produise plus qu'il n'en produisait auparavant, il faut qu'il augmente la surface des pâturages, le

nombre des étables, etc., etc.; il faut rompre d'anciennes habitudes, créer des relations commerciales nouvelles; tout cela n'est l'affaire ni d'un jour, ni d'une année. Les mesures économiques, pour avoir leurs effets complets et définitifs, ont besoin d'être appliquées pendant long-temps; c'est un avantage que n'a pas celle dont la Société s'occupe en ce moment; on aurait donc tort d'apprécier son influence future par ses résultats actuels.

Quelques membres se sont préoccupés aussi de la question de savoir si l'augmentation signalée dans le prix de la viande était passagère ou définitive. Suivant M. Dupuit, il faut mettre de côté dans cette question l'influence de la baisse des métaux précieux qui servent de monnaie, parce que cette influence aura le même effet sur toutes les denrées, et sous ce rapport le prix de la viande n'offrira rien de particulier. Ce qui, dans cette question, mérite de fixer l'attention des économistes, c'est de savoir si le prix de la viande doit croître plus rapidement que celui des autres denrées, du pain, par exemple, et si, par conséquent, la quantité moyenne de viande qui entre dans la consommation annuelle d'un individu doit avec le temps augmenter ou diminuer. C'est un problème intéressant dont Smith (1) s'est occupé; il a fait voir que ce

<sup>(1)</sup> C'est dans le chapitre xi, intitulé: De la rente de la terre, que Smith a traité cette question avec beauconp de développements. Voici un passage de ce chapitre (p. 285, t. 1, édition Guillanmin), où se trouve résumée la théorie à laquelle M. Dupuit a sans doute fait allusion:

<sup>«</sup> L'extension du labourage, en diminuant la quantité des vaines pâtures, diminue la quantité de viande de boucherie que le pays produisait nalute/lement saus travail ou saus culture; et elle en accroît la demande, parce qu'elle augmente le nombre de cenx qui out du blé, ou, ce qui revient an même, qui out le prix du blé à donner en échange pour de la viande. Ainsi, le prix de la viande de boucherie, et par conséquent du bétail, doit s'élever par degrés jusqu'à ce qu'il monte assez haut pour qu'on trouve aulant de profit à employer les terres les plus fertiles et les mieux cultivées à y faire venir de la nourriture pour le bétail qu'à y faire venir du blé; mais il fant que l'avancement ait déjà fait bien des progrès, avant que le labourage se soit assez élendu pour faire monter à ce point le prix du bétail; et jusqu'à ce

prix relatif, très faible chez les nations où la culture n'était pas développée, s'augmentait avec l'extension qui lui était donnée, à mesure que l'on convertissait de la terre à bestiaux en terre à blé.

M. Dupuit pense donc qu'en défalquant du prix actuel ce qui peut tenir à des circonstances passagères, dont l'influence pourra cesser de se faire sentir et produire une baisse momentanée, la tendance générale du prix relatif de la viande, par suite de l'augmentation de la population, est certainement la hausse.

M.Émile Péreire, répondant à l'observation de MM. Dunoyer et Dupuit, dit que l'augmentation du numéraire et la dépréciation des valeurs qui en est résultée ont particulièrement agi sur le prix des substances alimentaires dont la production est limitée : il ajoute qu'il ne faut pas seulement tenir compte de l'accroissement des métaux précieux, mais encore de celui des signes représentatifs circulants, des actions par exemple, qui se sont tant multipliés dans ces derniers temps. Ces signes représentent un fonds de 3 ou 4 milliards, très réel et donnant un revenu qu'on peut déposer à la Banque, comme le lingot d'or ou d'argent.

Revenant aux causes de la cherté de la viande, M. Péreire la trouve dans l'exportation ou dans la consommation progressant par l'accroissement de la population et par l'amélioration dans le régime alimentaire des ouvriers occupés aux travaux dont on a parlé. M. Péreire croit aussi à l'influence de l'impôt des 45 centimes, des agitations de 1848 et de 1849, qui ont dû détourner une partie des agriculteurs de l'opération brute de la production des bestiaux.

Quant à l'importation, elle ne paraît pas à l'honorable

que ce prix ait atteint un tel degré, il ira toujours en s'élevant, si le pays est constamment dans un état progressif. » (J. G.)

membre devoir agir d'une manière bien efficace. Les pays qui nous environnent ont de faibles ressources; et les Anglais, en explorant les marchés, ont fait la baisse que nous avons trouvée quand nous nous sommes présentés. Les prix s'étant ainsi nivelés, il n'y a plus eu raison d'importation. Ce nivellement des prix est un des effets du développement des voies de communication, lesquelles, en permettant une plus prompte répartition des substances alimentaires, ont empêché la production d'une baisse considérable, et épargné aux populations une véritable disette.

M. Péreire, trouvant les causes de la cherté de nature permanente, n'ose pas espérer la diminution du prix de la viande.

M. DE LAVERGNE ne croit pas que l'augmentation de la monnaie d'or ait eu jusqu'ici une influence appréciable sur les prix en France et sur le prix de la viande en particulier. Il ne se hasarde pas à prévoir si cette influence deviendra ou non plus sensible à l'avenir; cette question lui paraît très obscure et très complexe, mais il est porté à croire qu'on en exagère l'effet probable. D'abord, il s'agit d'un seul métal, l'or, et ce métal peut s'accroître considérablement, sans que la masse métallique en circulation dans le pays s'accroisse en proportion, si l'argent s'exporte plus ou moins pendant qu'a lieu l'importation de l'or; le rôle des deux métaux peut en être changé, l'un peut prendre la place de l'autre dans les transactions, sans que l'abondance de la monnaie en soit par elle-même beaucoup plus grande. Puis, si l'offre d'or s'accroît dans le monde, la demande s'accroît aussi; la somme des produits et des échanges s'augmente rapidement partout; les nations anciennes voient monter leur population et leur production dans des proportions autrefois inconnues, et il se forme tous les jours des nations

nouvelles qui ont besoin, elles aussi, de monnaie métallique, et qui ouvrent aux métaux précieux de nouveaux débouchés. Enfin, il est une considération qui domine toutes les autres, c'est l'influence de la circulation. Cette influence est telle que, dans un pays où la circulation est peu active, la monnaie peut paraître rare, quoiqu'elle soit en réalité assez abondante, tandis que dans un pays où la circulation est rapide, la monnaie peut paraître abondante, sans l'être en réalité.

M. de Lavergne cite à ce sujet deux exemples : l'un est tiré de la province française de Bretagne, où tout est à bon marché relativement, et où cependant il y a beaucoup d'argent; on en a eu la preuve quand on a démonétisé certaines pièces d'argent ; la Bretagne est une des provinces qui en a fourni le plus. Cet argent était caché au fond des vieux bahuts; il y dormait inactif et ne se montrait pas à l'extérieur; son immuabilité avait les mêmes effets que sa rareté; il en est de même partout où, pour une cause ou pour une autre, accidentelle ou permanente, la circulation tend à se réduire. L'autre exemple est tiré de l'Angleterre. Tout le monde sait qu'en Angleterre il y a moins de monnaie métallique qu'en France, il semble donc que les prix doivent y être moins élevés; ils le sont davantage, au contraire. Quiconque se dirait qu'il doit y avoir profit à importer des métaux précieux de France en Angleterre, parce qu'ils y sont moins abondants, ferait un mauvais calcul. D'où vient cette anomalie? De ce que la circulation en Angleterre est extrêmement active, tellement active qu'il a fallu substituer à sa monnaie métallique, dans la plupart des échanges, un signe représentatif de cette monnaie, plus portatif et plus commode, et que non seulement l'or y a pris la place de l'argent comme se prêtant à des transactions plus multipliées, mais le billet de banque et toute sorte d'autres moyens de crédit

y ont pris la place de l'or. En présence de ce phénomène de la circulation, qui peut réduire ou multiplier à l'infini les moyens d'échange, le plus ou moins de production d'un métal perd beaucoup de son importance.

M. de Lavergne demande donc à ne faire entrer pour rien la question de la monnaie dans ses prévisions sur l'avenir du prix de la viande. Quand même la monnaie métallique ne se déprécierait pas, il persisterait à croire que le prix de la viande en France serait plutôt destiné à monter qu'à baisser, non pas quant au prix actuel, qui est beaucoup trop haut, mais quant au prix moyen de ces dix dernières années, qui était de 50 pour 100 plus bas. Sans admettre complètement les théories de Ricardo sur la hausse progressive des denrées alimentaires, il faut reconnaître que ces théories sont fondées jusqu'à un certain point; l'expérience montre partout le prix des denrées alimentaires s'élevant à mesure que les peuples se multiplient et s'enrichissent; cette progression n'est pas et ne peut pas être indéfinie; mais renfermée dans ses limites, elle est incontestable. L'augmentation est surtout probable pour les parties de la France qui n'alimentaient pas ou qui n'alimentaient que de loin le marché de Paris. Là, la viande était généralement à un prix qui a probablement dispara pour ne plus revenir. On dit que la production s'accroîtra: sans aucun donte; mais doit-elle s'accroitre plus vite que la demande? C'est ce que M. de Lavergne ne croit pas. Cette application des capitaux à la culture, qui peut et doit augmenter dans une proportion énorme la production de la viande en France, a déjà eu lieu dans un pays voisin qui produit beaucoup plus de viande que nous, et cependant la viande y est plus chère. Pourquoi? Parce que la différence de la consommation est encore plus grande que la différence de la production. Le même fait se produira en France suivant toute

apparence, et il se produit déjà sur certains points, comme à Paris, où la hausse a coïncidé avec une augmentation notable de l'approvisionnement.

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, veut redire, ainsi que l'a fait remarquer M. Dupuit, que si la mesure qui a réduit les droits de douane sur les bestiaux n'a pas fait baisser les prix, elle a évidemment contribué à empêcher un renchérissement plus considérable que celui dont on se plaint. C'est ce qui résulte évidemment de la raison des choses et de la nature des faits qui se sont produits. Il est, d'ailleurs, arrivé ici ce qui arrive souvent, c'est que l'utilité ne se manifeste pas d'abord par des signes visibles et palpables, mais elle n'en existe pas moins pour cela. Si les uns ont eu tort de trop s'effrayer de l'exportation, les autres avaient tort de se décourager, parce que le résultat qu'ils attendaient n'est pas, par suite d'autres circonstances, apparent et sensible.

La loi des prix, quant aux subsistances, est une loi d'homme, et de même que les hommes ont besoin, en avançant en civilisation, de plus de moralité et de liberté, ils ont aussi besoin de mieux vivre et de consommer davantage. Il faut donc que la législation corresponde à ces besoins, qu'elle s'améliore en enlevant tout obstacle au développement de la production et à l'établissement de l'équilibre naturel entre la population et les subsistances.

M. Michel Chevalier, reprenant une observation de M. Péreire, insiste sur la révolution produite dans les approvisionnements de toute l'Europe par le développement des voies de communication. En effet, il y a vingteinq ans, on observait des écarts de 46 à 48 francs sur le prix d'un hectolitre de blé dans des pays rapprochés; ces faits deviennent impossibles avec les chemins de fer, transportant à raison de 5 centimes, et même moins, par

tonne et par kilomètre, de sorte qu'un hectolitre de blé peut venir de Berlin à Paris avec une dépense de 4 francs. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre devant l'humanité.

Par suite du perfectionnement des voies de communication, les soldats qui combattent pour la civilisation en Crimée peuvent manger de la viande produite dans les pâturages des vallées du bas Danube.

M. Michel Chevalier croit que le développement de la production intérieure, aidé par le perfectionnement des voies de communication, agira toujours plus sur les prix que l'importation étrangère, laquelle toutefois aidera à combattre la hausse.

M. Péreire ajoute à ce que vient de dire M. Chevalier, au sujet des effets des voies de communication, qu'entre Pau et Bayonne les prix des céréales présentent une différence de 3 à 4 francs, que le chemin de fer réduira au tiers ou au quart.

M. Pommer persiste à espérer la baisse dans l'avenir. Il en sera, selon lui, de la viande, comme il en a été du blé: à diverses époques de cherté, on a avancé qu'il ne baisserait plus, et pourtant il a baissé. L'agriculture française n'a pas atteint l'apogée de ses progrès, et lorsque les capitaux lui viendront en aide, elle pourra avoir trois ou quatre bêtes par hectare, au lieu d'une ou d'une et demie qu'elle a maintenant, et elle pourra faire en Angleterre des exportations, sans les regretter.

M. Pommier fonde son espoir de baisse sur cette circonstance qu'on n'a pas encore proclamé la liberté intérieure du commerce de la viande et supprimé le privilège des bouchers qui prélèvent une augmentation de 25 à 26 centimes par livre sur le prix des producteurs.

M. de Béhague croit que l'insécurité des années 1848 et 1849 a découragé la production. Il entre aussi dans quelques détails relatifs à ce monopole de la boucherie.

dont il a cu déjà occasion d'entretenir la Société. Avec la liberté de la boucherie cesseraient toutes les entraves que les éleveurs trouvent sur les marchés, et que rencontreraient ceux qui voudraient fonder de grandes boucheries, en vue de diminuer les frais généraux des bouchers, qui, de leur aveu, entrent, dans le prix de la viande, dans la proportion énorme de 25 à 26 centimes par livre.

Dans l'état actuel, quand la viande est chère, les bouchers font la loi à leurs clients; ils ne sont point intéressés à solliciter la consommation. Ils sont organisés pour vendre un bœuf ou un bœuf et demi seulement; il ne peut s'établir de plus grandes boucheries, parce que les règlements ne permettent pas de prendre des ouvriers où l'on veut. En ce moment, les gros bouchers seuls achètent aux producteurs, pour revendre aux petits; avec la liberté du commerce, les petits pourraient acheter directement. On ne peut faire sortir de la viande sans des formalités génantes; avec la liberté du commerce, on réexporterait la basse viande qui ne peut se vendre dans la capitale, et on irait la vendre au dehors; on pourrait encore faire vendre à bras dans les quartiers éloignés du centre, comme on le fait pour d'autres substances, ce qui n'est pas permis pour la viande. Le droit d'octroi est un grand obstacle à l'approvisionnement, et son taux une cause directe et indirecte de cherté : il y a 54 francs de droit d'entrée à Paris et pour certaines provinces; il n'en coûte guère plus pour conduire un bœuf à Londres.

## Séance du 5 avril 1855.

DES INCONVÉNIENTS DI NOM DONNÉ A LA SCIENCE ÉCONOMIQUE.

La séance a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, l'un des présidents de la Société. Le bureau avait invité à cette réunion M. Frédéric Passy, auteur d'une remarquable lettre sur la théorie du monautopole.

La question en tête de l'ordre du jour, par ordre de date, était ainsi conçue : « Des inconvénients du nom donné à la science économique, et de l'opportunité qu'il y aurait à le changer. »

M. Michel Chevalier croit que la Société ne doit pas s'engager dans cette discussion qui soulève plusieurs autres questions générales susceptibles de longs développements. L'ordre du jour contient des questions d'un intérêt plus immédiat et plus propres à produire une discussion précise et fructueuse. — L'opinion de M. Michel Chevalier est appuyée par M. Ad. Blaise, des Vosges, et quelques autres membres.

M. Joseph Garnier croit aussi que si, à propos du nom de la science, on se laissait aller à discuter sur ses limites et sur la nature et l'objet de ses investigations, la Société se trouverait lancée dans une assez longue discussion, et entraînée à répéter ce qui a été déjà dit dans son sein, à deux ou trois reprises différentes. Il voudrait, pour son compte, que la discussion restât dans les termes de la question posée, et que l'on ne s'occupât que du nom.

M. Joseph Garnier est persuadé que parmi les nombreux obstacles qu'ont rencontrés l'enseignement de l'économie politique et la vulgarisation des principes fondamentaux de cette science, une partie tient au mot regrettable qui a prévalu pour la désigner; que le mot de politique fait de

suite naître dans l'esprit des ignorants en ces matières (qui forment la grande majorité de la masse intelligente), l'idée que l'économie politique et la politique se confondent, que les économistes ont la prétention de refaire, d'après un système préconçu, la constitution du pays, et se posent en juges suprêmes de toutes les affaires publiques. Or, rien n'est plus erroné: assurément, les connaissances économiques et statistiques sont indispensables aux hommes politiques qui veulent savoir ce qu'ils font, et ne pas décider dans les questions d'ordre économique à la manière des corneilles abattant des noix; mais, d'une part, ces connaissances ne leur suffisent pas, et, d'autre part, ces mêmes connaissances n'embrassent pas l'ensemble des autres connaissances d'ordre moral et politique. Rien n'est plus erroné, mais rien n'est plus généralement accepté; à telles enseignes que parmi les hommes qui ont eu de l'influence sur la direction de l'enseignement public, les uns n'ont pas même songé à faire entrer dans le programme de l'université une des matières les plus indispensables; les autres, en plus petit nombre, n'ont pas osé faire brèche au préjugé. M. Garnier sait bien que les intérêts privés se sont coalisés contre l'économie politique, parce qu'elle a pour mission naturelle de battre en brèche les abus, et de déraciner les sophismes; mais il a toujours observé que les avocats de ces intérêts privés tiraient leurs principaux arguments des confusions auxquelles donne lieu l'expression de politique accolée à celle d'économie, sujette elle-mème à diverses interprétations et à des confusions.

M. J. Garnier ne voudrait pas que l'on préférât la formule plus généralement employée à d'autres périphrases qui sont également usitées, telles que économie sociale, économie publique, économie industrielle, etc. La première a servi aussi à désigner les doctrines socialistes; le mot public fait naître les mêmes objections que le mot politique; le mot industriel a un sens usuel trop restreint. Il ne pense pas non plus qu'il soit possible de faire accepter le mot catallactique de l'archevêque de Dublin, R. Whately, qui l'a proposé en partant de cette idée, que la science économique observe surtont le phénomène de l'échange (en grec katallagé); ni le mot chrématistique de (chrêma, richesse) trouvé dans Aristote, qui ne s'en servait pas pour dénommer la science dont il ne soupconnait pas l'existence, mais simplement pour désigner l'action du chef de famille produisant par opposition à l'action de la femme administrant l'intérieur de la maison (oikonomia, de oikos, maison, nomos, loi); ni tout autre nom qu'on pourrait former en considérant que l'économie politique est la science de la richesse, du travail, de l'échange, de la valeur de l'industrie humaine, etc. Mais il pense que les économistes pourraient se rallier sur un mot déjà employé par le maître d'Adam Smith, par Hutcheson, qui, vers le milieu du dernier siècle, consacrait quelques leçons de son cours de philosophie morale à l'exposé d'un petit nombre de notions économiques, et qui appelait cette partie de son cours en latin economice, en anglais economic, comme on dirait en francais l'économique, mot employé par les physiocrates, par Mirabeau le père, qui a intitulé un de ses écrits les Économiques, et par les traducteurs de Xénophon, qui ont appelé les Économiques, ou l'Économique, la partie économique des œuvres de ce philosophe. M. Garnier pense, après avoir réfléchi sur ce sujet, qu'on pourrait dire avec grand profit l'économique, comme on dit la physique, la statistique, la politique, etc. Ce mot a l'avantage d'être simple, d'exclure le mot politique, de concorder avec le substantif économiste passé en usage depuis une trentaine d'années, et avec l'adjectif économique qui est dans la langue depuis le milieu du dix-huitième siècle.

Selon M. Joseph Garnier, les économistes en général, et la Société d'économie politique en particulier, ont qualité pour discuter une pareille innovation, l'introduire dans la science, et l'y installer peu à peu.

M. Michel Chevalier, sans entrer dans l'examen des avantages ou des inconvénients des noms qui ont été donnés ou que l'on pourrait donner à la science, voit une impossibilité radicale devant les faits accomplis. Il y a une section d'économie politique à l'Institut; comment faire pour la changer en une section d'économique?... Il faudrait donc aussi, ajoute M. Michel Chevalier, que M. J. Garnier dit au ministre des travaux publics, qu'il ne doit pas professer l'économie politique, mais l'économique; il faudrait aussi que j'en fisse autant en m'adressant à M. le ministre de l'instruction publique. Est-ce praticable?

M. Ch. Dunoyer ne met pas à un changement de nom de la science la même importance que M. Joseph Garnier. Assurément, l'adjectif politique peut donner lieu à des méprises et à des inconvénients; mais à tout prendre il est corrigé par le mot économie, qui dit assez bien la chose dont il s'agit: l'économie de la société, son organisation, ses travaux, ses moyens de vivre. Tous les mots qu'on a proposés sont plus ou moins désagréables, et celui qui a la préférence de M. Joseph Garnier ne lui paraît pas sans défauts. Mais quand bien même on serait d'accord sur l'opportunité du changement et sur un mot nouveau, il serait difficile d'opérer l'évolution. Quand un mot est en circulation, il est à peu près impossible de résister à l'usage.

Toutefois, M. Dunoyer n'est pas insensible à l'obstacle signalé par M. Joseph Garnier, et que rencontre l'enseignement de l'économie politique chez les hommes de gouvernement. Il est évident que bien des gens s'effrayent du mot; il faut donc s'attacher, en l'employant, à ne lui faire dire que ce qu'il doit légitimement exprimer, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques plus ou moins malveillantes des adversaires de la science.

## LETTRE DE XAVIER HEUSCHLING.

Dans la séance du 5 avril de la Société d'économie politique, vous avez provoqué une discussion sur les inconvénients du nom donné à la science économique et sur l'opportunité qu'il y aurait à le changer. Veuillez me permettre de vous soumettre quelques réflexions à ce sujet :

Le mot de politique, avez-vous dit, fait naître l'idée que l'économie politique et la politique se confondent, ce qui a pour effet, a ajouté M. Dunoyer, de nuire à l'enseignement de l'économie politique, surtout quand ce sont des hommes du gouvernement qui en sont chargés. Il est un autre point sur lequel je dois appeler votre attention, et, si vous le jugez convenable, celle de votre Société.

L'école allemande, vous le savez, distingue, dans la science économique, la partie théorique, celle qui a pour objet l'étude des phénomènes sociaux tels qu'ils se produisent tout naturellement, et la partie positive où l'action du gouvernement se fait sentir. La première se nomme l'économie sociale (Volkswirthschaftslehre); la seconde économie politique (Staatswirthschaftslehre). Dans l'école française, tout est confondu sous une seule et même dénomination : celle d'économie politique. En outre de l'axiome qui bene distinguit, bene docet, la distinction des Allemands me paraît devoir être généralement admise; elle se fonde sur la parfaite analogie qui existe entre la science économique et la science du droit, où l'on n'a garde de fondre le droit naturel dans le droit positif.

En dehors de la distinction que je viens d'indiquer, je crois avec vous que l'épithète de politique peut et doit disparaître; seulement je vous demande pardon de ne pas trouver heureuse l'idée que vous avez eue, je ne dirai pas de transformer l'adjectif d'économique en substantif, la transformation étant consacrée dans la langue, mais d'en conseiller l'emploi. Ne vous semble-t-il pas que l'expression propre soit celle d'économie publique? Non seulement elle ne saurait avoir aucun des inconvénients qui ont été signalés dans la discussion, mais par son opposition avec

l'économie domestique ou privée, elle aurait, pour l'intelligence des masses, toute la valeur d'une bonne définition.

Agréez, etc.

DE LA DÉPRÉCIATION DE L'OR.

Après ces explications, la conversation est portée sur la question de la dépréciation de l'or, et a été pour ainsi dire la continuation de la discussion de la dernière séance.

M. Michel Chevalier rappelle que la dépréciation de la monnaie par suite de la dépréciation de l'or, occasionnée par l'accroissement des productions californienne et australienne, ayant été signalée par lui et d'autres membres au nombre des causes de la hausse des prix en général, du prix de la viande en particulier, M. de Lavergne avait nié l'influence de cette cause, et il pense qu'il y aurait de l'intérêt à préciser les arguments propres à valider ce doute.

M. DE LAVERGNE ne croit pas avoir été, en émettant son opinion dans la dernière séance, aussi positif que l'indique M. Chevalier. Il s'est borné à dire que, dans sa pensée, l'accroissement de la monnaie d'or n'a pas eu, quant à présent, d'influence appréciable sur les prix en général et sur le prix de la viande en particulier. Mais il n'a rien osé affirmer au sujet de l'influence à venir de cet accroissement. Il a dit que diverses causes pouvaient neutraliser les effets de cet accroissement : l'exportation de l'argent, remplacé par l'or; l'augmentation de la population et des produits des échanges, amenant une plus forte demande de monnaie; la formation de nations nouvelles, ayant des besoins croissants de numéraire; l'influence de la circulation, dont la rapidité ou la lenteur peuvent faire croire à l'abondance ou à la rareté de l'instrument d'échange. M. de Lavergne a énuméré ces diverses choses pour se mettre en garde contre un principe mathématique, vrai en lui-même, mais qui rencontre divers éléments d'opposition dans son développement.

M. Paillottet ne veut pas se permettre de discuter cette vaste question de la dépréciation de l'or, surtout en présence de membres aussi compétents. Il veut seulement faire remarquer que la diminution du prix de l'or peut dès à présent se constater par des faits bien palpables. D'un côté, si l'on parcourt les cotes où sont consignés les prix successifs de l'or, on y lit un décroissement bien réel. En second lieu, on voit que le prix de l'argent en lingots a augmenté, parce qu'on paye ces lingots avec de l'or dont la valeur a baissé.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, a observé des faits qui auraient une signification opposée; il a récemment encore été obligé de payer un agio pour se procurer de l'or. Dans le centre de la France, on donne toujours un appoint en pareil cas. M. Marchal attribue en partie cet effet à la transformation de la réserve qu'a toujours chaque famille en numéraire. Cette réserve qui était en argent, est en or depuis que l'abondance de ce métal s'est produite et elle en absorbe à elle seule une masse notable.

M. Michel Chevalier combat les doutes de M. de Lavergne. Les faits, dit-il, parlent un langage tel qu'il n'est pas possible d'admettre un long temps d'arrêt dans la dépréciation. La valeur de l'or tend manifestement vers la baisse.

Au commencement du siècle, 1 kilogramme d'or équivalait à 15 kilogrammes et demi d'argent. Depuis, le rapport a légèrement varié, et le kilogramme d'or ne vaut actuellement pas tout à fait 15 kilogrammes et demi d'argent, mais la différence est petite. Après la découverte de l'Amérique, 1 kilogramme d'or ne valait que 10 à 11 kilogrammes d'argent; puis, au fur et à mesure que

l'extraction relative de l'argent augmenta, on vit la valeur relative de l'or s'élever.

Au commencement du siècle, on ne produisait que 24000 kilogrammes d'or contre 900000 kilogrammes d'argent; depuis, la richesse des mines d'or de Sibérie et l'exploitation de quelques autres mines, ou encore l'amélioration des procédés d'extraction, ont fait varier cette proportion. En 4848, on produisait 72 000 kilogrammes d'or contre 1 million de kilogrammes d'argent. Depuis la découverte des placers de Californie et des diggings d'Australie, le rapport entre les quantités produites a changé; on produit actuellement 300 000 kilogrammes d'or contre 1 million de kilogrammes d'argent. En d'autres termes, on obtient aujourd'hui treize fois plus d'or qu'au commencement du siècle, tandis que l'extraction de l'argent n'a augmenté que d'un neuvième. Il semble bien qu'il y a là déjà la preuve suffisante de l'imminence de la baisse de l'or par rapport à l'ensemble des produits de l'industrie humaine et spécialement par rapport à l'argent.

Autre fait bien démonstratif: de 1492, époque du premier voyage de Christophe Colomb, à 1848, en trois siècles et demi, l'Amérique a produit un total de moins de 3 millions de kilogrammes d'or; aujourd'hui, en une seule année, on produit le dixième de cette masse!

Voilà pour la production. Examinons maintenant les faits, au point de vue des débouchés.

On a d'abord parlé des États-Unis comme d'un grand absorbant de la monnaie d'or. Mais déjà les États-Unis paraissent en avoir assez; et, en effet, ils avaient fabriqué de 4792 à 4850 pour 85 millions de dollars en monnaie d'or; et depuis 4850, c'est-à-dire en quatre ans, ils en ont frappé pour 207 millions de dollars; et n'oublions pas qu'il y a dans l'Union une masse de billets de banque en circulation, et que dans tous les États ces billets descen-

dent à 5 dellars (25 francs), sinon plus bas. Quand un pays fait à ce point usage du papier, il ne lui faut pas beaucoup d'espèces métalliques.

L'Angleterre possède depuis longtemps un milliard de francs d'or. Accordons un milliard, un milliard et demi, si l'on veut, à l'Autriche. On y laissera toujours subsister les billets de 5 et de 10 florins (12 fr. 50 à 25 francs), auxquels le pays est habitué, ce qui exclut la nécessité d'une grande quantité de métal.

La Russie est aussi un grand absorbant qu'on a mis en avant. Mais c'est une erreur: la Russie a ou avait, quand on a commencé la guerre, une situation monétaire fort satisfaisante.

Somme toute, les besoins des divers pays en espèces d'or ne semblent pas dépasser 2 milliards, c'est la production de deux ans.

Reste l'absorption par le luxe: M. Michel Chevalier dit qu'en y regardant d'un peu près, on voit que c'est là un débouché très mesquin pour l'or. En effet, en Angleterre, le goût des objets en or ne se développe pas. On en a la preuve par le relevé des bureaux de garantie. En comparant, dans le grand ouvrage de Porter (*Progress of the nation*), les cinq premières années du siècle et les cinq dernières, on trouve dans la fabrication de ces articles une augmentation de 50 pour 400 en face d'une augmentation de 400 pour 400 dans la population. En France, l'augmentation n'a rien que d'ordinaire, et c'est une fabrication qui partont en Europe absorbe très peu de métal.

On parle aussi de salons dorés; mais en supposant qu'il y ait 2000 salons dorés par an, et en mettant 5 mètres carrés de dorure pour chaque salon, on arrrive à 10000 mètres carrés, c'est-à-dire à 1 hectare; or, avec 1000 kilogrammes d'or, on peut dorer 52 hectares, et

avec 1 mètre cube d'or pesant environ 49000 kilogrammes, on peut dorer plus de 4 000 hectares!

On parle encore de galons dorés. Mais voici à quoi se réduit ce débouché: avec 1 gramme d'or, valant 3 fr. 40, on peut dorer un fil d'or de 50 lieues; avec 20 francs d'or, on peut donc dorer un fil allant de Calais à Marseille!

On a invoqué, d'autre part, l'extension des affaires. Mais cette extension se produit parallèlement au développement du crédit et à la multiplication des signes représentatifs; en dernière analyse, le rôle de la monnaie est subalterne, et la circulation s'opère principalement par billets de banque, lettres de change, chèques, et par virements.

M. de Lavergne a aussi fait entrer en ligne de compte le remplacement de l'argent par l'or; l'argent ferait, dans cette évolution, fonction de parachute à la valeur de l'or. Mais cette opération, qui a pour principal théâtre la France, ne peut durer longtemps, M. Chevalier a déjà rappelé, dans la dernière séance, qu'en la seule année 1854, nos hôtels des Monnaies ont fabriqué pour 527 millions de francs en pièces d'or, autant, à un million près, que produisirent les quatorze années du Consulat et du premier Empire (528 millions); 437 millions de plus que pendant les quinze ans de la Restauration (390 millions); plus du double de ce qui a été frappé pendant les dix-huit ans de la monarchie de juillet (215 millions).

L'examen des débouchés de l'or, comme le relevé de la production, conduit donc au même résultat; il est bien difficile de se persuader qu'il n'y aura pas une baisse marquée dans la valeur de l'or; c'est tout ce qu'il lui faut.

M. H. Peut, rédacteur en chef des Amales coloniales, trouve qu'il y a des raisons de croire au ralentissement de la production de l'or en Californie et en Australie. En fait, les mines de ces pays ont déjà moins produit en 1854 que l'année précédente, et quelques gîtes, très riches d'abord, les mines du mont Alexandre, par exemple, ont déjà été abandonnées. Les placers faciles à exploiter sont épuisés en peu de temps, et les mineurs sont obligés de s'attaquer à la roche dure, au quartz, qui nécessitent des opérations plus compliquées et plus de temps.

D'un autre côté. M. H. Peut ne pense pas qu'une valeur de 300 ou 400 millions de francs puisse affecter le marché général du monde, sur lequel arrive tous les ans des masses de valeurs nouvelles, résultat des progrès de l'industrie, de la population et de l'activité croissante des nations. Il croit aussi qu'il est dans la destinée de l'or et de son essence de prendre la place du papier, qui s'était substitué à l'argent dans la circulation. Il faudrait donc une production aurifère abondante et continue pour que, dans un assez grand laps de temps, on sentît les effets de la diminution de l'or.

M. Michel Chevalier, corroboré d'une statistique si bien nourrie et si saisissante. Il lui semble que M. Peut déplace la question. Si l'on admet que les mines de Californie et d'Australie cessent de produire des quantités importantes de métal, il n'y a plus de sujet de discussion; mais si la production continue dans des proportions notables, fussent-elles moindres que pendant les dernières années, il lui paraît évident que la dépréciation des métaux précieux s'ensuivra. C'est ici l'histoire d'une source abondante que l'on découvre. D'abord l'eau s'infiltre dans les terres arides; elle remplit les creux qui se trouvent sur sa pente; puis elle finit par s'écouler au loin, malgré l'évaporation qui peut se produire.

M. Garnier fait encore remarquer que si, d'une part, le travail des mineurs doit se porter sur le quartz ou d'autres roches plus difficiles à exploiter, d'autre part, leurs moyens de travail se perfectionnent, leur habileté et leur expérience s'accroissent, et la production prend des allures plus régulières et plus certaines.

M. DE LAVERGNE dit que s'il avait contesté la future dépréciation des métaux précieux, en présence d'une production abondante de l'or, il se sentirait convaincu par les faits et les considérations qui viennent d'être produits. Il a seulement voulu insister sur la nécessité de tenir compte, dans l'appréciation du phénomène économique qui fait l'objet de la discussion, des causes puissantes qui doivent s'opposer à l'accélération de la baisse de la valeur monétaire. Il a fait tout récemment un voyage dans le midi de la France, et il a pu se convaincre, par exemple, que l'or y était aussi rare qu'autrefois, et que les symptômes d'abondance observés à Paris n'avaient point encore apparu à une certaine distance de ce grand foyer de consommation.

## Séance du 5 mai 1855.

A QUI DOIVENT APPARTENIR LES MINES.

La séance a été présidée par MM. Horace Say, ancien conseiller d'État, et Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, vice-présidents de la Société. M. Alexandre Perrot, membre de la Commission centrale de statistique belge, et directeur de l'*Indépendance belge*, MM. Victor Modeste et Boinvilliers fils, ce dernier auditeur au conseil d'État, assistaient à la réunion, en qualité de membres récemment admis.

M. le capitaine Gabriel Lafond, directeur de la compagnie d'assurance maritime l'Union des ports, fait hommage à la Société d'une nouvelle édition de son Guide général des assurances maritimes et fluviales.

La conversation de la Société s'est fixée sur une question inscrite depuis quelque temps déjà à l'ordre du jour permanent et ainsi conçue : « A qui doivent appartenir les mines. »

Comme la Société avait chargé un de ses membres de lui faire un exposé des diverses législations à ce sujet, elle hésitait à aborder cette discussion en l'absence de ce membre; mais après un lumineux exposé des divers principes invoqués par M. Wolowski, la conversation s'est trouvée engagée pour toute la soirée sur ce sujet délicat.

M. le capitaine Gabriel LAFOND, qui prend le premier la parole, rappelle, après avoir insisté sur l'importance de la question, le principe de la législation appliqué dans les États de l'Amérique du Sud.

En Espagne, dit-il, et surtout dans ses colonies, la législation sur les mines qui a régi pendant de longues années deux mille lieues de côtes, depuis le Mexique jusqu'aux confins sud du Chili, a été celle-ci: Toute personne qui découvre une mine et en fait la demande régulière est propriétaire d'un certain nombre de varas ou mètres en longueur ou en largeur; le premier qui travaille le minerai et produit le métal est déclaré concessionnaire de ce que l'on appelle première estaquia. Le propriétaire du sol a droit à la seconde estaquia, et après lui tous ceux qui se présentent.

Celui qui a déconvert une mine ou qui veut demander une estaquia écrit sa demande sur du papier habituellement au timbre de 2 fr. 50 centimes (4 réaux d'Amérique); il la porte à un notaire qui la certifie et qui lui prend une piastre, ou 5 francs de droit. Cette demande est ensuite remise à l'autorité du lieu ou de la province, qui l'enregistre et le déclare propriétaire, aux conditions suivantes :

Le concessionnaire de la mine devra toujours avoir sur les lieux au moins six hommes au travail, dont deux hommes de pioche et quatre pour porter les terres ou minerais. Si, pendant un mois révolu, il était constaté que le concessionnaire n'eût pas six hommes au travail, tout autre individu a le droit de demander la concession de la mine non suffisamment ou point occupée.

Le mineur ou celui qui travaille le minerai, pour en faire un métal, quand c'est un des deux métaux précieux (l'or, l'argent), doit porter ces métaux à la Monnaie la plus voisine, qui prend un droit de quinta, généralement du huitième ou dixième, et en rend la contre-valeur en monnaie frappée. Gependant, dans tous les États de l'Amérique espagnole, la contrebande des métaux précieux se faisait et se fait sur une grande échelle, parce qu'il est facile, vu ce droit élevé, de rétribuer convenablement les contrebandiers. A la question soumise à la Société d'économie politique : « A qui doivent appartenir les mines? » M. Gabriel Lafond répond par cette législation, qu'elles doivent appartenir à l'inventeur.

Quant au propriétaire du sol, il a droit, comme on voit, à la seconde estaquia ou à la troisième concession du même filon; car les concessions sont toujours faites par périmètre perpendiculaire et de plus au double de la valeur de la superficie du sol occupé par les concessionnaires.

M. Wolowski fait observer que les mines d'or et d'argent ne sont pas celles qui présentent la plus grande valeur ni la plus grande utilité; que seraient celles de charbon, les *Indes noires* de l'Angleterre, avec un périmètre de cinq ou six cents mètres?

M. Wolowski indique ensuite rapidement le seul point

utile à connaître, le mode d'attribution du droit de propriété. Les législations anciennes et modernes admettent, dit-il, trois formes principales : le droit régalien, généralement appliqué en Allemagne, où l'exploitation a lieu au profit et par les soins de l'État; les mines y constituent une propriété domaniale; le droit du propriétaire de la surface, adopté en Angleterre; enfin le droit de concession, appliqué par l'État, en France et en Belgique.

Turgot, dans un mémoire célèbre, proclamait le droit absolu du premier occupant, de l'inventeur de la mine; mais comment en déterminer les limites, avec l'extension capricieuse des filons? Comment empècher le conflit des galeries souterraines? N'arrrive-t-on pas à l'anarchie?

Dans la discussion de l'Assemblée nationale, Mirabeau disait, avec raison, qu'on n'arriverait ainsi qu'à créer des mines de procès.

Il refusait également de reconnaître le droit du propriétaire de la surface; car il n'existe aucune correspondance entre l'allure des filons et la division du sol. Si l'on projetait des perpendiculaires sur les limites des propriétés territoriales, en les faisant pénétrer dans les entrailles de la terre, on fractionnerait ce que la nature a fait un et compact, ce que l'art ne peut utiliser que par une exploitation unitaire, et ce qui n'a de valeur que par l'étendue. Sa conclusion était que les mines devaient rester à la disposition de la nation, et telle fut la solution inscrite dans la loi de 4791, sauf le droit du propriétaire de la surface, fixé à une distance de cent pieds de la superficie.

M. Ch. Comte a combattu l'idée de proclamer les mines une dépendance de la propriété de la surface, comme ne pouvant engendrer qu'un déplorable gaspillage des richesses souterraines. Suivant lui, tant qu'un bien quelconque n'est point passé dans le domaine privé, en vertu de l'appropriation, qui imprime un signe indélébile à la chose, et en fait une sorte d'annexe de la personne, ce bien reste dans le domaine public; personne n'a le droit de se plaindre si l'État en dispose; personne n'est lésé.

Napoléon a présidé lui-même et a pris une large part à la discussion de notre loi de 4810. C'est peut-être une des pages les plus curieuses et les plus importantes de son action comme législateur. Jamais le respect du droit de propriété ne fut plus hautement et plus solennellement proclamé comme la base première de toute société. C'est dans cette circonstance qu'il prononça ces mémorables paroles : « La propriété est inviolable; Napoléon lui-même, avec ses nombreuses armées, ne pourrait s'emparer d'un champ, car violer le droit de propriété « dans un seul, c'est le violer dans tous! »

Il était, à côté du principe de la propriété, une œuvre à laquelle Napoléon portait le même respect, car cette œuvre organisait et sanctionnait le principe : c'était le Code civil. Or, l'article 552 avait prononcé : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Armé de ce texte, l'Empereur défia, en quelque sorte, ceux qui auraient voulu soutenir que le propriétaire de la superficie n'était pas aussi le propriétaire du fond. Mais, connaissant les exigences de l'exploitation des mines, il voulut concilier le droit du propriétaire avec les besoins de la société, en garantissant aussi à l'explorateur, à l'inventeur, une rémunération convenable pour le service rendu. La loi de 1810 est l'application de cette pensée. L'indemnité accordée au détenteur de la superficie liquide le droit de propriété et le purge; c'est une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique; si ce n'est pas celui qui a découvert la mine qui obtient la succession, il reçoit une indemnité;

enfin, la mine est concédée à celui ou à ceux qui possèdent les moyens suffisants pour garantir une bonne et sage exploitation. La concession n'est pas une faveur précaire, c'est une propriété véritable, environnée de garanties qu'on peut vendre, donner, hypothéquer. Elle n'est ni limitée quant à sa durée, comme sous la loi de 1791, ni révocable en vertu d'un caprice administratif.

M. Wolowski croit que la solution admise par la loi de 1810 est la bonne; elle respecte tous les droits et porte le caractère de tout ce qui est juste, c'est d'être conforme à l'utilité générale.

M. Renouard croit, avec M. Wolowski, que la loi de 1810 est, au point de vue pratique, une bonne transaction entre les divers intérêts. Cependant cette loi ne tranche pas la question, au point de vue philosophique, telle qu'elle est posée. Il est vrai que cette question ne semble pas susceptible d'une solution absolue.

Elle ne peut, en effet, être résolue de même dans tous les pays et dans tous les degrés de civilisation. Dans un pays qui n'est pas entièrement occupé, la propriété est le droit complet et absolu du premier occupant; celui-ci prend ce qui n'appartient à personne. Mais dans un pays comme la France et les autres pays de l'Europe, où chaque chose appartient à quelqu'un, où chaque coin de terre appartient, soit à des particuliers, soit à la commune, soit à l'État, propriétaire reconnu de ce qui n'appartient à personne (pour ôter tout prétexte à la lutte qui s'établirait entre les divers compétiteurs d'une parcelle appropriable, il y a les droits du propriétaire foncier, ceux de l'État et ceux de l'inventeur, découvreur ou metteur en œuvre des richesses recélées dans le sol, et dont l'industrie et le travail méritent évidemment une rémunération. Le législateur a la mission de concilier ces trois intérèts, et il faut reconnaître que la loi de 1810, à laquelle Napoléon I<sup>er</sup> a pris une grande part, a réussi à opérer cette conciliation. M. Renouard rappelle à la Société, entre autres manifestations de l'opinion de Napoléon, une note datée de Schænbrunn, dans laquelle l'Empereur tenait un langage magnifique et singulièrement empreint d'un libéralisme qui ne cadrait pas avec l'esprit et les mœurs administratives du temps.

M. Michel Chevalier veut d'abord constater que la question dont il s'agit est économique au premier chef, car il appartient à l'économic politique de dire quel est le vrai fondement de la propriété en général et de la propriété minière en particulier.

La propriété est collective et commune dans l'enfance des sociétés. Mais au fur et à mesure que les éléments de la civilisation se dégagent, la propriété s'attache à l'individu. Dès la plus haute antiquité, on voit ce phénomène se produire graduellement, et la propriété foncière en particulier s'individualiser davantage.

Avec la marche de la civilisation, le sol est de plus en plus garanti à son possesseur, tant le sol de dessus que le sol de dessous, quand ce sol de dessous ne présente pas le caractère spécial et tranché d'une mine. Dans ce cas, l'observation scientifique est venue signaler au législateur une autre nature de propriété. La propriété du sol comprend celle des diverses couches rocheuses de formation récente, constituant l'extérieur de la croûte de la terre et renfermant les sources, les terrains d'alluvion, les tourbières et les diverses minières. Ce sont là des éléments homogènes que le législateur de 4810 a eu raison de comprendre dans un même type de propriété distincte et séparée des mines; mais aussi il agit sagement de traiter comme une nature spéciale de propriété cette richesse latente des mines, que la nature a encaissée

dans des roches dures et s'étendant à des profondeurs indéfinies; dès la plus haute antiquité, les mines ont été régies par le droit régalien, plus ou moins confondu sous le régime féodal avec le droit du seigneur (qu'on retrouve encore en Angleterre), lequel, dans tous les pays où, comme en France, le système féodal a été vaincu, a reparu avec son caractère primitif, pour être toutefois limité par les droits du propriétaire de la surface. La révolution française, qui, toutes les fois qu'elle n'était pas égarée par les passions, a cu à cœur de reconnaître, de sanctionner, de protéger le droit de propriété, crut devoir, pour la garantie du propriétaire de la surface, investir celui-ci de différents droits sur les mines, tout en déclarant cependant que les mines appartenaient à la nation, ou, pour mieux citer, étaient à sa disposition. Entre autres arrangements, la loi des mines de 1791, faisant une cote mal taillée, disait que les cent premiers pieds dans la profondeur du sol appartiendraient au propriétaire de la surface, et fixait à cinquante ans la durée de la concession des mines. Cette même loi accordait aux propriétaires de la surface un droit de préférence à la concession, lequel, du reste, était mal défini. Cette loi fut bientôt reconnue insuffisante et défectueuse, et sous le Consulat on s'occupa d'une autre rédaction, qui donna lieu à des tâtonnements successifs et à plusieurs discussions. Après un long intervalle, toute cette élaboration aboutit à la loi de 1810, formule plus philosophique qu'aucune autre de celles adoptées précédemment, et qui a reconnu les droits de l'intelligence et du travail. Mais on se trouvait en présence d'une difficulté : l'article 552 du Code disait positivement que le propriétaire du dessus était aussi propriétaire du dessous. Le législateur prit là-dessus un moyen terme, en établissant une redevance sur les produits de la mine, en faveur du propriétaire de la surface. On eut soin d'ailleurs de lui attribuer les minières, les carrières, les tourbières, le plâtre, diverses substances minérales qui sont placées dans le terrain d'alluvion, telles que les terres pyriteuses regardées comme engrais; et d'autres qui sont plus dans la profondeur, mais qui ne donnent pas lieu à un système développé aux travaux, et que les propriétaires de la surface exploitaient déjà à leur gré, tel que le kaolin. Il fut enfin entendu que les dégâts faits à la propriété territoriale et l'occupation des terrains par l'exploitation donneraient lieu à des indemnités calculées sur une large base. On s'attacha, d'autre part, à déterminer avec soin tous les gisements appartenant à la catégorie des mines.

Il faut aussi faire attention à ceci, que la loi de 1810 ne proclame pas l'État propriétaire des mines. Les mines, avant d'être concédées, ne font pas partie du domaine public. Loin de là, pour que l'État devienne propriétaire d'une mine, il faut une loi spéciale. C'est ainsi que, lorsqu'il s'est agi de donner les salines de l'Est à l'État, il a fallu que la concession fût sanctionnée par le pouvoir législatif.

La mine est donc avant la concession une propriété sans propriétaire, une propriété latente; mais le gouvernement peut et doit instituer un propriétaire, qui, du moment qu'il est institué, devient possesseur au même titre que le propriétaire d'un champ ou d'une maison. Si l'inventeur a fait des travaux sérieux, et qu'il ait les moyens de subvenir aux dépenses de l'exploitation, il devient concessionnaire, c'est la reconnaissance des droits de l'intelligence. Pour qu'un particulier quelconque obtienne la concession, il faut qu'il se soit livré à des travaux plus ou moins étendus, de telle façon que le gisement soit suffisamment reconnu; c'est la reconnaissance des droits du travail. Si, par l'usage de la localité, le pro-

priétaire était de fait en possession d'exploiter déjà, il lui est alloué une redevance notable. C'est ce qui s'est présenté souvent pour des mines de houille et des mines de fer. Dans le cas contraire, son droit se borne à une redevance de 5 ou 10 centimes par hectare, c'est alors un simple coup de chapeau à l'article 552 du Code.

Sous ce régime, l'exploitation des mines a fait de grands progrès, et l'on peut dire que cette législation est satisfaisante et conforme aux principes de l'économie politique, en ce qu'elle formule une individualisation tranchée de la propriété minière, qu'elle ménage, dans la proportion convenable en chaque cas, la propriété de la surface, et qu'elle fait une part respectable à l'intelligence et au travail.

M. Wolowski. Si l'indemnité acquise au propriétaire de la surface n'est, comme vient de le dire spirituellement M. Michel Chevalier, qu'un coup de chapeau tiré au droit de propriété, ce coup de chapeau a une haute signification; c'est un acte d'hommage rendu au principe.

Ramenant la question au point de départ: Qui doit être le propriétaire de la mine? M. Wolowski dit qu'en vertu du droit naturel, si un choix devait absolument être fait, ce serait le domaine qui devrait disposer de ce qui constitue les res nullius: la propriété du sol ne saurait enchaîner la libre disposition de la richesse souterraine au morcellement de la surface. D'ailleurs, ce droit s'évanouirait par le morcellement lui-même, dans les pays de propriété divisée: il deviendrait impalpable comme la poussière d'un riche diamant, impitoyablement broyé.

L'Angleterre, à cause de la vaste étendue des domaines, a pu consacrer une réminiscence de la législation féodale, que la division du sol n'admet pas en France.

L'indemnité acquise au propriétaire le dédommage largement de tout le danger qu'il peut courir et de tous les dégâts qu'il peut éprouver. Il tient la clef du trésor souterrain, on le paye pour ouvrir.

L'État, dans la pensée du législateur de 1810, fonde une propriété, il ne la vend pas ; il s'en établit le tuteur, dans l'intérêt de tous, pourvu qu'il n'oublie pas la haute et sage recommandation de Napoléon : « L'État ne doit pas être trop père, il gagne à laisser l'action individuelle se développer librement. »

M. Courcelle-Seneul, ne considérant que la question relative à la raison philosophique de la propriété des mines, dit que les trois droits énoncés ne peuvent être appréciés qu'au point de vue de l'utilité économique, véritable cause, selon lui, de la propriété, comme il a eu occasion de le soutenir dans une précédente discussion (1). En dernière analyse, cette obligation de conférer à l'autorité le droit de régler les divers intérêts, n'est autre que le droit régalien réglé par l'utilité publique.

M. Quijano ne croit pas qu'il y ait possibilité d'établir une classification des couches du sol et des richesses variées qui y sont recélées. On ne peut dire où finit la surface et où commence le sous-sol; et toute limite de propriété à une profondeur désignée est arbitraire et contraire à la nature des choses. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'un filon d'abord placé très profondément monte à la surface ?

M. Vée ne pense pas non plus que la distinction faite par M. Michel Chevalier soit irréprochable. L'industrie moderne a des moyens puissants d'excavation et de fouilles, traversant des conches rocheuses et profondes de toute espèce de terrains; quand elle va, par exemple, à la recherche des eaux thermales jaillissantes. Théori-

<sup>(1)</sup> Réunion du 5 janvier 1855. (J. G.); voir plus haut pages 110 et suivantes.

quement, il est difficile de contester au propriétaire de la surface ses droits exclusifs sur la propriété du fond.

Mais pratiquement ce droit paraît devoir être limité par l'expropriation pour cause d'utilité publique. D'autre part. M. Vée fait observer que, de nos jours, les découvertes des richesses recélées dans le sol ne sont plus guère l'effet d'un simple hasard, mais le résultat d'observations géologiques, d'expériences, de sondages, de forages, de tentatives variées, d'un travail enfin qui confère des droits sacrés à ceux qui l'entreprennent et le poursuivent. Il est d'utilité publique que ces derniers puissent avoir le droit d'exploiter.

M. Dupuit, ingénieur en chef de la ville de Paris, dit qu'en fait c'est ce principe d'utilité générale, qui est suivi par l'administratiou, laquelle doit choisir parmi les diverses compagnies soumissionnaires celle qui offre les meilleures conditions pour une exploitation fructueuse. Des avantages sont bien spécifiés pour les propriétaires; mais, en définitive, les droits de ceux-ci dépendent de la bonne volonté du gouvernement. L'État n'est pas propriétaire dans toute l'acception du mot, mais il fait des propriétaires. M. Dupuit trouve cette faculté rationnelle, car il est naturel que ce qui n'appartient à personne appartienne à tous. Toutefois, s'il était démontré que, dans un autre système d'appropriation, les exploitations attirent davantage les capitaux et produisent de meilleurs résultats, M. Dupuit s'en déclarerait le partisan.

La question avait été mise à l'ordre du jour sur la proposition de M. Charles Le Hardy de Beaulieu, professeur d'économie politique à l'École des mines de Mons (Belgique). Dans une note à ce sujet, M. Le Hardy de Beaulieu, après avoir établi que les minéraux utiles n'ont, quand ils sont enfouis dans le sein de la terre, aucune valeur par eux-mèmes, et que leur valeur surgit par le fait du milieu

dans lequel la mine non encore exploitée se trouve placée d'avance; considérant que cette valeur est créée par ceux qui ont fait les lois et les institutions, qui les ont rendues stables et les ont fait pénétrer profondément dans les mœurs de la nation; par ceux qui ont par là favorisé l'accroissement de la population et de sa richesse; par ceux qui l'ont instruite et moralisée; par ceux qui ont créé et développé son industrie et son commerce; par ceux qui ont fait et font encore des voies de communication et d'autres établissements d'utilité publique, en un mot par le travail lent et successif de la nation entière, pendant de nombreuses générations, conclut que la valeur des mines doit appartenir à la nation elle-même, à l'État qui la représente et gère ses intérèts. « Mais, dit M. Le Hardy de Beaulieu, il ya loin de notre opinion à celle qui veut faire prévaloir le droit régalien. D'après nous, l'État agissant pour le compte de la nation, doit tirer parti de sa propriété, conformément à l'intérêt national, c'est-à-dire en la vendant avec les précautions et les garanties nécessaires pour que l'on tire de ces richesses le meilleur parti possible, et pour que l'exploitation ne compromette la vie ni la propriété de personne; tandis que selon le droit régalien, le souverain peut disposer de la propriété souterraine selon son bon plaisir. Nous considérons, en un mot, cette propriété, sous la réserve des droits de l'inventeur, comme étant dans le même cas que les terres vierges que vend le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces terres appartiennent à la nation anglo-américaine au même titre : leur valeur est le fruit du travail de toute la nation, et plus ce travail a été intense et fructueux, plus la terre qui en a profité se vend cher. C'est même une singulière contradiction de la part de ce gouvernement de vendre des concessions de terre, tandis que les mines, dont la valeur et la propriété ont la même

origine, sont laissées gratuitement aux propriétaires de la surface. À la vérité, l'existence des minéraux utiles dans le sol qui est à vendre, quand elle est connuc, en augmente considérablement la valeur. »

Un des correspondants de la Société d'économie politique, M. Demetz-Noblat (1), a adressé la note suivante:

De l'aveu unanime des publicistes, c'est le travail qui est l'origine et le fondement du droit de propriété. Les matériaux sous-jacents ne sauraient dès lors être l'objet d'un droit de même nature que la superficie du sol, puisqu'ils ne sont pas l'œuvre de l'homme et que son industrie ne leur a fait subir aucune transformation.

On ne pourrait conclure logiquement que les richesses minérales appartiennent au premier occupant. C'était l'opinion de Turgot. Malgré l'autorité d'un tel nom, elle ne fit guère de prosélytes. C'est qu'un instant de réflexion suffit pour se rendre compte des funestes conséquences qu'entraînerait ce système. Tantôt les mines seraient livrées au gaspillage, et tantôt elles demeureraient inexploitées, au grand domnage de la société tout entière.

L'intérêt public exige que les mines aient un maître certain, afin que l'exploitant, assuré de ne pas rencontrer un concurrent inattendu, ne craigne pas d'engager ses capitaux dans une entreprise qui, en général, en absorbe beaucoup, et afin qu'intéressé à tirer de la mine tout ce qu'elle contient, il ait recours aux meilleures méthodes d'extraction. C'est ce qu'ont très bien compris tous les législateurs, que ne pouvait retenir la crainte, en retirant les mines du domaine commun, de ravir un droit à personne, puisque personne ne saurait réclamer juste-

<sup>(1</sup> Auteur de : Analyse des phénomènes économiques. (J. G.)

ment la possession d'un bien qui n'est pas le fruit du travail.

Mais à qui attribuer la propriété des matériaux sousjacents? Là est tout le problème, une fois le système du premier occupant écarté. Appartiendront-ils à l'inventeur? au propriétaire de la superficie? Celui-ci s'en réserverat-il la possession, ou la concédera-t-il à un tiers?

Puisque c'est l'intérêt général qui commande l'appropriation des mines, et puisque personne n'a de titres positifs à faire valoir, c'est évidemment l'intérêt général qu'il faut consulter lorsqu'il s'agit de donner un maître aux richesses minérales. Les vrais termes de la question ne sont pas: De qui les mines sont-elles la chose? mais: Quel maître convient-il de leur donner?

Elle ne comporte pas, on le comprend, de solution absolue. Les hommes d'État se décideront d'après la situation économique de la société, selon que la propriété du sol sera très divisée ou concentrée en un petit nombre de mains, suivant les besoins du fisc, et beaucoup d'autres circonstances encore. C'est aussi ce qui a été fait, avec plus ou moins de sagacité; de là vient que la législation des mines varie beaucoup d'un pays à un autre, et chez le même peuple, d'une époque à une autre. La loi s'inspire de l'intérêt général et en a la mobilité, à l'inverse de ce qui arrive pour la véritable propriété (celle qui a le travail pour fondement), laquelle est régie, quant à ses conditions essentielles, par des principes fixes et des lois invariables.

C'est également à cause de son caractère spécial que la propriété des mines, lorsqu'elle est concédée à des particuliers, est soumise à des restrictions. Aussi, l'État surveille presque toujours les exploitations, et dans quelques législations, il peut retirer les concessions, lorsque ses règlements ne sont pas respectés. Il est aussi le maître de soumettre le concessionnaire à une redevance. C'est que l'intérêt général, étant la source du droit, en est aussi la limite. La seule chose discutable, c'est de savoir si ces restrictions ou toutes autres sont conformes à l'intérêt public. Le point accordé, le droit n'est pas douteux.

En résumé, la question posée se réduit aux termes suivants: Est-il plus utile à la société que l'État se réserve la propriété des mines, ou qu'il l'attribue à des particuliers? A qui l'intérêt général conseille-t-il d'en faire la concession? Quelles restrictions le bien public commande-t-il d'imposer au concessionnaire?

## Seance du 5 juin 1855.

DE L'INDICATION OBLIGATOIRE DES PRIX SUR LES PRODUITS ADMIS A L'EXPOSITION.

La séance a été présidée par M. Horace Say. — M. Urbain de Bonneval, ancien manufacturier, auteur d'un écrit récemment publié sous ce titre : le Travail économisé (1), et M. le comte Alfieri, de Turin, avaient été invités à la réunion.

On s'est d'abord occupé, sur la proposition du secrétaire perpétuel, de la participation des membres de la Société d'économie politique au congrès de statistique projeté à Paris. M. Wolowski, membre de l'Institut, et M. de Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance, qui font partie de la commission chargée d'organiser ce congrès, ont entretenu la réunion des travaux de cette commission.

La réunion s'est encore occupée, sur la proposition de son secrétaire perpétuel, de l'opportunité d'un congrès

<sup>(1)</sup> Le Travail économisé, explication des effets du bill de sir Robert Peel, édition, 1885. Paris, Guillaumin et C°. (J. G.)

d'économie politique à Paris, à l'occasion de l'Exposition universelle. Les membres présents ont reconnu, conformément à l'avis du secrétaire perpétuel, qu'il n'y avait pas opportunité pour une réunion semblable. A cette occasion, un membre a fait connaître qu'il avait déjà été adressé au ministre de l'intérieur soixante demandes d'autorisation de congrès de diverses natures.

Sur la proposition de M. Joseph Garrier, la conversation se fixe ensuite sur les questions que soulève l'indication des prix sur les produits admis à l'Exposition universelle. Cette indication a été souvent demandée, lors des expositions nationales. Elle a été défendue à l'Exposition de Londres; une des dispositions réglementaires de la commission impériale la rend facultative cette fois; quelques personnes pensent qu'elle devrait être obligatoire, puisque le prix, à qualités égales, est le principal élément d'appréciation.

M. DE KERGORLAY, président du jury du concours général agricole, un des membres du jury de Londres et de Paris, admet, avec M. Joseph Garnier, que le prix est un élément essentiel d'appréciation; mais ce prix doit être le prix réel, le prix vrai, et qui est rarement le prix mis sur le produit, prix de circonstance et de parade. Le moyen d'avoir le prix vrai n'est donc pas dans l'obligation ni même dans la faculté de le mettre, il est dans la sagacité de l'appréciateur, qui sait s'entourer des précautions nécessaires pour le connaître. En d'autres termes, ce n'est que par la voie indirecte qu'on peut obtenir les prix; par voie directe on est exposé à avoir une indication qui n'est qu'un leurre et un mensonge.

M. de Kergorlay se prononce néanmoins pour la liberté de l'exposant, mettant ou omettant le prix à sa convenance.

M. R. de Fontenay se demande si on ne pourrait pas

trouver une solution pénale suffisante contre cette fraude, signalée par M. de Kergorlay, dans quelques dispositions réglementaires donnant droit au visiteur d'acheter une certaine quantité de produits au prix indiqué.

M. Wolowski, un des membres du jury, pense, avec M. de Kergorlay, que l'obligation de mettre le prix serait une vaine formalité; il faut laisser à l'exposant la faculté de le mettre ou de ne pas le mettre, selon sa convenance, sauf au jury et au public à apprécier.

M. Wolowski voit une impossibilité dans la mesure indiquée par M. de Fontenay.

Il rapporte un curieux argument d'un membre protectionniste du jury, qui voit dans l'indication de prix élevés sur les produits étrangers une nouvelle scélératesse du libre-échange, cherchant à endormir l'opinion publique et celle de l'administration sur le danger de l'inondation des produits étrangers.

M. Léon Say, un des membres du jury de l'Exposition, dit que l'on ignore généralement, même parmi les gens du métier, les prix de certains produits étrangers, ceux des tissus, par exemple, et que, dans la Commission des valeurs, dont il fait partie, on a été obligé de procéder à la formation des prix d'évaluation par une approximation hasardeuse; il y aura donc intérêt, sous ce rapport, à connaître les prix que les exposants étrangers se décideront à mettre.

## DE L'INVIOLABILITÉ DE TRANSIT.

La conversation a également porté, dans la soirée, sur une des questions de l'ordre du jour permanent ainsi conçue : « Le transit doit-il être inviolable, même quand il s'agit de contrefaçons? »

Ainsi que l'a rappelé M. Joseph Garnier, c'est une question récemment soulevée dans la diplomatie et devant les tribunaux, au sujet d'une saisie opérée sur des colis venant de Prusse, transitant en France, et supposés contenir des contrefaçons d'un produit breveté à Paris.

Quelques membres ont pris la parole sur la question de fait et sur la législation relative au transit et aux vérifications qu'il entraîne, sur laquelle la réunion n'était pas assez renseignée, et qui n'était pas d'ailleurs l'objet de la discussion.

M. DE KERGORLAY, s'en tenant à la question générale, a pensé que le produit en transit plombé devait traverser le territoire comme la lettre cachetée, pour la garantie de la propriété, et dans l'intérêt du commerce de transit qu'il est important pour un pays de ne pas repousser par des mesures tracassières.

# Séance du 5 juillet 1855.

DES CHEFS-D'OEUVRE ADMIS A L'EXPOSITION, DE LA GRATUITÉ DES ENTRÉES ET DE L'INTERVENTION DU GOUVERNEMENT.

La séance a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

MM. de Casal-Ribeiro, député aux Cortès du Portugal, M. A. Shelling, de Mayence, membre du jury de l'Exposition universelle, M. de Karmarsch, directeur de l'École polytechnique, de Hanovre, M. J.-E. Horn, de Hongrie, auteur de travaux statistiques, avaient été invités à la réunion.

Parmi les questions mises à l'ordre du jour, une, relative à l'Exposition, proposée par M. Joseph Garnier, a fixé la conversation : c'est celle de savoir si, en vue de l'effet de vulgarisation qu'on veut produire, la gratuité de l'entrée est plus ou moins profitable que la non-gratuité.

A l'occasion de cette question, M. Dunoyer exprime la crainte que les Expositions en général, celle de 1855 en particulier, ne provoquent la création de produits anormaux, en dehors de la fabrication courante, c'est-à-dire, de chefs-d'œuvre qui détournent de sa voie rationnelle l'industrie, qui doit avoir pour but la satisfaction des besoins réels de la consommation.

M. Wolowski, membre de l'Institut, croit bien qu'il y a aux Expositions des œuvres exceptionnelles, des chefs-dœuvre; mais il ne pense pas que ces œuvres remarquables entre toutes soient inutiles. Elles sont l'indice du degré de perfection auquel la fabrication a pu arriver d'abord avec des précautions et des soins extraordinaires, auquel elle atteindra dans l'avenir, lorsque les premières difficultés auront été aplanies. Tout produit perfectionné a été un chef-d'œuvre, mais cette qualité n'a été que temporaire; et le chef-d'œuvre n'a pas tardé, l'histoire de l'industrie le prouve, à être un produit de consommation courante : c'est ainsi qu'on a pu dire avec raison que l'objet de luxe était un échantillon des produits de l'avenir.

M. Wolowski, citant quelques objets sur lesquels les convives peuvent porter les yeux, montre que ce qui était objet de luxe et chef-d'œuvre il y a cinquante ans, et même moins, pent figurer aujourd'hui sur la table la plus modeste, et est devenu l'objet d'une consommation courante.

Mais ce critérium de la consommation n'est pas le seul qu'il y ait pour juger de l'utilité d'un produit. Il y a des objets dont le prix est inabordable pour la presque totalité des consommateurs, et qui n'en sont pas moins des produits dont il est utile d'encourager la fabrication. Tel est, par exemple, l'élégant et gracieux buffet de Fourdinois, chef-d'œuvre s'il en fût, mais qui a si bien montré

jusqu'à quel degré de perfection le travail et le goût pouvaient atteindre dans l'industrie des meubles.

Somme toute, dit M. Wolowski, la création des produits perfectionnés, des chefs-d'œuvre, est un service rendu par le producteur, et c'est pour ce service et pour les sacrifices qui en sont la conséquence qu'on lui donne avec toute raison une récompense honorifique bien méritée.

M. H. Dussard est entièrement de l'avis de M. Wolowski.

Après les observations de M. Wolowski, la conversation est reportée sur l'objet même de la question proposée.

M. Joseph Garnier expose, sans la partager, l'idée de ceux qui sont partisans de la gratuité d'admission à l'Exposition. Cette idée repose sur cette donnée, que les Expositions ont pour objet l'enseignement mutuel des producteurs entre eux, des producteurs et des consommateurs, et, maintenant qu'elles sont universelles, l'enseignement mutuel de toutes les nations. Or, pour atteindre le but, pour que l'enseignement soit le plus général possible, dans l'intérêt du producteur et du consommateur, convient-il de mettre un obstacle à l'entrée? Avec des prix à 4 franc dans la semaine, un grand nombre de personnes appartenant à la classe moyenne n'iront pas visiter les galeries aussi souvent qu'elles le voudraient; il en est de même pour les classes plus nombreuses des ouvriers et des gens dont les revenus sont analogues, et pour lesquelles une dépense de 20 centimes ne peut pas se renouveler, d'autant plus que dans ces classes, tous les membres de la famille sortent ensemble le dimanche. C'est à cet argument que M. Joseph Garnier voudrait qu'il fût répondu.

M.J.-E. Horn combat le système de gratuité. Il y a, dit-

il. des dépenses faites, il faut qu'elles soient payées. Par qui doivent-elles l'être? Est-ce par tout le monde, ou seu-lement par ceux qui visitent l'Exposition, et en profitent en s'y instruisant? Si l'entrée est gratuite, c'est-à-dire si c'est le public qui paye, des millions d'individus qui ne profitent pas de l'Exposition payent pour ceux qui la voient : ce n'est pas juste.

Il y a une autre raison à faire valoir en faveur de l'entrée tarifée, c'est que lorsqu'on paye pour voir une chose, on y porte mieux son attention; on veut profiter pour son argent, et c'est ainsi que l'Exposition sera plus fructueusement visitée que si l'entrée en eût été gratuite.

Toutefois. M. Horn ne croit pas que le tarif adopté pour l'admission des visiteurs soit le plus rationnel et même le plus profitable aux intérêts de la Compagnie propriétaire de l'immeuble qui abrite les produits. Dans sa pensée, les droits sont trop élevés. L'expérience est venue prouver une fois de plus que c'est avec de faibles droits qu'on fait les plus fortes recettes. La Compagnie avait cru que le vendredi serait plus productif que les autres jours avec l'entrée à 5 francs; c'est le contraire qui est arrivé : ce jour-là, la Compagnie perd, en faisant une recette moindre que les autres jours. Elle avait encore cru qu'elle ferait un sacrifice en mettant le dimanche à 20 centimes; or, ce jour-là, la recette dépasse celle des jours ordinaires.

M. Dupuir est partisan d'un droit d'entrée, mais il fait remarquer que la Compagnie ayant un monopole est conduite à rechercher les tarifs d'entrée qui lui procureront les plus fortes recettes, sans trop se préoccuper de l'intérêt des exposants et du public. En pareil cas, il vant mieux que l'État fasse l'opération en dehors de toute idée fiscale, parce qu'il est tout naturellement conduit au tarif qui laisse entrer le plus de monde.

M. Dunoyer préfère que l'opération ait le caractère d'industrie privée, et cite le succès de l'Exposition de Londres, pour laquelle les prix étaient plus élevés qu'à Paris, ce qui n'a empêché personne d'y venir. Il a vu avec satisfaction que la Compagnie du Palais de Cristal a fait des bénéfices assez considérables; il serait heureux de voir le même fait se reproduire à Paris.

M. Dupuit lui faisant remarquer qu'à Paris l'Etat est intervenu par une garantie de minimum d'intérêt, par l'avance des dépenses supplémentaires, par des transports gratuits, etc., M. Dunoyer reconnaît qu'en effet la situation et la condition des deux entreprises ne sont pas les mèmes, et que la question de fait ne se prête pas à l'élucidation de la question de principes.

M. Wolowski ne croit pas que la question du tarif d'entrée soit facile à vider; mais comme il ne serait pas opportun de s'y arrêter, il fait seulement remarquer que la Compagnie de Hyde-Park a fait à cet égard ce qu'elle a voulu; qu'au contraire celle des Champs-Élysées, par suite des subventions directes ou indirectes qui lui étaient faites, a dû accepter le tarif qu'on a jugé le plus convenable de lui imposer. Il fait encore remarquer à M. Horn que le dimanche est un jour exceptionnel, pendant lequel le public affluerait même avec un droit plus élevé, et qu'il n'est pas probable que si dans les autres jours de la semaine le droit était réduit à 20 centimes, le nombre des visiteurs se rapprochât de celui des dimanches. Quant au tarif du vendredi, il agit pour exclure la masse et pour obtenir un jour de calme et de travail pour le jury et les exposants.

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, constate d'abord le caractère mixte de l'entreprise, tenant à la fois de l'institution officielle et de l'affaire privée, et dit qu'il y aurait toujours à examiner s'il est préférable,

en principe, qu'une opération de ce genre soit entreprise par l'État ou par les particuliers.

Au sujet de l'entrée, M. Renouard remarque que c'est ici une question analogue à celle de l'enseignement; et son sentiment est qu'il vant beaucoup mieux que le public paye pour se procurer la satisfaction et l'enseignement qu'il peut tirer de l'Exposition.

M. H. Dussard est d'un avis opposé. Selon lui, ceux qui visitent l'Exposition ne sont pas seuls à profiter des avantages qui en résultent. Le progrès industriel et artistique, ainsi que l'enseignement supérieur, profitent à tout le monde, et tout le monde doit contribuer à la dépense.

M. H. Say se borne à faire remarquer, au sujet de la question énoncée par M. Renouard, qu'il n'est guère possible que les particuliers entreprennent seuls les expositions nationales ou universelles; et que l'État intervient toujours forcément. En Angleterre, les choses se sont ainsi passées: l'État est intervenu pour donner des facilités douanières, pour faire des règlements de police, pour nommer une Commission supérieure chargée d'organiser l'Exposition, et propre à donner de l'éclat et de l'autorité à cette convocation de toutes les autres nations. L'État ne s'est pas mèlé de la construction du local ni des droits d'entrée, mais il a fait, à d'autres égards, acte de puissance et d'autorité.

M. Quijano ne voit pas (à l'exception d'un décret ayant pour but de faire considérer le local d'une exposition comme un entrepôt fictif), la moindre nécessité de faire intervenir le gouvernement dans ces affaires. L'Exposition de New-York en est un exemple.

Mais quelques membres font observer à M. Quijano que l'Exposition de New-York, n'ayant eu qu'une importance secondaire, ne peutêtre invoquée comme exemple.

#### Séance du 6 août 1855.

FONDATION D'UNE SOCIÉTÉ BELGE D'ÉCONOMIE POLITIQUE A BRUXELLES.

La séance a été présidée par M. Vée, inspecteur général de l'Assistance publique.

M. Colmeiro, professeur de droit administratif et commercial à l'Université de Madrid, et député aux Cortès constituantes; M. F. Ferrara, professeur d'économie politique à l'Université de Turin; le marquis de Ridolfi, directeur de la Caisse d'épargne et secrétaire de l'Académie des géorgophiles de Florence; le docteur Varrentrapp, de Francfort-sur-le-Mein, en mission pour étudier diverses questions de salubrité publique; et le vicomte de l'Uruguay, ancien ministre, sénateur an Brésil, chargé d'une mission spéciale près le cabinet des Tuileries, avaient été invités à la réunion.

M. le secrétaire de la Société donne connaissance à la réunion d'une lettre écrite au président par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relativement au congrès international de statistique.

M. le ministre informe la Société que le congrès international de statistique tiendra sa seconde session à Paris, le 10 du mois de septembre, et « prie son président de vouloir bien inviter en son nom à prendre part aux travaux de cette Assemblée, ceux des membres de la Société qui en auront manifesté le désir. »

En conséquence de cette lettre, les membres de la Société qui voudront prendre part aux travaux du congrès international de statistique, voudront bien se faire porter sur la liste dressée par le secrétaire perpétuel de la Société.

Le secrétaire de la Société fait ensuite part à la réunion d'un projet de création, à Bruxelles, d'une Société

d'économie politique, formulé dans l'Économiste belge par M. Charles Le Hardy de Beaulieu, professeur d'économie politique à l'École des mines de Mons. Ce projet a été appuyé par M. Gust. de Molinari, rédacteur en chef de ce recueil, qui annonçait, dans le dernier numéro, la constitution de la Société belge d'économie politique, qui se propose de procéder, « comme son aînée de Paris », par un dîner mensuel suivi d'une conversation sur les questions économiques à l'ordre du jour.

A cette occasion, M. Ferrara est prié de donner quelques indications sur la Société d'économie politique, fondée il y a quelque temps déjà à Turin. La rentrée aux affaires de M. de Cavour, président de cette Société, et quelques autres circonstances, ont amené la suspension des réunions qui ont d'abord eu lieu tous les quiuze jours, et que M. Ferrara ne désespère pas de voir reprendre à la saison prochaine, lorsque la plupart des personnes qui en font partie seront rentrées dans la capitale.

Quelques membres signalent les difficultés que rencontre tout naturellement une création semblable; telles sont: la diversité des opinions politiques, la crainte que peuvent avoir les hommes publics d'engager leur opinion parlementaire par une discussion scientifique, l'ambition de la Société voulant lutter d'influence avec les corps constitués, les dispositions réglementaires, le choix des membres du bureau et des associés (1).

<sup>(1)</sup> La Société d'économie politique de Paris a résolu ces difficultés, en professant la plus grande tolérance pour les opinions politiques et religieuses, et même pour les opinions économiques émises-au dehors; en ne cherchant à exercer d'autre influence que celle qui résulte tout naturellement de réunions scientifiques régultères et de discussions amicales enlre gens bien élevés; en n'émettant pas de votes; en chargeant son bureau du soin délicat d'admettre les nouveaux membres; en s'en fiant à son secrétaire perpétuel pour la conservation des précédents, et en composant le bureau de deux présidents et de deux vice-présidents, afin d'éviter les in-

DU DROIT D'ENTRÉE AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES (suite).

M. Quijano veut, avant que la conversation ne se fixe sur une des questions à l'ordre du jour, rappeler un fait important venant à l'appui de l'opinion par lui émise dans la dernière séance, que l'Exposition des États-Unis pouvait être invoquée comme un exemple saillant d'une exposition publique et universelle, faite en dehors de toute intervention gouvernementale.

En effet, M. Quijano a lu, dans un rapport de M. Borg, gérant du consulat général de France à New-York, publié dans le Moniteur du 10 mai 4854, qu'on a compté à l'Exposition universelle de New-York 4834 exposants, dont 2328 venus de l'ancien monde, 2234 appartenant au nouveau monde, et 272 exposants des produits minéralogiques. M. Quijano ne doute pas que si l'expérience, au lieu de se faire à New-York, à plusieurs milliers de lieues des foyers industriels, avait eu lieu dans un point quelconque de l'Europe, le nombre des exposants eût été double, triple et même quadruple, comme celui des exposants des Champs-Élysées. M. Quijano persiste à penser que l'action du gouvernement n'est pas nécessaire au succès de pareilles opérations.

M. Joseph Garnier trouve dans ces chiffres un argument sérieux; mais il fait remarquer que la Compagnie qui a entrepris l'Exposition universelle n'en a pas moins été obligée de se mettre en faillite, circonstance qui semble devoir ôter au fait de l'Exposition de New-York une partie de sa valeur.

M. Varrentrapp ajoute que l'exposition qui a eu lieu l'an dernier, à cette époque, à Munich, pour les produits des États allemands, n'a pas eu un grand succès non plus,

convénients qui peuvent résulter d'une seule personnalité et d'une seule influence.

au point de vue financier. Tout au plus si la recette a couvert 10 pour 100 des frais faits par l'État. Le choléra a été une des causes de ce résultat.

INFLUENCE DES ÉMIGRATIONS EN ALLEMAGNE SUR LES SALAIRES ET LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS FONGIÈRES.

La présence de M. Varrentrapp porte ensuite l'attention sur une question inscrite à l'ordre du jour, provenant de la Société, sur la proposition de M. Gust. Hubbard, relative à l'émigration; elle est ainsi conçue: « Dans les pays allemands qui fournissent les plus nombreux contingents à l'émigration, a-t-on observé, dans ces dernières années, une hausse des salaires et une réduction dans la valeur des propriétés foncières? »

Sur la demande de M. le président, M. Varrentrapp donne d'intéressantes explications à cet égard, en regrettant de n'avoir à donner à la Société que celles qui vont se présenter à son esprit, sur un sujet sur lequel il n'a pas eu le temps de rappeler ses souvenirs.

La valeur des propriétés foncières, loin de diminuer en Allemagne, par suite de l'émigration, a, au contraire, augmenté pour diverses raisons. La récolte a été fort bonne en Allemagne dans ces derniers temps, surtout en 1854, et les cultivateurs allemands ont pu vendre avec profit une grande partie de leurs produits en Suisse, en France et en d'autres endroits, s'enrichir et se faire concurrence pour l'achat des terres. En second lieu, il s'est formé diverses associations de paysans propriétaires qui, par l'irrigation et d'autres bonnes pratiques agricoles, ont augmenté le revenu des parcelles jusqu'alors moins fécondes et moins productives. En troisième lieu, les cultures industrielles se sont étendues, et de ce nombre celles du colza et du tabac. Les duchés de Bade et de Bavière exportent des feuilles de cette dernière plante pour la Havane

elle-même, où elles servent à faire des enveloppes, dont la saveur et l'arome conviennent aux consommateurs. La betterave est également cultivée en grand, notamment dans les environs de Magdebourg, dans le Hanovre, dans le Brunswick, et l'on voit des terrains loués jadis 16 et 20 francs, qui le sont aujourd'hui à 80 et 90 francs. De riches paysans se réunissent pour établir des fabriques de sucre.

M. Varrentrapp ajoute à ces raisons celle tirée du chiffre de l'émigration, qui pent paraître considérable, mais qui n'est pas aussi élevé que celui de l'excédent des naissances sur les morts.

Quantaux salaires, il y a à distinguer. Dans les grands centres industriels de la Bohème et de la Saxe, ils ne paraissent pas avoir monté et sont toujours insuffisants. Dans les villes, ils ont généralement augmenté: un bon ouvrier, un ébéniste, un compositeur d'imprimerie, par exemple, gagne autant qu'à Paris, et s'entretient plus facilement, même dans les villes de 40 000 à 50 000 âmes. Pour les ouvriers de la campagne, M. Varrentrapp ne peut émettre d'opinion; il a toutefois raison de croire que l'augmentation ne s'est pas encore manifestée.

Répondant à diverses questions qui lui sont adressées, M. Varrentrapp donne ensuite quelques détails sur l'émigration allemande, et les causes qui l'ont provoquée. Dans le sud de l'Allemagne, dans le Wurtemberg, par exemple, la division des héritages est allée si loin que le sol ne permet plus la culture avec la charrue, mais avec la bêche seulement; et d'autre part, ces populations agricoles se multiplient avec une fécondité désastreuse.

Effrayées de cette situation, diverses communes, se voyant accablées sous le poids de la taxe des pauvres, calculèrent qu'il était plus ayantageux d'emprunter une certaine somme, afin de transporter les misérables en Amérique, où ils arrivaient avec un subside insuffisant, et où ils devenaient ce qu'ils pouvaient. C'est à cette espèce d'émigration qu'un parti des États-Unis voudrait, non sans raison, opposer une barrière; et c'est à ce calcul assez peu humain des communes que la floi wurtembergeoise est venue s'opposer.

Si, sur certains points, l'émigration a eu ce caractère particulier d'exil par le subterfuge des communes, sur d'autres elle a un tont autre caractère. Ce sont des familles ayant un certain avoir, qui quittent la mère patrie. En 1848 et 1849, les tracasseries politiques ont fait émigrer un grand nombre de ces familles. Ce sont pour la plupart, dit M. Varrentrapp, des esprits un peu troublés sur l'organisation sociale, mais de braves gens; ce sont des adultes et des travailleurs tout faits, dont la disparition est une perte pour le pays.

Sous ce rapport, M. Varrentrapp (répondant à M. Peut, qui voit un grand soulagement dans l'émigration, et qui a cité les bons effets de l'émigration en Irlande) montre qu'il y a, entre les faits relatifs à l'Irlande et ceux relatifs à l'Allemagne, une grande différence à établir. En Irlande, ce sont des misérables sans moyens d'existence, et. en général, sans énergie pour le travail, qui ont émigré, et qui ont été en partie remplacés par des Écossais, race énergique et laborieuse. En Allemagne, la perte des adultes et des travailleurs n'est compensée que par le surplus des naissances qui ne donnent que des enfants qui coûtent à élever, et dont la plupart, provenant de ménages souffreteux, meurent avant de pouvoir travailler. Répondant à une autre assertion que les pays faibles n'ont pas de population, M. Varrentrapp fait au contraire remarquer que ce sont les populations phtisiques qui pullulent le plus.

M. Varrentrapp croit que l'émigration allemande de 1855 sera plus faible que celle des années antérieures.

DES MESURES ÉCONOMIQUES A CONSEILLER A L'ESPAGNE.

La conversation se porte ensuite sur une autre question, ainsi formulée par M. Joseph Garnier: « Des mesures économiques qu'il y aurait à conseiller à l'Espagne. »

M. Colmeiro, député aux Cortès, émet le premier son opinion. Comme l'Espagne est avant tout un pays agricole, comme ses produits sont particulièrement le résultat de la culture et de l'exploitation des mines, son premier besoin est la facilité des transports, qui aboucheront la production et la consommation, en rapprochant les marchés intérieurs des marchés extérieurs et en donnant une valeur aux vins, aux blés et aux substances métalliques. M. Colmeiro croit que l'Espagne fera bien de commencer par établir des chemins de fer, au moins les principales lignes du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui, coupant l'Espagne en croix, pour ainsi dire, la mettraient en rapport avec la mer, le Portugal et la France, L'établissement de ces voies nouvelles amènerait l'amélioration de toutes les autres routes et donnerait à l'Espagne une impulsion vive et salutaire.

Une seconde mesure économique désirable pour l'Espagne est la continuation de la réforme douanière. Pendant longtemps, et pour favoriser les intérêts de la Catalogne, l'enfant gâté de l'Espagne, on a marché dans la voie de la prohibition; on a successivement renforcé le monopole de cette province privilégiée. On s'est aperçu de l'erreur depuis quelques années, et la réforme des lois douanières a été commencée. Or, la réduction des droits, qui devait immanquablement ruiner la Catalogne, au dire de cette province, loin de tuer l'industrie de ce

pays, l'a fait prospérer; elle a diminué la contrebande; elle a donné des facilités aux autres parties du pays, dont elle a augmenté les ressources. L'expérience est d'accord avec la théorie économique, et l'Espagne a besoin qu'on entre plus avant dans cette voie, et que le gouvernement actuel achève ce que ses prédécesseurs ont commencé.

M. Colmeiro voudrait aussi que le gouvernement se préoccupât des moyens d'arriver à équilibrer la population dans quelques provinces. En Guipuscoa, par exemple, on remarque une densité de population relativement plus grande que dans toute l'Europe. C'est le contraire dans la Castille. Dans une autre province, la Gallicie, la division des propriétés est telle que l'on peut dire que cette partie de la Péninsule est l'Irlande de l'Espagne. M. Colmeiro croit connaître le remède à ce mal; mais il pense qu'il est urgent de le rechercher.

M. Quijano croit qu'il y annait à prendre en Espagne une voie diamétralement opposée à celle qu'on a suivie. L'Espagne est un pays où toutes les libertés ont été méconnues de toutes les facons : liberté politique, liberté religieuse, liberté commerciale, liberté du travail, liberté des personnes. Il faut à l'Espagne un gouvernement qui sache, veuille et puisse garantir toutes ces libertés-là. Inutile d'entrer dans la discussion de telles ou telles mesures particulières. La principale mesure, c'est la constitution d'un régime libre. Les cortès out donc paru très peu intelligentes à M. Quijano, en refusant de proclamer, dans la constitution, la liberté des cultes : sans la liberté de conscience, rien n'est garanti, et il faut renoncer à toute amélioration sériense. M. Colmeiro a parlé de la nécessité de développer les voies de communication. Assurément, il n'y a pas de nécessité plus grande; car, sans la possibilité des transports, les vins, les blés et les

métaux ont beau être abondants, ils ne sont pas de la richesse. Il faut, pour qu'ils deviennent de la richesse, qu'ils soient mis à la portée des consommateurs. Mais, pour avoir des voies de transport, des chemins de fer ou des routes ordinaires et vicinales, par lesquelles l'Espagne devrait commencer, il faut des capitaux. Or, les capitaux se forment d'abord par l'économie, et l'économie n'est guère possible en Espagne en ce moment; ils se forment ensuite par l'arrivée des Anglais, des Allemands, des Hollandais, qui en apportent avec eux, et qui apportent aussi l'esprit d'ordre et d'économie. Or, loin d'ouvrir la porte aux étrangers, on continue à la fermer, et on donne pour raison qu'avec la liberté des cultes, avant vingt ans l'Espagne serait protestante, ce qui, selon M. Quijano, ne serait pas un malheur.

Quant à la distribution de la population dont a parlé M. Colmeiro, l'intervention de l'administration n'y peut rien et n'a pas à s'en mêler : avec un meilleur régime, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, croit que l'Espagne ferait une faute de se lancer dans la construction d'un réseau général de chemins de fer. Dans sa pensée, ces voies ne doivent venir qu'après la reconstruction et l'amélioration des routes ordinaires; il faut avant tout rapprocher les localités et ranimer la vie entre elles.

M. Ferrara fait remarquer qu'outre la question de savoir qu'elle est l'espèce de route la plus convenable à construire tout d'abord pour l'Espagne, s'élève la question de savoir s'il faut faire des voies de communication à priori, ou bien attendre que leur construction résulte d'une spéculation basée sur les besoins des localités. Bien souvent on dépense des millions pour obtenir des routes qui ne sont pas fréquentées, on des routes con-

struites en vue de l'amélioration du commerce qu'elles n'améliorent pas. Or, dans ce cas, il eût été plus sage de laisser les choses à leur cours naturel que de consommer les capitaux en pure perte.

M. Ferrara pense, comme M. Quijano, que le meilleur moyen pour l'Espagne, comme pour tous les pays, de se remettre dans de meilleures conditions économiques, c'est la reconnaissance et la pratique de la liberté pour tous, comprenant les libertés économiques et les autres libertés dont le degré d'avancement forme la civilisation.

M. Colmeiro pense qu'il faut restreindre la question dans le domaine de l'économie politique. A cet égard, quoique partisan des libertés économiques, il pense que dans la situation où est l'Espagne, il est nécessaire de concentrer entre les mains de l'autorité publique les moyens dout on peut disposer, pour qu'elle entreprenne ces voies de communication indispensables à tout progrès ultérieur, ces lignes principales sur lesquelles toutes les autres viendront se rattacher comme sur un tronc commun, et qu'il appellerait volontiers les lignes politiques.

M. Quijano aurait plus de confiance dans l'intérêt privé, sous l'égide de la liberté, que dans cette concentration donnée par M. Colmeiro. Maintes fois les gouvernements d'Espagne, de diverses origines, ont eu en mains cette concentration, et ils en ont mal usé.

Le vicomte de l'Uruguay pense que ce n'est pas telle on telle cause en particulier, qui peut contribuer à la prospérité de l'Espagne, mais un ensemble de causes : les causes politiques et religieuses qu'il se borne à mentionner, et les causes économiques. Parmi ces dernières, on a cité la liberté commerciale et la construction des routes. Ces causes sont de premier ordre, il est vrai, mais elles sont insuffisantes. L'étude et l'application des

agents naturels sont de nature à rendre de grands services à l'Espagne. L'habitude du travail répandue dans toutes les classes, l'esprit d'économie et la moralité sont encore indispensables pour faire passer un peuple d'une situation précaire à une situation plus active et plus prospère.

Or, l'action de toutes ces causes a besoin d'être simultanée et ne se produit qu'à la longue. La régénération de l'Espagne dépend donc du concours de plusieurs causes et sera forcément une question de temps.

Selon M. Joseph Garnier, la question en discussion ne peut être traitée, si l'on se tient exclusivement dans le cercle des considérations économiques : toutes les questions énoncées se rattachant à une question mère, à la question de la sécurité et de la manière de la produire. Faites qu'il y ait de la sécurité en Espagne, et vous verrez les capitaux de pays laborieux, économes, riches et libres, de l'Angleterre, de la Hollande, de la Suisse, etc., venir s'y fixer et s'y multiplier, et contribuer largement, non seulement à faire les routes, instruments indispensables de tout progrès, mais à développer toutes les branches de travail possible dans la Péninsule. Par sécurité, il faut entendre l'assurance que les diligences ne seront plus arrêtées, non seulement aux portes de Madrid, mais dans toute l'Espagne; l'assurance que les opinions religieuses seront protégées, la liberté respectée et la justice rendue comme dans les pays civilisés. Pour cela, que faut-il? Un gouvernement honnête et à la hauteur de sa mission: or, cette mission serait de s'attacher à perfectionner les institutions ayant pour objet la production de la sécurité et de renoncer à toutes autres velléités qui compliquent inutilement ses fonctions. Sous ce rapport, le gouvernement actuel (ministère et Cortès), issu d'une révolution, beaucoup plus honnète que ses

prédécesseurs, ne semble pas avoir des idées plus saines et mieux arrêtées. Il s'ensuit des tiraillements continuels et sans résultats, une constitution à beaucoup de bases, sans plus de solidité. En Espagne, comme en France en 1848, le pouvoir constituant s'est noyé dans les mesures administratives; et ce n'est pas seulement sa faute, mais aussi celle des populations qui croient à l'omnipotence des gouvernements et qui sont portées à tout exiger d'eux.

Avec la sécurité résultant d'un gouvernement simple et entendu, les capitaux viendront en quantité suffisante et choisiront librement leur emploi sur des canaux ou des chemins de fer, selon les besoins et les avantages qu'ils y trouveraient, recherchant l'application des agents naturels, dont parle M. le vicomte de l'Uruguay, amenant les populations espagnoles vers des habitudes de travail, et appelant avec eux quelques-unes des pratiques du self gorernment et de décentralisation très vite acclimatées dans un pays assez euclin à l'indépendance des provinces.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, partage l'opinion de M. Joseph Garnier. Ce qu'il faut à l'Espagne pour tirer parti de ses richesses naturelles et prendre un élan industriel, ce sont des capitaux qui ne viendront qu'avec le respect bien assuré des personnes et des propriétés, c'est-à-dire avec un bon gouvernement. Ce qu'il faut encore, c'est la fidélité la plus absolue aux engagements que celui-ci peut prendre envers ses créanciers. Le payement religieux des dettes est la condition sine qua non pour avoir du crédit et des ressources capables de le tirer d'embarras et de lui permettre les améliorations auxquelles il pourra contribuer, de concert avec l'industrie privée. Sous ce rapport, tout en préférant l'action de l'industrie privée, M. de Lavergne croit qu'il est bon et

utile qu'à de certains moments et pour de certains travaux le gouvernement prenne l'initiative.

M. Ferrara ne croit pas que la garantie de la sécurité et le respect des capitaux étrangers, dont a parlé M. Joseph Garnier, soient suffisants. C'est ainsi qu'en Sicile le gouvernement napolitain a, malgré ses rigueurs, protégé les personnes et les propriétés des étrangers, sans que pour cela les capitaux soient venus en quantité suffisante; c'est que la garantie de la sécurité ne suffit pas, et qu'il faut aussi la garantie de la justice et de la liberté.

Divers membres font observer que la sécurité comprend nécessairement la justice et la liberté; que, quant à la Sicile, les capitalistes étrangers ne sont pas absolument persuadés, d'une part, que la population de l'île soit en repos et satisfaite sous la domination napolitaine, et de l'autre, que le gouvernement napolitain n'en viendra pas, un jour ou l'autre, à traiter les personnes, les agents ou les biens, comme il traite de simples Napolitains ou de simples Siciliens. Il n'y a dans ce pays, comme dans tous les pays despotiques, qu'une sécurité apparente.

## Séance du 10 septembre 1855.

PROPAGANDE POUR L'ADOPTION GÉNÉRALE DU SISTÈME MÉTRIQUE. RÉFLEXIONS SUR LA NATURE ET L'ORIGINE DE CE SYSTÈME.

La réunion mensuelle de la Société avait été fixée au 10 septembre pour la faire concorder avec l'arrivée à Paris de plusieurs invités venant prendre part aux travaux du Congrès de statistique.

La séance a été présidée par M. Horace Say, ancien conseiller d'État; elle a été une des plus brillantes qu'il y ait eu, bien que plusieurs membres soient, en ce moment, absents de Paris, et à cause de la présence de plusieurs

savants distingués, invités soit par le bureau, soit par divers membres. Ces honorables invités étaient M. Dieterici, directeur du bareau de la statistique officielle à Berlin; M. Kennedy, qui a rempli les mêmes fonctions aux États-Unis; M. Berg, membre de l'Académie des sciences de Stockholm; M. David, directeur du bureau de statistique et inspecteur général des prisons en Danemark; M. Engel, directeur du bureau de la statistique en Saxe; M. Schubert, professeur à l'Université de Kænigsberg, auteur d'une statistique générale de tous les États européens; M. N. Heuschling, secrétaire de la Commission centrale de Belgique; M. Wisschers, conseiller des mines, un des membres de cette Commission; M. Cogels, membre du Sénat de Belgique; M. T'Kint de Neyer, membre de la Chambre des représentants du même pays; M. Friedlander, ancien professeur d'économie politique à Dorpat; M. le docteur Asher, de Hambourg; M. Hertz, de la même ville, zélé propagateur de l'enseignement de l'économie politique en Allemagne; M. le docteur Otto Hubner, directeur des archives centrales de Berlin et d'un bureau libre de statistique universelle; M. Alexandre Wattemarc. l'infatigable propagateur des échanges internationaux de publications entre l'Europe et l'Union américaine; M. James Yates, membre d'un comité qui s'est donné la mission de populariser le système métrique en Angleterre; M. Georges Sumner, des États-Unis (Massachussets); M. G. Glermont, publiciste belge à Verviers; M. Bucquet, un des inspecteurs des établissements de bienfaisance de la France.

M. le comte Cieszkowski, député du duché de Posen à la deuxième chambre de Prusse; M. Perrot, rédacteur en chef de l'Indépendance belge, membre de la Commission centrale de statistique belge, tous deux associés étrangers de la Société, assistaient à la réunion, ainsi

que M. Félix Belly, publiciste, un des rédacteurs du *Pays*, récemment admis par le bureau en qualité de membre de la Société.

M. le secrétaire de la Société ayant donné connaissance d'une circulaire du comité organisé à Londres pour la propagation d'un système international des poids et mesures. la conversation s'est fixée sur cette question, déjà traitée devant la Société, qui a voulu profiter de la présence de plusieurs notables étrangers pour entendre divers renseignements sur ce sujet intéressant à tant d'égards, au point de vue des relations commerciales, des travaux statistiques et de l'union des peuples.

La circulaire, lue par M. Joseph Garnier, est ainsi conçue:

Messieurs, la démonétisation des monnaies, poids et mesures dans les royaumes de S. M. Britannique a occupé l'attention sérieuse du gouvernement et de la nation entière, et une Commission royale a été formée pour obtenir des renseignements sur ce sujet. Comme il serait très important, dans les intérêts de la science, du commerce et de l'humanité en général, d'introduire dans les pays un système international uniforme de monnaies, de poids et de mesures, nous vous prions de vouloir bien communiquer vos idées sur les moyens que vous jugeriez les plus efficaces pour arriver à ce but. Veuillez donc, messieurs, avoir l'obligeance de nous donner votre opinion sur les propositions ci-jointes et d'adresser votre réponse au professeur Leone Levi, 12, the college Doctor commons, ou à M. James Yates, High-Gate, London.

Cette circulaire, ajoute M. Joseph Garnier, est signée par sept membres du Parlement et six autres personnes. Parmi les signatures se trouvent des noms chers à la science économique : ceux de M. Richard Cobden, J.-B. Smith. Ewart, J. Bright, Mac Gregor, etc., qui ont brillé à la tête des promoteurs des réformes économiques en Angleterre.

Après cette communication, des renseignements sont

donnés par divers membres sur la propagation de l'idée de l'adoption universelle du système métrique; et quelques observations sont échangées sur l'origine et la nature de ce système.

M. le docteur Asher, de Hambourg, dit qu'un congrès ayant pour objet le sujet en discussion a dù s'assembler à Vienne. Ce projet n'a pas abouti, par suite de diverses circonstances; mais il est une preuve que l'idée a de nombreux partisans en Allemagne. Tous les hommes de science sont d'accord sur les avantages qu'il y aurait à adopter généralement un système uniforme des poids et mesures.

M. J. Yates dit que ses amis et lui ont été frappés de ce fait que, sous le rapport du système des poids et mesures, l'Angleterre est en arrière des peuples civilisés, et qu'ils veulent faire leurs efforts pour que leur pays sorte de cette situation, en signalant les avantages du système adopté par la France, il y a soixante ans. A cette époque, la France a demandé le concours scientifique des autres peuples, qui ont répondu à l'appel, à l'exception de l'Angleterre, par suite de l'état de guerre où les deux grandes nations étaient malheureusement alors.

Après la guerre, le préjugé est resté victorieux en Angleterre, tandis que d'autres pays, tels que les Pays-Bas, la Suisse, le Piémont et d'autres acclimataient chez eux le système métrique. Et ce préjugé n'est pas seulement dans l'esprit des classes populaires, mais encore dans l'esprit des classes que leur éducation aurait dû éclairer. Ce préjugé s'appuie sur un sentiment mal compris de nationalité, et sur l'ignorance de la nature et des avantages du système français et des circonstances qui ont présidé à son adoption. Les adversaires du nouveau système invoquent l'impossibilité de l'application. Le comité auquel M. Yates appartient veut recueillir tous

les faits capables de démontrer le contraire, et c'est dans ce but que lui et M. Leone Levi ont jugé à propos de profiter de la réunion du congrès de statistique, pour provoquer de tous les amis du progrès un concours à cet effet, afin de pouvoir fournir tons les renseignements désirables à la Commission royale, composée de lord Monteagle, ancien chancelier de l'Échiquier, de lord Overstone (Jones Lloyd, ancien banquier), et de lord Ashburton.

M. Al. Wattemare appelle l'attention de la réunion sur un mémoire rédigé en 1853, par M. W. Mann, pour propager aux États-Unis les avantages du système métrique et de son adhésion dans toute l'Union (4). Ce mémoire, qui va être réimprimé et distribué aux membres du congrès de statistique, contient des détails très circonstanciés sur le système métrique, sa nature, et les avantages qu'il présente, ainsi que sur les moyens de le propager. M. Wattemare s'en réfère à ce mémoire pour ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet intéressant. Il a, pour son compte, donné et il donnera tous ses soins à la propagation du système métrique, parce qu'il voit dans cette adoption un excellent auxiliaire pour le développement des échanges intellectuels internationaux auxquels il avoué sa vie.

M. Wisschers, membre de la Commission centrale de statistique belge, se réjouit de pouvoir constater qu'il n'y a pas d'obstacles scientifiques contre l'adoption générale du système métrique, et qu'il n'y a que des préjugés qui seront vaincus avec de la persévérance. Partant de cette idée, heureusement formulée, dit-il, par M. le président du congrès de statistique, dans son discours d'ou-

<sup>(1)</sup> Description historique et populaire du système métrique et décimal en France, par M. William Mann, citoyen des États-Unis. Brochure in-8. 1855. (J. G.)

verture de cette assemblée, peu d'heures auparavant, que les peuples doivent viser à l'unité et non à l'identité, M. Wisschers fait des vœux pour que tous les États adoptent chez eux un système uniforme de mesures avec les divisions décimales; car il lui paraîtrait difficile d'obtenir le système métrique français pour tous les pays. Ce serait déjà un bien grand progrès si, au lieu de plusieurs dizaines d'unités de poids, de mesures et de monnaies en Europe, il n'y en avait plus que cinq ou six, tròis ou quatre avec les subdivisions décimales si commodes pour le calcul.

M. Georges Sumner, des États-Unis, loin de trouver des avantages à ce système transitoire, y voit le grave inconvénient d'ajourner l'adoption du système rationnel dont la France se sert depuis soixante ans, et dont les autres peuples pourraient se servir avec le même profit. Ce système transitoire semble avoir pris faveur en Angleterre; mais il faut le combattre, par cette raison qu'il y aura autant de peine à faire triompher le système transitoire que le système le plus rationnel. Rien n'est plus fatal au véritable progrès que le progrès à demi. On a parlé, au sujet de la monnaie, par exemple, de conserver le souverain. A quoi bon? Le franc, qui a, d'ailleurs, l'avantage d'équivaloir à 10 pence et au vingt-cinquième du souverain, n'est-il pas préférable, puisque d'autres pays l'ont déjà adopté, après la France? Sans cette fausse idée, les États-Unis se serviraient déjà du franc, au lieu du dollar, qui présente diverses espèces, et qui n'a pas une valeur absolument exacte aux yeux du public.

On a objecté, dit M. Sumner, contre l'uniformité des monnaies, la fluctuation du change. Mais il ne s'agit ici que d'un tant pour cent, plus facile à calculer sur une valeur simple que sur des valeurs compliquées, et, d'aileurs, le change existe entre les diverses parties d'un même pays; il se produit entre les trente républiques de l'Union; il se produit en France entre les grands centres de population.

Il faut travailler à la propagation du système complet; il n'en coûte pas plus pour faire une chose bien que pour la mal faire. La division décimale est une excellente chose, sans doute; mais il y a mieux : c'est le système métrique français, qui présente en outre de grands avantages dont doivent profiter l'Angleterre, les États-Unis et tous les pays.

M. Berg, de l'Académie des sciences de Stockholm, expose à la réunion que la Suède vient d'adopter le système décimal pour ses poids, ses mesures et ses monnaies, et que ce système sera en vigueur à partir de janvier 1856. On n'a pas adopté le système métrique en Suède, pour diverses raisons : d'abord, parce qu'on n'a pas osé affronter les difficultés provenant des habitudes et des préjugés ; ensuite, parce que les savants euxmèmes ont fait des objections sur l'exactitude absolue du mètre français.

M. Gogels, sénateur belge, donne comme exemple des difficultés que le système métrique décimal français a eu à vaincre, ce qui s'est passé et se passe encore en Belgique. Le système a été introduit dans ce pays par la République; il y a été maintenu par le gouvernement hollandais-belge et par la révolution de 1830, et, malgré cette persistance, il a encore des difficultés à surmonter. M. Cogels pense d'ailleurs que le système métrique français pourrait être amélioré en quelques points; il signale comme imperfection du système le poids actuel des pièces d'or, qui est représenté par un nombre fractionnaire non décimal.

M. Hippolyte Dussard, ancien conseiller d'État, pense que malgré les difficultés et les imperfections qu'on pourrait signaler, l'adoption du système métrique est dans la logique des peuples. Ceux-ci comprendront qu'il faut faire taire dans ce cas les petites et mesquines raisons tirées de l'amour-propre national, et qu'il y a d'énormes avantages à surmonter les difficultés de la transition. Ce besoin d'unité de mesure se manifeste partout; c'est pour le satisfaire à de certains égards qu'un grand établissement financier (le Crédit mobilier) est en voie de créer un papier qui prendra le caractère de papier public et circulera sur toutes les places avec bien plus de facilité que les nombreux titres représentatifs des grandes affaires.

M. Dussard ne voit dans l'adoption exclusive des subdivisions décimales qu'un médiocre avantage; car, à ses yeux, les anciennes subdivisions ont l'avantage de familiariser avec le calcul des parties aliquotes, d'un usage si fréquent dans la pratique.

M. Joseph Garnier partage l'avis de M. Dussard sur la nécessité de familiariser la jeunesse avec le calcul des parties aliquotes. La subdivision décimale a de grands avantages, mais on a eu tort de l'adopter trop exclusivement. La subdivision en demis, quarts, huitièmes, etc., en tiers, sixièmes, douzièmes, etc., est aussi naturelle que la subdivision décimale; elle est, dans diverses circonstances, plus commode, et se prête mieux aux besoins de la pratique.

Ce qui constitue l'excellence du système métrique, ce n'est pas tant la subdivision décimale que les rapports simples établis entre les diverses unités de mesure. L'unité de mesure ordinaire est une subdivision décimale de l'unité de mesure itinéraire terrestre ou maritime, et celle-ci n'est qu'un multiple décimal de l'unité de longueur. De même, avec des ares ou des hectares, on a, d'un seul coup d'œil, des mètres carrés, des kilomètres carrés, et réciproquement. La transformation des mesures de capacité en volumes, et réciproquement, s'obtient de même; et, avec la connaissance du chiffre de densité d'un solide ou d'un liquide donné, on convertit de suite des poids en mesures de capacité ou de volume; avec les sommes de monnaie elles-mêmes, on forme, avec la plus grande facilité, des séries de poids. Sous ce rapport, aucun système n'est comparable à celui-là. Certainement, dans tout pays, on peut se procurer les avantages de l'uniformité, en adoptant une seule unité pour chaque espèce de mesure; on peut bonifter encore le système des poids et mesures par l'emploi des subdivisions décimales. Mais on n'aura pas cette simplicité de rapports des diverses mesures entre elles, si précieuse dans la pratique des sciences, des arts et du commerce.

On a objecté que l'unité fondamentale, le mètre, avait été trouvé de grandeur différente par les astronomes qui ont mesuré le quart du méridien, et que cette inexactitude doit faire rejeter le système métrique. Mais d'abord la différence des diverses mesures du mètre ne porte que sur des dixièmes de ligne (le mètre vaut 443 lignes et une fraction); et il n'y a aucun inconvénient à le fixer par des étalons de platine. Sous ce rapport, M. Garnier pense qu'on a mis trop d'importance à ce point de départ du système, et qu'on aurait pu tout aussi bien prendre le pied de roi, qui est le pied de Charlemagne, que des fractions du méridien terrestre. Toutefois, il faut remarquer qu'en prenant cette base, comme en donnant des noms latins aux sous-multiples, et des noms grecs aux multiples, les fauteurs du système ont voulu ne laisser aucune prise aux amours-propres nationaux.

M. Joseph Garnier croit que le meilleur moyen de propager le système métrique, c'est de faire toujours suivre l'exposé des avantages qu'il présente de l'histoire de son origine, vraiment cosmopolite. En 4790, la Constituante rendit un décret, par suite duquel le roi de France devait engager le roi d'Angleterre à former une Commission mixte de membres de l'Académie des sciences et de la Société royale de Londres. L'Angleterre ne répondit pas à cet appel. En 4799, lorsque l'on revisa le système métrique provisoire, adopté en 4795, il fut adjoint aux commissaires français des savants de tous les pays amis (Hollande, Danemark, Suisse, Espagne, diverses parties de l'Italie). La loi qui fixa définitivement le système ordonnait la publication d'une médaille portant sur une de ses faces : « A tous les temps, à tous les peuples ».

M. Joseph Garnier ajoute que si le système métrique n'a pas fait en France tous les progrès qu'il aurait pu faire, cela a tenu à ce que, sous l'Empire, on a fait la faute d'adopter un système transitoire, qui a consisté à reprendre les noms anciens pour des mesures de valeur arrondie, en rapport plus direct avec les mesures métriques; c'est ainsi qu'on a fait une toise valant deux mètres, etc. Ce procédé bâtard n'a fait que troubler les esprits et retarder l'adoption du système métrique.

Quant à la persistance des anciennes mesures dans les classes populaires, c'est un fait qu'il ne faut pas méconnaître, mais qui ne doit pas empêcher le progrès, auquel il faudrait renoncer pour tout, car, en tont la routine est vivace. Les marchandes de poissons de Marseille se servent encore de la livre phocéenne; mais elles ont appris le rapport de cette livre avec le kilogramme.

M. Dupurt, ingénieur en chef de la ville de Paris, tout en faisant remarquer que les savants eux-mêmes n'ont pas adopté le système décimal, pour les mesures de temps, de la force-vapeur, de la pression atmosphérique, des angles, etc., comme ne se prêtant pas aussi bien que les anciennes divisions aux décompositions et autres opérations de calcul, reconnaît les avantages de ce système. Mais il regrette que dans le système métrique le choix des unités ait été défectueux. Il s'en faut que la livre, par exemple, ait été avantageusement remplacée par le kilogramme, qui est une quantité double, et qui est lui-même un grand multiple de l'unité proprement dite, laquelle est infiniment trop petite. Dans les monnaies, le centime ne satisfait pas aux besoins de la petite circulation; car les calculs en centimes nécessitent des nombres embarrassants pour les opérations de tête, ce qui fait que l'on conserve l'usage du sou. Si donc il y avait quelque jour un congrès international pour l'adoption du système métrique, il faudrait y procéder à une revision des unités pour les rendre plus propres à l'usage.

M. Wisschers, tout en appréciant les utiles considérations dans lesquelles on vient d'entrer, persiste à penser qu'en attendant l'adoption du système métrique, il est de la plus haute importance que dans tous les pays on adopte une seule unité pour chaque mesure et on applique le système décimal à cette unité. On se sert, dit-il, de trois espèces de florins en Allemagne, si non plus ; il yaura un grand pas de fait le jour où il n'existera plus qu'un florin se subdivisant en centièmes. Il en sera de même lorsque Hambourg aura opté pour l'un de ses deux marcs, soit le marc banco, soit le marc courant.

M. Gabriel Lafond fait remarquer à M. Dupuit que les mesures qu'il a citées, et dans lesquelles le système décimal est impropre, ne sont pas les mesures proprement dites, et que les Chinois, qu'il a cités comme attachés au système octaval, emploient le système décimal dans les monnaies.

M. Georges Clermont, de Verviers, apprécie vivement les avantages du système métrique exposés par M. Joseph Garnier, et que la pratique commerciale fait quotidiennement ressortir avec la dernière évidence. Il pense qu'on ne saurait faire trop d'efforts pour propager ce système, tel quel, parce qu'il est fort bien combiné.

M. H. Peut est frappé du caractère d'universalité du système métrique, qui n'est pas français, mais cosmopolite : c'est en France qu'il a été d'abord appliqué; mais il convient à toutes les nations. Que si on jugeait convenable de le modifier en quelques points, la France devrait s'empresser d'adhérer la première aux corrections proposées.

M. Horace Say clôt la discussion en disant qu'il résulte de cette conversation que partout on aspire à l'adoption d'un système de poids et mesures, uniforme et décimal, et que si l'initiative de cette adoption venait à être prise par quelqu'une des plus grandes nations, celle-ci ne tarderait pas à être suivie par toutes les autres.

La conversation s'est ensuite portée sur une question de théorie économique posée par M. de Parieu, ancien ministre de l'instruction publique, président au conseil d'État de la section des finances. Après un entretien auquel ont pris part MM. de Parieu, Dussard, II. Say, Cieszkowski, Otto Hubner et Joseph Garnier, il a été convenu que la question serait reprise dans une autre réunion.

## Séance du 10 octobre 1855.

CAUSES DE LA CRISE FINANCIÈRE.

La réunion mensuelle de la Société avait encore été fixée au 10 du mois pour la faire concorder avec le retour à Paris de divers membres, également convoqués par le jury international dont ils font partie.

La séance a été présidée par M. Horace Say, ancien

conseiller d'État; comme la dernière, elle a été une des plus nombreuses qu'il y ait eu. Au nombre des invités se trouvaient MM. Bodemer, membre du jury international, délégué pour la Saxe; M. Edw. Chadwick, auteur de divers rapports et travaux sur le paupérisme et la salubrité des villes en Angleterre, et un des membres du club de l'économie politique à Londres; M. Corridi, directeur de l'Institut polytechnique (Conservatoire des arts et métiers), à Florence; M. Deheselle, manufacturier, fabricant de draps à Verviers (Belgique); M. Ribeiro de Sà, un des membres du Congrès de statistique (Portugal); M. Fr. Vigano, professeur de sciences commerciales à Milan. M. de La Farelle, ancien député qui habite Nîmes, M. le comte Ciezskowski, député pour le duché de Posen à la diète de Prusse, tous deux membres de la Société, et M. Emile Brincard, auditeur au conseil d'État, récemment admis parmi les membres, assistaient à la réunion.

M. Horace Say ayant appelé l'attention de la Société sur les causes et les circonstances de la crise financière qui tend en ce moment la situation générale des affaires en Angleterre et en France, et M. Dupuit ayant proposé d'inscrire à l'ordre du jour la question de savoir s'il y avait lieu de redouter la production abondante et progressive de l'or, la conversation s'est portée alternativement sur ces deux sujets, très distincts à beaucoup d'égards, et ayant cependant quelques points de contact dans les circonstances actuelles.

M. Wolowski constate que l'abondance de l'or n'a pas empêché la production de la crise financière qui préoccupe les esprits en ce moment, et il trouve dans ce fait la justification de l'opinion de ceux qui pensent qu'il n'y a pas lieu à s'effrayer de l'abondance de l'or. La crise a commencé à Londres où afflue l'or de Californie et d'Australie, mais où aboutissent également de nombreuses de-

mandes d'exportations métalliques en divers pays. Au nombre des principaux absorbants de l'or, M. Wolowski signale les corps d'armée qui luttent en Orient et qui nécessitent des envois considérables de numéraire dans ces contrées, d'où il ne revient pas. En effet, ce numéraire passe dans les mains de populations portées à thésauriser, par suite de l'insécurité qui pèse sur les fortunes.

M. Gabriel Lafond, consul de Costa-Rica, pense également que la guerre est une des causes principales de la crise financière. Il signale aussi l'Inde comme un grand absorbant du numéraire. Par la raison qu'a indiquée M. Wolowski, ce pays soutire aussi beaucoup d'espèces de la Chine, en exportant de l'opium, et la Chine, à son tour, tire des espèces des États-Unis, en exportant du thé. M. Gabriel Lafond pense que la sortie du numéraire, par suite de l'introduction de l'opium, a été une des causes des difficultés faites à ce commerce par le gouvernement chinois, qui était peut-être moins poussé qu'on ne pense par le désir de soustraire les populations à l'influence délétère de cette substance.

M. Dupurt, ingénieur en chef de la ville de Paris, ne croit pas qu'il y ait beaucoup de rapport entre la crise actuelle et la production extraordinaire de l'or depuis quelques années. Cette crise aurait eu lieu par suite des causes qui l'ont amenée, indépendamment du fait économique de la Californie ou de l'Australie.

En ce qui touche spécialement les effets de la production de l'or, M. Dupuit admet que la valeur de l'or tend à se déprécier par rapport à lui-même, par suite de l'abondance et de la fréquence des arrivages, mais que l'on s'est trompé en croyant qu'une forte dépréciation de la valeur de l'or aurait lieu par rapport à celle de l'argent. En fait, il n'y a pas eu de dépréciation. Le rapport de l à 45 et demi, fixé par la loi au commencement du siècle, est modifié d'une manière sensible, mais relativement assez faible. Partout on change facilement une pièce de 20 francs en or, contre quatre pièces de 5 francs en argent. C'est que l'or et l'argent, remplissant le même rôle monétaire, la valeur de l'un se lie à celle de l'autre. Quand les pièces de 20 francs se multiplient, c'est, en grande partie, comme si les pièces de 5 francs se multipliaient, et la valeur de l'argent baisse par la raison qui fait baisser la valeur de l'or, sans que le rapport entre les deux valeurs s'altère très sensiblement, au point d'inspirer les craintes que l'on pourrait concevoir au premier abord.

M. Dupuit ne s'effraye pas non plus de l'abondance actuelle ou future de l'or, qui agit comme toute découverte nouvelle, par le froissement de quelques intérèts, largement compensé par les avantages sociaux résultant de la mise à la portée d'un plus grand nombre d'hommes. d'un instrument d'échange commode, et aussi de l'excitation qu'en ressentent le commerce, l'industrie et la colonisation.

M. Calon jeune, banquier, ne trouve pas, comme M. Dupuit, que le parallélisme entre la valeur de l'or et de l'argent se soit conservé. L'or perd 3 pour 1 000. l'argent gagne 13 pour 1 000. C'était le contraire avant la production de la Californie et de l'Australie. M. Calon cite un autre fait : les caves de la Banque ont actuellement plus d'or que d'argent; jadis elles avaient infiniment plus d'argent que d'or.

M. Dupurt ne nie pas ces faits; mais il trouve à peu près insignifiantes ces variations de 3 et 43 pour 4 000 que vient de rappeler M. Calon. Toutes les valeurs, dit-il, ne varient-elles pas quotidiennement davantage?

M. Dupuit appelle ensuite l'attention de la Société sur

la production de l'aluminium, qui se vend bien encore 3 000 francs le kilogramme, mais que l'on peut, dit-on, produire à 100 francs le kilogramme, et qui semble destiné à s'emparer de divers usages auxquels l'argent est appliqué. Si ces prévisions s'accomplissent, la valeur de l'argent subira une dépréciation analogue à celle que produirait la découverte d'une riche mine de ce métal. Dès à présent, la prétendue fixité de la valeur de l'argent est compromise, et ne peut plus servir d'argument en faveur de l'argent contre l'or, qui semble devoir être la matière monétaire par excellence, par ses qualités évidemment supérieures à celles de l'argent.

Une digression relative à la Banque de France, à l'achat qu'elle vient de faire de 400 millions d'or en Angleterre, aux circonstances de cet achat et à la manière dont elle a pu le solder, arrête quelque temps l'attention de la réunion.

M. le comte Hervé de Kergorlay, revenant à l'objet principal de la discussion, pense qu'il y aurait en avantage à ne pas mêler la question relative à l'or à celle de la crise. Les deux questions sont tout à fait indépendantes; l'une est une question générale de principes, et, pour ainsi dire, permanente; l'autre, celle de la crise, est plus restreinte, et tout à fait temporaire.

M. de Kergorlay, d'accord avec M. Calon, attache plus d'importance que M. Dupuit au changement survenu dans la valeur réciproque des deux métaux monétaires.

Il partage, sur ce point, l'opinion et les craintes de M. Michel Chevalier (1). Cette différence n'a cessé de s'accroître; elle s'accroîtra encore, et le gouvernement s'expose tous les jours davantage à une perte plus grande, résultat du remboursement en pièces de 5 francs en

<sup>(1)</sup> M. Michel Chevalier, absent de Paris, n'assistait pas à la séance. (J. G.)

argent des innombrables pièces de 20 francs en or que l'Hôtel des monnaies fabriquera sous sa responsabilité, tant que la loi maintiendra le rapport légal de 4 à 45 et demi entre l'or et l'argent.

M. de Kergorlay, passant à l'autre objet de la conversation, énumère les diverses causes qui ont amené la crise actuelle, et qui sont, selon lui, au nombre de quatre : premièrement, le courant habituel du numéraire vers l'Inde, l'Orient et l'Afrique, signalé d'abord par MM. Wolowski et Lafond ; deuxièmement, la guerre d'Orient, qui nécessite dans ces contrées une armée de deux cent mille hommes, aux besoins desquels il est principalement pourvu par des envois en numéraire, qui ont lieu sans retour; troisièmement, l'emprunt turc d'une centaine de millions, garanti par la France et par l'Angleterre et qui, s'effectuant principalement sur les places de l'Occident, les appauvrit d'autant en numéraire ; quatrièmement, le manque de subsistances, qui a été évalué par le gouvernement, dans le Moniteur, pour la France seulement, à 7 millions d'hectolitres, soit à 460 ou 200 millions de francs, qui seront exportés dans un temps donné, et qui ne reviendront que plus tard, par suite de l'exportation d'autres produits.

M. G. Lafond cite, à l'appui de ce que vient de dire M. de Kergorlay, qu'il est à sa connaissance que des sommes assez importantes ont été récemment expédiées aux Philippines, à Java, à Bombay, pour des achats considérables de riz.

M. Horace Say lit quelques passages d'une lettre qu'il a reçue de Londres, et dans laquelle l'auteur de cette lettre, très compétent en ces matières, assigne pour cause de la crise la trop grande immobilisation des capitaux en chemins de fer, en constructions de toute espèce, en canons, et aussi la transformation d'un grand nombre

d'ouvriers agricoles en soldats. Quant à l'emprunt de 4 millions de livres sterling fait à Londres par la Banque de France, c'est, à ses yeux, un fait de peu d'importance.

M. Calox jeune fait remarquer, à la suite de cette opinion, que la crise a pourtant commencé en Angleterre, où il n'y a pas eu, dans ces dernières années, un aussi grand développement de travaux publics et privés qu'en France.

M. DE LA FARELLE, ancien député, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, ne peut partager la tranquillité de M. Dupuit, au sujet des effets produits par l'accroissement de l'importation de l'or. Ces effets sont profitables à beaucoup d'égards, bien qu'à tout prendre la découverte d'un nouveau gîte aurifère ou argentifère ne vaille pas, à beaucoup près, la découverte d'un nouvel aliment, d'un métal utile ou d'un procédé industriel économique; mais ces effets amènent une transition désastreuse pour de nombreux intérèts : la dépréciation du signe monétaire apportant de graves perturbations dans les salaires et les contrats, et pouvant mème, jusqu'à un certain point, porter atteinte à la moralité publique, en faisant profiter les uns aux dépens des autres.

M. de La Farelle, ainsi que M. de Kergorlay, partage l'avis de M. Michel Chevalier, et pense que le gouvernement doit se préoccuper de ces effets, pour y remédier, autant que cela peut dépendre de ses attributions naturelles, et notamment pour faire cesser les inconvénients et les dangers résultant de la fixation légale du rapport entre l'or et l'argent.

M. H. Dussard, ancien conseiller d'État, se demande si au nombre des causes qui ont amené la crise financière, il ne faut pas mentionner les mesures restrictives prises par la Banque d'Angleterre et par la Banque de France. Toutes deux ont relevé le taux de l'escompte et la Banque de France a restreint l'échéance des effets admis à l'escompte et les prêts sur dépôts de titres. Ces établissements ont sans doute agi sagement, au point de vue de leur intérêt; mais est-ce bien là la mission qu'ils ont à remplir? Quant à la Banque d'Angleterre, il est juste de dire que le bill de 1844 lui lie les mains, en lui imposant l'obligation d'avoir, passé 44 millions de livres sterling, qui constituent son fonds légal, des lingots en représentation de toute émission nouvelle de billets.

M. Jacques Valserres pense que cette conduite des Banques publiques a une action directe sur la crise.

M. Joseph Garnier rappelle que Ch. Coquelin a traité ee sujet dans son livre sur le Crédit et les Banques, et qu'il a conclu à la liberté de ces grands établissements, qu'il considère aujourd'hui comme des eauses permanentes de crises financières.

M. Horace Say fait remarquer qu'en limitant les avances sur titres, la Banque de France a cependant supprimé un élément qu'elle fournissait elle-même à l'agiotage de la Bourse.

M. le comte Cieszkowski trouve qu'on a fort bien énuméré les diverses causes auxquelles il faut attribuer la crise. Quant à la question que fait naître la protection de l'or, et qui a partagé l'attention de la société, à savoir la dépréciation des valeurs monétaires, il pense qu'il ne s'agit pas seulement de cette dépréciation, ni de la perturbation entre le rapport de la valeur de l'or avec la valeur de l'argent, mais bien d'une dépréciation générale de toutes les valeurs. En étudiant ce sujet, il y a une quinzaine d'années, M. Cieszkowski a été conduit à proposer l'adoption d'un étalon idéal, mais positif, de la valeur qu'il trouve dans le billet de rente appelé à être substitué à l'or et à l'argent. L'honorable membre ne

croit d'ailleurs pas que ce soit le moment de reproduire sur ce sujet ses idées qu'il a exposées dans l'ouvrage qu'il a publié (1).

QUE CONCLURE DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1853?

La réunion s'occupe ensuite d'une autre question à l'ordre du jour, ainsi formulée par M. Joseph Garnier : « Que conclure de l'Exposition universelle de 4855? »

M. Joseph Garnier, qui est invité à répondre le premier à la question qu'il a posée, dit que, sans s'arrèter aux résultats bien constatés et bien connus des expositions nationales, et des expositions internationales surtout, pour l'instruction générale et réciproque des producteurs et des consommateurs, pour l'accroissement des rapports commerciaux entre les divers pays, la diminution des préjugés de races et le développement des sentiments de confraternité internationale, il est bien évidemment résulté de l'Exposition universelle de Londres, et il résulte bien évidemment aussi de l'Exposition universelle de Paris : d'une part, une diminution bien sensible de la peur que se faisaient réciproquement les producteurs de tous les pays, qui ont appris à s'apprécier à leur juste valeur; et, d'autre part, une plus grande modestie des uns et des autres, en voyant les aptitudes diverses de chaque nation. Les avantages d'une division naturelle et spontanée du travail dans chaque contrée, et les inconvénients des obstacles illogiques qu'a apportés le régime douanier protectionniste à cette libre classification des occupations des hommes et des échanges, se lisent dans chacune des galeries du Palais de l'Industrie mieux que dans le livre d'économie politique le plus éloquent.

Cette bonne pensée d'une exposition universelle, dit

<sup>(1)</sup> Le Crédit et la Circulation. Paris, Guillaumin et Ce. (J. G.)

M. Joseph Garnier, était venue depuis longtemps à tout esprit un peu économiste; et l'honorable M. Buffet, alors ministre du commerce, avait essayé de l'appliquer en 1849, lorsque la majorité des Chambres de commerce et des arts et manufactures l'en détournèrent. Mais ce désir fut importé à Londres par des membres du Congrès de la paix et de la Société des beaux-arts, et deux ans après il était exécuté sous le patronage du prince Albert et de quelques autres personnages éminents, auxquels les chefs de la ligue de Manchester eurent le bon esprit de laisser les honneurs de cette prédication pratique, qu'ils aidèrent de tous leurs efforts, parce qu'elle était la suite naturelle de leur mémorable agitation. L'exposition de 1851 a été mal vue par les protectionnistes, qui, malgré eux, ont été entraînés à y prendre part et à contribuer à son éclat. Il en est de même de celle de 1855. Ce sont deux enquêtes grandioses favorables à la grande réforme économique que la Société appelle de tous ses vœux.

M. RIBEIRO DE SA, qui a fait partie de la Commission chargée dans son pays (le Portugal) d'organiser l'exposition des produits du royaume à Londres et plus tard à Paris, partage l'opinion de M. Joseph Garnier: il résultera, dit-il, bien évidemment, des deux solennités de Londres et de Paris, un plus grand perfectionnement technologique des procédés industriels, un plus grand développement des échanges internationaux, et une amélioration générale et positive des divers régimes douaniers.

M. Ribeiro de Sà donne ensuite d'intéressants détails sur le mouvement des esprits dans son pays au sujet de la liberté commerciale. Il a pu constater que la seconde fois la Commission a eu moins d'obstacles à vaincre et a rencontré moins de résistance chez les producteurs. Le tarif du Portugal a été radicalement réformé, il y a trois aus ; les portes ont été complètement ouvertes pour plusieurs produits, les blés, par exemple, à l'entrée et à la sortie ; les droits sur les autres ont été réduits de 50 à 60 pour 100. L'expérience est venue donner tort aux assertions lugubres des protectionnistes et récompenser les efforts des défenseurs de la réforme. Le gouvernement du Portugal est dans la voie du progrès, prêt à diminuer ou à supprimer progressivement la protection dans les diverses branches de la production.

M. Wolowski adhère à la réponse que les deux membres viennent de faire à la demande formulée sur l'ordre du jour; mais il pense qu'il y aurait intérêt à préciser les résultats saillants constatés dans les diverses branches de la production par l'Exposition universelle de 1855, en agriculture, par exemple.

M. Cieszkowski émet le même avis; mais l'heure avancée de la soirée ne permet pas à la réunion de s'engager dans cette intéressante enquête.

FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE A BRUNELLES, DU CLUB D'ADAM-SMITH A LONDRES ET D'UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ADOPTION D'UN SYSTÈME UNIFORME DE POIDS ET MESURES.

Le secrétaire perpétuel a annoncé à la réunion la création à Bruxelles d'une Société d'économie politique, à l'instar de celle de Paris. Cette Société, dont M. Ch. Le Hardy de Beaulieu proposait la formation, il y a deux mois, dans l'Économiste belge, et qu'a vivement appuyée le rédacteur en chef de ce recueil, M. G. de Molinari, s'est constituée dans une première réunion, qui a en lieu le 23 septembre, et comptait vingt-cinq membres outre plusieurs adhésions qui lui avaient été adressées. La réunion a choisi pour président le comte Jean Arrivabene; pour vice-présidents, MM. Ch. Le Hardy de Beaulieu,

professeur d'économie politique à l'École des mmes de Mons, et Mathyssens, membre de la Chambre de commerce d'Anvers, et pour secrétaire, M. Ch. de Cocquiel, professeur d'économie politique à l'École de commerce d'Anvers. M. Gust. de Molinari a refusé de faire partie du bureau, parce qu'il a craint que son nom n'éloignàt de la Société les personnes qui se plaignent du radicalisme de l'Économiste belge en matière d'intervention gouvernementale, et aussi parce qu'il désire que le journal et la Société restent indépendants, tout en se prêtant un mutuel appui.

La Société se propose particulièrement de s'occuper du développement de l'enseignement de l'économie politique en Belgique, et compte organiser des comités locaux, qui travailleront dans ce but.

Le secrétaire perpétuel annonce également la formation, depuis quelques mois, d'une seconde Société d'économie politique à Londres, prenant le nom de *club Adam Smith*, qui est à lui seul tout un programme. Le club d'Adam-Smith ne limitera pas le nombre de ses membres, comme le *Political Ecenomy Club* fondé en 1821 par Ricardo, Torrens, Mill et Malthus, et qui compte soixante membres.

Le secrétaire perpétuel annonce encore à la réunion que la question de l'uniformité des poids et mesures, dont elle s'occupait dans la dernière séance, sera désormais l'objet des travaux d'une association internationale formée par les soins du Comité de Londres, dont la circulaire a été communiquée à la dernière séance. Cette association a choisi pour président M. le baron de Rothschild; pour vice-présidents, plusieurs hommes importants de chaque pays, et pour secrétaire M. Hippolyte Peut, membre de la Société d'économie politique et un des plus zélés promoteurs d'un système international.

qui terait cesser la confusion et les inconvénients qui résultent pour les sciences, le commerce, l'industrie, de la multiplicité des poids et mesures dans le monde entier.

Toutes ces communications de M. Joseph Garnier sont accueillies avec une vive satisfaction.

## Séance du 6 novembre 1855.

LA FIXATION DES PRIX DE LA BOUCHERIE.

La séance a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut. Avaient été invités: M. Babbage, membre de la Société royale de Londres, membre du jury international; M. le comte d'Avila, ancien ministre portugais, un des présidents du jury international; M. Hartwich, conseiller intime, ingénieur en chef du ministère de commerce de Prusse, un des présidents du jury international; M. Rafaelle Busaca, économiste italien; M. Villotta, consul de Buenos-Ayres au Pérou, et M. de Viebahn, conseiller intime de Prusse, commissaire général du Zollverein à l'Exposition universelle. M. Paul Bucquet, un des inspecteurs de l'Assistance publique, assistait à la réunion, comme membre de la Société, récemment admis par le bureau.

Quelques membres proposent de mettre à l'ordre du jour la question de la fixation des prix maximum pour la boucherie, mesure récemment prise par le préfet de police de Paris et qui s'expérimente en ce moment dans la capitale; mais d'autres pensent que ce sujet ne peut four-nir matière à une discussion instructive, attendu que tous les membres de la Société savent à quoi s'en tenir sur tonte espèce de maximum en général. Toutefois, l'un des assistants, M. Marchal, ingénieur des ponts et

chaussées, ayant dit qu'il croyait avoir des raisons de défendre la mesure, et d'autres membres ayant fait observer que la nouvelle expérience, qu'un grand nombre de villes paraissent vouloir imiter, était un des meilleurs arguments et comme une démonstration par l'absurde à invoquer contre le système réglementaire, la conversation s'est d'abord portée sur ce sujet.

M. Wolowski, membre de l'Institut, dit que personne ne paraît satisfait de la nouvelle mesure, ni les bouchers, ni les consommateurs, au nombre desquels il fait entrer les cuisinières, fort compétentes dans l'espèce. On a fait une classification inusitée de la viande, et de façon que les catégories ne correspondent pas aux qualités. En effet, on a pris pour base de la classification les diverses régions du corps de la bête, dont les qualités varient avec la nature de l'animal selon qu'il est plus ou moins bien engraissé et réussi. Cette espèce de communisme des viandes ne correspond pas aux besoins de la consommation; et, d'autre part, il ne paraît pas qu'en dernière analyse l'on puisse parvenir à obtenir par la taxe, tant qu'elle sera calculée sur le prix réel des bestiaux, une diminution sensible des prix.

M. Wolowski craint que ce système, qui tend à mettre au même rang les animaux de seconde qualité et les animaux de choix, et qui va agir en sens inverse des concours qui ont pour but l'encouragement de la production de bêtes supérieures, ne nuise aux progrès de l'agriculture, s'il vient à se prolonger. Mais il espère que cette expérience va démontrer que la taxe n'est ni avantageuse ni possible, et conduire à la suppression du monopole de la boucherie, dont les partisans ont dit qu'il était impossible sans la taxe.

M. Marchal n'est pas sensible à la désapprobation des bouchers, qui font tous leurs efforts pour mécontenter leurs clients et les rendre hostiles à la mesure; il voit, au contraire, dans cette désapprobation, une preuve de l'efficacité de la mesure, qu'il ne défend d'ailleurs pas spécialement. Il porte la question sur la réglementation en général, dont la dernière ordonnance de la boucherie n'est qu'une conséquence, et il insiste sur la nécessité d'une surveillance rigoureuse de l'antorité pour tout ce qui touche à l'alimentation. Il croit, d'ailleurs, que l'autorité, éclairée par l'expérience, pourra perfectionner le système de la taxe et obtenir une diminution réelle des prix. Il ajoute qu'avec la liberté du commerce de la boucherie, il y aurait un obstacle permanent à cette diminution, par suite du nombre croissant des bouchers et de l'augmentation des frais généraux que le client devrait payer.

M. Marchal ajoute que, de même que la production des bœufs de forte taille n'a pas été affectée par le système de la perception de l'octroi au poids, celle des bœufs de première qualité ne sera pas compromise par la taxe, et qu'au surplus l'administration, éclairée par l'expérience, pourra modifier la classification adoptée.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, est d'un avis diamétralement opposé à celui de M. Marchal; il ne croit pas à l'efficacité de la mesure, mais, d'autre part, il n'a pas les mêmes craintes que M. Wolowski, et il pense que l'agriculture n'aura pas beaucoup à en souffrir. La taxe ne pourra jamais être que l'expression des prix des marchés de Sceaux et de Poissy, et les bœufs de première qualité seront toujours préférés, malgré la classification officielle, parce que, donnant plus de viande, ils présentent plus d'avantages aux bouchers.

M. de Lavergne ne veut pas combattre la mesure en détail; mais il signale cette anomalie de la viande de vache, qui devra toujours être vendue à un prix inférieur à la viande de bœuf; or, chacun sait qu'il y a des vaches dont la viande est supérieure à celle du bœuf.

M. de Lavergne est partisan de la liberté de la boucherie, parce que c'est un régime plus naturel et plus commode pour l'autorité, les producteurs et les consommateurs; mais il pense qu'on aurait tort de compter sur cette liberté pour obtenir une diminution des prix de la viande, comme on a eu tort de croire à ce résultat, soit au moyen de la prohibition, soit au moyen de la taxe. Au fond, la majorité des bouchers n'a pas de monopole; ils sont là cinq ou six cents, qui se font suffisamment concurrence; mais quelques gros bouchers ont un monopole réel, commercial et naturel, qu'ils conserveront en partie avec le régime libre. Ce sont eux qui achèteront toujours en gros, pour revendre à la cheville aux autres. Seulement, le régime libre maintiendra ce monopole dans ses limites naturelles.

M. de Lavergne dit qu'il n'y a pas d'autre cause à la cherté de la viande que sa rareté. La France produit à peine le tiers de sa consommation possible. En ce qui concerne Paris, la demande s'est fort accrue dans ces derniers temps, par suite d'un grand nombre d'ouvriers attirés pour des travaux exceptionnels, et plus récemment par le grand concours des étrangers qui sont venus visiter l'Exposition.

M. Wolowski partage l'avis de M. de Lavergne sur la cause de la cherté; mais il persiste à voir dans le système de la taxe une cause de découragement pour l'élève des bestiaux. Il fait remarquer à M. Marchal qu'il a confondu la surveillance de l'autorité avec la liberté de vente, qui n'exclut pas une surveillance rationnelle.

M. Renouard ajoute que ce que M. Marchal a dit pour défendre le monopole et la réglementation de la boucherie peut être dit à propos de toutes les professions;

ce serait donc la question générale de la liberté des professions et celle des corporations ou de l'organisation qu'il faudrait reprendre et sur laquelle la Société est suffisamment éclairée.

La réunion partage cet avis. Plusieurs membres font encore quelques réflexions an sujet spécial de la boucherie. M. Dupuit, ingénieur en chef de la ville de Paris, fait remarquer que le commerce de la charcuterie est libre, et il ne voit pas comment, si le porc est libre avec avantages, le bœuf et la vache ne peuvent pas l'être. M. J. Garnier ajoute que les restaurateurs de Paris, dont les intérêts sont bien positivement opposés à ceux des bouchers, ne se trouvent pas protégés par la mesure en discussion. M. Dunoyer craint que cette réglementation ne provoque, pour les qualités de la viande, des transactions cachées, aux dépens des consommateurs, entre les producteurs et les serviteurs des maisons qui voudront toujours avoir les bons morceaux. M. Horace Say croit bien que cette démonstration par l'absurde ne tardera pas à permettre à l'autorité de décréter la liberté du commerce de la boucherie, et, cette fois, du consentement des bouchers eux-mêmes.

## RÉSULTATS CONSTATÉS PAR L'EXPOSITION UNIVERSELLF.

La conversation se porte ensuite sur les résultats constatés par l'Exposition universelle. Dans la dernière réunion, il avait été plus particulièrement question des conséquences de cette grande solennité.

M. Léonce de Lavergne appelle l'attention de la Société sur les résultats constatés par le concours universel des animaux reproducteurs, qui a eu lieu dans les premiers jours de juin, et sur l'exposition des machines et appareils de l'agriculture, dans les annexes.

Le concours des animaux français et étrangers a con-

staté que les races bovines anglaises, celle de Durham surtout, supérieures pour le rendement en viande et en lait, se répandaient définitivement en France, non seulement chez les grands propriétaires ou les grands cultivateurs, mais même chez les métayers et les petits cultivateurs. Et réciproquement, le concours universel a montré, encore plus que les concours précédents, que les races françaises s'améliorent, et que quelques-unes, la Charolaise, par exemple, sont devenues les rivales des races anglaises. C'est ce que les meilleurs juges étrangers ont reconnu.

Le progrès est moins avancé pour les races ovines, mais il est déjà très positif.

Quant aux machines, l'Exposition de 1855 constate une véritable révolution dans deux branches importantes de la production des céréales : le battage et la moisson.

Le problème de la moissonneuse mécanique est définitivement résolu; et c'est là une précieuse acquisition. On sait combien la coupe des récoltes nécessite de bras, de fatigues, d'ennuis et de pertes.

Le problème du battage était déjà résolu depuis quelques années; mais on a pu constater cette fois de grands progrès dans les appareils, et de véritables prodiges, car il y a des machines capables de fournir 400 hectolitres par jour! Désormais la division du travail pourra s'introduire sur ce point en agriculture, et on ne tardera pas à voir dans la plupart des contrées de production agricole des entrepreneurs spéciaux de battage qui iront chez les cultivateurs, ou chez lesquels les cultivateurs enverront leurs récoltes, et qui parviendront à battre à moitié prix, tout en perdant moins de grains.

Pour la fabrication des machines agricoles, l'Exposition montre que la France est encore en retard à beaucoup d'égards sur l'Angleterre, les États-Unis et la Bel-

gique. En ce qui concerne les produits agricoles, la France est le premier pays du monde pour la qualité, mais elle a encore beaucoup à faire pour la quantité. M. de Lavergne signale aussi, comme digne de remarque, l'exposition agricole de l'Autriche.

M. Michel Chryalier communique aussi quelques-unes des impressions que lui ont laissées les fréquentes visites qu'il a faites au Palais de l'Industrie. L'aspect général des produits des diverses nations chrétiennes laisse très clairement apercevoir le caractère d'unité dans les procédés. C'est, en effet, le même enseignement scientifique qui les éclaire et les initie successivement tous aux découvertes les uns des autres. C'est là une cause de rapprochement intéressant, qui pousse les nations d'Europe vers une situation rêvée (et le rêve va s'accomplissant) par quelques penseurs d'élite, au nombre desquels se trouve M. Cousin, d'accord en cela avec les aspirations des économistes.

On a remarqué qu'avec les progrès de la civilisation, il se formait pour l'homme diverses patries distinctes de la patrie proprement dite. Ainsi, pour l'homme religieux, la patrie s'étend à tout le monde chrétien : pour l'homme politique, à tous les pays où les mêmes principes du droit des gens sont admis. L'Exposition de 1855 nous montre que la patrie commerciale prend un caractère d'universalité. Or, on peut être citoyen de ces diverses patries, sans cesser d'aimer son pays en particulier et de s'intéresser à sa gloire et à ses succès.

L'étude de l'Exposition fournit encore la preuve de l'existence d'un capital énorme et bien plus considérable qu'on n'aurait pu croire, bien qu'à présent le genre humain soit très pauvre, en comparaison de ce qu'on peut supposer qu'il sera dans quelques siècles d'ici. La présence actuelle du capital se manifeste d'un côté par

la division du travail et la spécialisation des ateliers, dont quelques-uns, en France. ont pris un développement énorme, et, d'un autre côté, par l'agglomération de certaines industries analogues. Avec le capital, l'emploi des machines et la division du travail, les frais de production diminuent dans des proportions considérables, et le consommateur peut obtenir des produits auxquels il ne croyait pouvoir atteindre il y a quelques années. Cette augmentation de capital, on la constate en France, en Angleterre (cela va sans dire), en Allemagne, en Suisse, en Belgique et ailleurs. Partout il y a un mouvement ascensionnel : les pays les plus riches déterminent le mouvement, les autres en sont les continuateurs, et partout s'accomplit la révolution providentielle qui mène les nations vers la réalisation des espérances inscrites en tête de leurs codes.

Se mettant à un autre point de vue. M. Michel Chevalier dit que l'étude de l'Exposition signale une différence extraordinaire entre les prix des produits en gros et ceux des produits en détail. Il cite l'exemple d'une fabrique de boutons de porcelaine pour chemises, qui livre pour 75 centimes une masse de boutons, c'est-à-dire douze grosses de chacune douze douzaines, soit 1728 boutons; et encore fait-elle une remise de 5 pour 400 et un escompte de 3 pour 400! Ces mêmes boutons reviennent au consommateur à 5 centimes la douzaine. En 1854, la fabrique citée par M. Michel Chevalier a vendu pour 800 000 fr. ce que le consommateur a payé 11 millions!

Le cas est exceptionnel; mais dans beaucoup d'autres industries on peut observer des différences analogues, que l'augmentation du capital est appelée à faire disparaître, selon M. Michel Chevalier, dans l'intérêt du consommateur, et en donnant une autre organisation et une autre direction au travail des intermédiaires.

M. DE VIEBAHN, un des membres du jury pour la Prusse, veut signaler à son tour, comme un des caractères généraux de l'Exposition, la variété des productions des divers pays, selon la nature des sols, la différence des climats, des mœurs des habitants et d'autres circonstances encore. L'Allemagne, par exemple, expose du zinc, du plomb, des sels, des laines et quelques autres produits qu'il n'est pas possible à d'autres pays d'obtenir à aussi bon marché. Dans chaque exposition nationale, il y a des produits qui sont propres aux circonstances physiques et industrielles de ce pays. C'est, dit M. de Viebahn, la preuve que la liberté des transactions serait favorable au genre humain. Et des résultats constatés découle, ainsi que la Société le formulait dans sa dernière séance, la suppression des entraves douanières, et notamment des prohibitions dont M. de Viebahn signale la barbarie et appelle l'abolition de tous ses vœux.

M. Léonce de Lavergne est entièrement de l'avis de M. de Viebahn. Il est frappé comme M. Michel Chevalier du mouvement d'agglomération des capitaux; mais cette agglomération le satisfait beaucoup moins que la multiplication, qui n'a que des avantages. A l'époque où nous sommes, cette agglomération contribue au progrès; mais on peut craindre qu'elle ne prenne un caractère de monopole, et on aime à espérer qu'elle ne sera pas toujours nécessaire.

M. Ch. Renouard fait remarquer que dans ce progrès des capitaux, il ne faut pas omettre le capital intellectuel et moral, qui joue un si grand rôle dans l'amélioration du sort du producteur, et porte en lui-même de quoi obvier aux explications qui pourraient naître de l'agglomération des capitaux matériels.

La conversation se continue entre divers membres sur la question de savoir si l'État fait une chose utile en intervenant pour donner des récompenses aux exposants.

M. Dupuir pense, que malgré les précautions prises par l'administration, malgré la distinction et le zèle des jurys, il y a beaucoup d'erreurs commises, beaucoup de déceptions, fondées ou non fondées, chez les industriels; et il croit qu'il y aurait avantage à ce que ces concours se fissent sans cet appareil de médailles et de croix, qui n'en satisfont que quelques-uns, en mécontentent beaucoup et en écartent un grand nombre. Le juge naturel, c'est le public.

M. Joseph Garnier pense aussi que les jurys, plus ou moins bien composés, plus ou moins bien renseignés, plus ou moins compétents, rendent quelquefois la justice à la turque; mais il croit que les récompenses sont dans les mœurs contemporaines, et craint qu'elles ne soient une des conditions de succès de ces grandes solennités. Il serait désireux cependant de voir faire l'expérience proposée par M. Dupuit.

M. H. Peut croit à l'utilité des récompenses, agissant comme stimulant chez les producteurs: les uns voulant continuer à en être dignes, les autres voulant les mériter à leur tour.

M. Peut exprime aussi quel est à ses yeux le résultat le plus saislant de l'Exposition, l'aspect le plus saisissant de cette solennité à laquelle ont pris part toutes les nations. Le Palais de l'Industrie de Paris, en 1855, comme celui de Londres, en 1851, sont la preuve à la fois matérielle et morale que les préjugés internationaux tendent à disparaître. Les races, considérées naguère comme ennemies naturelles, fusionnent leurs intérêts et leurs sentiments et marchent vers un même but. Il n'est personne d'intelligent qui, en parcourant ces galeries, contenant des échantillons des travaux des différents peuples, ne se soit pris à déplorer avec plus d'amertume

l'énorme perte d'efforts intellectuels et matériels qui se fait depuis deux ans dans la mer Noire. En sortant de ce palais, les visiteurs ont été encore plus convaincus non sculement de la nécessité, mais de la possibilité de voir régner entre tous les peuples une harmonie qui contribuerait si puissamment aux progrès de leur bien-être et à leur moralité.

La réunion se sépare sous l'impression de ces généreux sentiments.

Séance du 5 décembre 1855.

DES SOCIÉTÉS DITES ALIMENTAIRES.

La séance a été présidée par M. Horace Say, ancien conseiller d'État. M. de Metz-Noblat, avocat à Nancy, qui a écrit divers articles sur les questions économiques dans le Correspondant, revue mensuelle, et auteur d'un ouvrage intitulé: Analyse des phénomènes économiques; M. Baudry, ex-bibliothécaire à l'Institut agronomique de Versailles, assistaient comme membres admis par le bureau à cette réunion, à laquelle avaient été invités M. Alfred Demersay, ancien sous-préfet, l'un de nos collaborateurs, et M. F. Vigano, professeur de sciences commerciales à l'École impériale technique de Milan.

Sur la proposition de M. Dupuit, ingénieur en chef de la ville de Paris, la conversation s'est fixée sur la nature et la portée des sociétés dites alimentaires, mises en réputation par une société semblable, fonctionnant avec avantage depuis quelques années à Grenoble, et que diverses municipalités cherchent à imiter, pour aider les populations à traverser la crise qui sévit en ce moment.

M. Jacques Valserres, un des rédacteurs du Constitutionnel, a étudié le mécanisme de la société alimentaire de Grenoble, et donne à la réunion quelques détails sur cet établissement, qui date de 1851.

Les consommatents sont associés, et payent une petite cotisation. Cette cotisation a été de 2 francs; elle est moindre en ce moment. Des comptes leur sont rendus deux fois par an, comme à des associés ordinaires, sur la recette, la dépense et le bénéfice résultant, qui a été dans ces derniers temps de 4 à 5 000 francs. La Société paye une dizaine d'employés, cuisiniers, commis, etc., et est représentée par un Conseil présidé par le maire, ayant pour agents un secrétaire général et un économe; en outre, trois conseillers spéciaux, et se renouvelant sans cesse, sont de garde tous les jours. Les achats sont faits par l'économe, et quand ils ont une certaine importance, par l'économe assisté des membres du Conseil.

Tout sociétaire a droit à la délivrance d'une certaine quantité de portions, qu'il peut consommer sur place dans les salles de la Société, ou emporter à son domicile. Pour la consommation sur place, des salles particulières sont disposées pour les célibataires, pour les femmes, pour les ménages. Chaque consommateur, en entrant, achète des jetons, représentant les parts qu'il se propose de consommer, et indiquant la nature de ces parts par des inscriptions particulières. A l'aide de ces jetons, qu'il présente aux guichets des cuisines, il se procure les objets qu'il apporte lui-même sur la table à laquelle il a pris place, car il n'y a pas de domestiques pour ce service.

M. Jacques Valserres a fait un repas à la Société alimentaire et a dépensé 70 centimes. Il a eu pour cette petite somme, un demi-litre de vin et des aliments en quantité suffisante pour une personne ayant bon appétit.

Cette Société est due à l'initiative de quelques notables habitants de Grenoble, parmi lesquels se trouve M. Tollier, alors maire de la ville; elle a été aidée par un subside municipal de 5 000 francs qu'elle a remboursé en peu de temps. En ce moment, elle fonctionne sans aucune subvention, et elle possède un fonds de roulement de 10 000 francs.

M. Jacques Valserres annonce que des associations semblables ont été pratiquées en Suisse, et M. le comte Cieszkowski ajoute qu'en 1846, année également disetteuse, un pasteur prussien en a fait une heureuse application.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, trouve très intéressante cette application du principe d'association à Grenoble, mais il n'en croit l'imitation utile que si les associations parviennent à se fonder sans l'intervention et la subvention de l'autorité publique. Dans le cas contraire, il craindrait que les fonds autres que ceux des actionnaires, agissant dans leur intérêt privé, ne fussent employés à faire baisser artificiellement le prix des subsistances, à décourager les diverses classes des fournisseurs, le commerce en général, qui est le véritable approvisionneur de la société, en temps de crise comme en tout temps.

M. H. Dussard, ancien conseiller d'État, est du même avis. Il fait remarquer que si ces genres d'associations ne sont pas libres et fondés en dehors de toute subvention, ce sont des sociétés de bienfaisance; dans le cas contraire, ce sont des combinaisons analogues à celles des cercles de Paris, où un certain nombre de personnes s'associent pour prendre leurs repas et avoir un local pour se réunir, se voir et faire en commun une série de consommations de diverse nature.

M. Dupuit, laissant de côté les sociétés qui affecteraient le caractère de sociétés de bienfaisance, et ne considérant que les sociétés alimentaires libres, croit que si elles peuvent être utiles à leurs actionnaires consommateur's, elles sont préjudiciables à la masse. En effet, elles ont pour résultat une plus forte consommation par un nombre de sociétaires donné, et cet excès de consommation est une augmentation du déficit général. S'il manque cette année sept à huit millions d'hectolitres de blé à la France, ce qu'il faut, ce n'est pas tant de rechercher des combinaisons qui feront consommer davantage, que des combinaisons qui agiraient en sens inverse. Ce que les sociétés alimentaires font consommer en plus à certaines classes de la population des villes est aux dépens des autres populations des villes et des campagnes.

M. DE FONTENAY exprime des craintes sur la durée de la société de Grenoble, bien qu'elle se soit dégagée du vice de la subvention initiale. Ce sont des gens dévoués qui l'ont fondée, patronnée, et qui continuent à y consacrer leurs soins, leur influence et leur temps. Ces trois surveillants quotidiens, qui inspectent les diverses parties du service avec zèle, sont une espèce de subvention; et celui qui fait le marché avec intelligence, avec économie, pour de maigres dédommagements, s'il en a, n'est-ce pas aussi un homme de dévouement?

M. de Fontenay ne croit pas avec M. Dupuit que la Société alimentaire, qui rend la vie de l'associé plus agréable, augmente la consommation. En économisant 50 centimes, par exemple, sur le repas, chaque associé peut avoir bientôt un capital disponible. Mais il est à craindre que cette possibilité de vivre à meilleur compte ne le rende plus coulant sur le prix de son travail, et, en dernière analyse, les sociétés alimentaires auraient pour effet la baisse des salaires, résultat peu désirable.

M. Magne, professeur à l'École vétérinaire d'Alfort, soumet deux observations. Dans les associations, les associés s'engagent à remplir certaines obligations; ils vont consommer régulièrement : par exemple, à Gre-

noble, ils se servent eux-mêmes, et c'est en raison de ces obligations plus ou moins gênantes pour eux qu'ils peuvent réaliser des économies. Les restaurateurs ont des chances à courir, les provisions qu'ils font peuvent ne pas être vendues. Il faut que les consommateurs supportent l'augmentation de prix qui est la conséquence de ces chances.

M. Magne ajoute ensuite que quoique nous n'ayons qu'une certaine quantité de grains à consommer, les économies réalisées par les consommateurs n'en sont pas moins à l'avantage de l'approvisionnement du pays. Les sommes qui ne parviennent pas aux internédiaires peuvent être employées pour faire venir du blé de l'étranger, de l'Amérique, ou pour acheter d'autres substances alimentaires.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, s'associe de cœur à toute combinaison sociétaire qui se proposera, pendant les temps difficiles, la solution du problème de la vie à meilleur marché, cette combinaison ne dût-elle pas être exempte de subvention; et il fait ces vœux non seulement comme homme, mais comme professeur d'économie politique, parce que la science s'intéresse à toute expérimentation tournant, en dernière analyse, à l'avantage des principes.

Si l'association de Grenoble reçoit des subventions en zèle gratuit, ce n'est pas une raison pour s'en alarmer. A tout prendre, il n'y a pas d'œnvre économique ou autre où l'élément zèle n'intervienne plus ou moins. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'esprit des Dauphinois est plus avancé que celui de bien d'autres en matière d'association, et qu'il est à désirer que les qualités publiques et privées des populations de cette partie de la France se répandent davantage.

M. Michel Chevalier voit, dans ce fait d'association

que présente la ville de Grenoble, une manifestation qui lui plaît. Il trouve qu'on ne saurait trop la signaler, afin de provoquer le développement du principe d'association dont l'économie politique proclame la fécondité, et qu'on a beaucoup trop méconnu en France, surtout après les événements de 1848, quand, par suite des divisions politiques, un esprit de réaction peu éclairé a suscité de nombreuses entraves aux diverses tentatives surgies du mouvement.

En ce qui touche les intermédiaires dont a parlé M. de Lavergne, M. Chevalier serait fâché de les voir tourmentés par l'autorité; mais il pense que jusqu'à ce jour celleci les a traités plutôt avec un excès de sollicitude, en leur conservant un monopole qui n'a tourné ni à leur avantage, ni à celui des progrès de l'industrie, restée fort arriérée entre leurs mains : en peu de temps la liberté amènerait des changements efficaces et profitables, soit dans la boucherie, qui sont comme alourdies sous le poids du monopole.

M. DE LAVERGNE fait remarquer que si l'association est un principe d'une fécondité incontestable, l'esprit d'association peut avoir ses entraînements et ses dangers. Après 4848, on s'est trop hâté d'appliquer des idées d'association insuffisamment élaborées. On a fait des expériences dans de mauvaises conditions. Il en serait de même si l'on voulait aujourd'hui généraliser l'application d'une combinaison qui a réussi à Grenoble; si les municipalités votaient des subventions ouvertes et cachées pour forcer la création d'institutions qui, mal surveillées ou mal conduites, ne tarderaient pas à donner de faux résultats.

M. de Lavergne trouve dans ces sociétés alimentaires des inconvénients graves : celui de forcer la main à la bienfaisance, et de détourner en subventions des secours qui pourront être donnés à des individus; de tendre aussi à affaiblir le lien des ménages et des familles, par une vie constamment extérieure, et, pour ainsi dire, publique.

Il y trouve également une fâcheuse tendance des municipalités à intervenir pour faire baisser les prix des denrées au-dessous du prix courant du commerce, et de faire la guerre aux intermédiaires dont le monopole (que M. de Lavergne voudrait voir supprimer d'ailleurs) se réduit à peu de chose, partagé qu'il est, à Paris par exemple, par cinq à six cents bouchers et cinq cents boulangers. Il craint que, sous prétexte de nous délivrer des intermédiaires et de leur monopole, on arrive à constituer le monopole de fait de quelques grandes entreprises, pernicieux pour l'initiative individuelle, qui est comme le moteur de la société et le principe actif du progrès.

M. Jacques Valserres ne croit pas qu'on puisse faire à la Société de Grenoble le reproche de nuire à l'esprit de famille; ainsi qu'il l'a déjà dit, des salles séparées sont réservées aux ménages, d'autres aux célibataires, d'autres aux femmes seules. En outre, divers ménages peuvent n'être consommateurs que pour l'extérieur, et se présenter, en conséquence, au guichet réservé à cette partie du service.

Sous un autre rapport, la Société fonctionne comme une caisse d'épargne, puisque l'ouvrier peut acheter des jetons pour sa quinzaine et se soustraire ainsi à toute tentation de dépense.

M. DE LAVERGNE ajoute que si la Société de Grenoble a tous les caractères de l'association libre et volontaire, si elle n'a pas de subvention directe ou indirecte, si elle ne nuit pas à l'esprit de famille, elle ne présente aucun inconvénient; et il est à désirer que les quarante sociétés,

qui sont en préparation sur toute la surface de la France, ne s'écartent pas de ces bases rationnelles; sans quoi on ne tardera pas à voir disparaître ces combinaisons à la mode en ce moment.

La conversation se poursuit entre MM. Jacques Valserres, Dussard, Quijano, Cieszkowski, de Fontenay et Joseph Garnier, au sujet d'un plan de société qui serait projeté à Paris pour la vente en nature, dans des magasins, des substances de première nécessité aux prix de revient. M. Jacques Valserres fait connaître ce projet. M. de Lavergne y voit la confirmation des craintes qu'il vient d'exposer. M. Cieszkowski ne partage pas les mêmes craintes, et rappelle les succès obtenus par un pasteur prussien qu'il a signalés au début de la conversation. M. Quijano montre ce qu'il y a d'artificiel dans un pareil système faisant aboutir l'association à une perte sèche. M. Joseph Garnier fait remarquer que ce danger ne peut être permanent, les sacrifices de la charité n'étant pas très durables de leur nature.

## LA BOULANGERIE ET LA TAXE DU PAIN.

La conversation s'est, en ce moment, trouvée portée sur le terrain spécial de la boulangerie.

- M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, veut ajouter à ce qui a été dit dans la dernière séance, qu'il ressort d'un rapport de M. Payen que le prix du pain, toutes choses égales d'ailleurs, est à meilleur compte à Paris avec le régime de la boulangerie organisée qu'à Londres, où la boulangerie est libre.
- M. Hervé-Mangon, ingénieur des ponts et chaussées, lui fait observer que le pain de Londres renferme une plus grande quantité d'eau.
  - M. H. Dussard entre dans quelques détails au sujet de

l'établissement de la taxe du prix du pain à Paris, et d'une entreprise dont il s'est agi.

Cette taxe de pain est calculée ainsi : au prix du sac de farine, on ajoute 11 francs, puis on divise le total par 204, nombre de kilogrammes de pain que donne le sac de farine, pesant net 157 kilogrammes. Cette prime de 14 francs représente les frais de la cuisson et le bénéfice du boulanger.

On calcule que même avec cette prime, il faut, pour que le boulanger trouve son compte, qu'il cuise au moins trois sacs de farine. Or, sur les six cents boulangers de Paris, il en est un bon nombre qui cuisent six sacs et au-dessus. Donc, il y a des boulangers qui ne font pas leurs frais et des fours qui passent de main en main, ruinant les exploitants les uns après les autres.

On comprend facilement qu'une grande boulangerie, qui cuirait sans interruption, devrait économiser une grande partie des frais de cuisson, sans parler du pétrissage mécanique, autre source d'économie.

Considérant ces deux faits: l'énorme écart du blé à la farine dans les temps de cherté, et l'économie de manutention facile à réaliser, on comprend qu'une grande exploitation de mouture et de boulangerie puisse donner de gros bénéfices. «Créateur des moulins de Saint-Maur, dit M. Dussart, je pouvais facilement m'en rendre compte; aussi, avais-je proposé à la ville de construire une nouvelle usine de cent paires de meules à la porte de Paris, faisant au moins quatre cents sacs par jour, et les capitalistes auxquels je m'étais associé consentaient à abandonner à la ville les 11 francs par sac qu'elle ajoute au prix de la farine, pour former la taxe, et en même temps la plus grande part des immenses bénéfices que doit réaliser une telle création. Nous espérions, de cette façon, arriver par une ingénieuse combinaison financière

à amortir en peu de temps la dette contractée par la ville pour la boulangerie.

« Sans doute, ajoute M. Dussard, il n'y a rien qui concerne l'économie politique en une pareille création. Il s'agissait d'un don presque gratuit. L'administration n'a pas cru devoir encourager notre projet; elle n'a pas voulu mettre, pour ainsi dire, le monopole de l'alimentation entre les mains d'une seule personne. Elle a sans doute craint pour la tranquillité publique.»

# Séance du 5 janvier 1856.

M. Charles Dunoyer, ancien conseiller d'État, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. le marquis de Pallavicini, de Gènes, auteur de divers écrits sur des questions d'économie politique, et M. Joubleau, avocat, lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques pour le concours sur Colbert.

M. le président a ouvert la conversation générale en donnant des nouvelles de M. Horace Say, l'un des vice-présidents de la Société, alité depuis plusieurs jours à la suite d'un accident grave arrivé à sa santé. La Société prend un vif intérêt aux détails que lui donnent ceux des membres qui ont visité M. Say, et prie M. le président de vouloir bien lui porter l'expression de ses vœux pour un rapide rétablissement et lui témoigner sa plus vive sympathie.

OUELLE EST LA VÉRITABLE NOTION DE L'IMPOT SOMPTUAIRF?

Après la lecture de l'ordre du jour, la conversation se fixe sur une question posée par M. Esquirou de Parieu, ancien ministre de l'instruction publique, vice-président du conseil d'État, ainsi conçue : « Quelle est la véritable notion de l'impôt somptuaire ? »

M. DE PARIEU s'est fait cette question à l'occasion d'un projet de loi présenté dans la dernière session du Corps législatif, touchant une taxe à imposer aux voitures autres que les voitures publiques, qui payent l'impôt, et demandée en principe par la Commission municipale de la ville de Paris.

Ce projet a été rejeté par une commission, parce qu'on a vu dans cet impôt une taxe somptuaire attaquant, sinon d'intention, au moins de fait, le luxe de certaines classes de la société.

M. de Parieu pense que certains esprits se sont mépris en rapprochant des lois somptuaires l'impôt dont il s'agissait, appartenant au groupe des impôts sur les dépenses et sur les consommations. Sans doute, cet impôt pent s'appeler somptuaire, parce qu'il porte sur une dépense de luxe par rapport à d'autres dépenses; mais il ne diffère en rien de la taxe que payent déjà les voitures de place, les fiacres, par exemple; il n'a aucun rapport avec les lois somptuaires dirigées contre le luxe; il n'a d'autre but et ne pourrait avoir d'autre effet que d'établir l'égalité, devant le fisc, entre le possesseur de fiacre qui paye déjà la taxe et le possesseur de voiture privée qui n'en paye pas encore.

M. Wolowski, membre de l'Institut, regrette aussi que la Commission du Corps législatif, suivant les doctrines erronées de son rapporteur (1), ait vu dans ce projet un aliment à la jalousie des classes pauvres contre les classes riches, et à d'autres mauvaises passions, quand il y avait

<sup>(1)</sup> M. O'Quin. Ce rapport, plus littéraire qu'économique, est un vrai midèle de genre, et montre une fois de plus combien les connaissances économiques sont pen répandues, même parmi ceux qui recherchent les fonction de législateur. (J. 6)

simplement l'application d'un principe de justice. M. Wolowski ne pourrait comprendre que les voitures des particuliers continuassent à être exemptes de la taxe, quand le modeste cabriolet de place y est soumis.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, pense comme MM, de Parieu et Wolowski sur l'impôt en question; mais il fait remarquer qu'on a quelquefois présenté l'impôt somptuaire ou sur les objets de luxe comme un moyen d'arrêter le luxe et d'exonérer les classes populaires; or, c'est là une double illusion: si on arrêtait le luxe ou les dépenses qu'on désigne ainsi, il n'y aurait plus d'impôt, et, en tout cas, prohibitif ou non, l'impôt somptuaire est très peu productif et ne peut remplacer les taxes qui portent sur les objets de première nécessité ou de grande consommation.

Si les partisans des impôts somptuaires partaient du principe d'égalité, il n'y aurait rien à leur dire; mais ils font une distinction qui les écarte de ce principe: ils veulent frapper les uns et soulager les autres. Dans le cas spécial des voitures, par exemple, ils ne demandent pas l'impôt sur toutes les voitures, mais simplement sur les voitures de luxe, et c'est ainsi qu'ils soulèvent des difficultés au point de vue de la justice et de l'application.

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, signale dans l'institution de divers impôts, soit l'intention, soit le fait d'une réglementation de la production ou de la consommation : ainsi divers tarifs de douane ont eu pour but et pour effet de diriger la production dans une certaine voie; de même les impôts somptuaires ont eu souvent la prétention de réglementer les dépenses et les mœurs. Or, c'est là une prétention à laquelle le législateur doit renoncer, lorsqu'il cherche à asseoir un nouvel impôt.

M. de Parieu est de cet avis ; mais quelquefois les gouvernements se préoccupent uniquement du but fiscal : ils

veulent des ressources pour faire face aux dépenses, et cherchent, ainsi que le disait un chancelier de l'Échiquier, à lever le maximum d'impôt avec le minimum de mécontentement. M. de Parieu voudrait amender le principe de ce chancelier, en ajoutant à sa formule : et avec le maximum de justice.

Revenant à l'impôt dit somptuaire, M. de Parieu dit que cette dénomination a été présentée comme un épouvantail, mais que des taxes sur les dépenses de luxe lui semblent pouvoir être le couronnement de notre système financier, tant pour augmenter les recettes du fisc d'une manière assez importante que pour faire cesser des anomalies choquantes. En fait, les classes supérieures en France, payent moins que les classes supérieures en Prusse, en Angleterre. Dans ce dernier pays, il y a des centaines de contribuables dont les contributions atteignent le chiffre de 5 à 6 000 francs. La plus grande cote mobilière payée à Paris ne dépasse pas 3 400 francs. Des impôts sur les chevaux et les domestiques sont percus en Angleterre, en Hollande, en Portugal même; ils n'ont pas pour but de supprimer ou de blâmer ces dépenses de luxe, mais de les faire servir, comme les autres, de base à la contribution publique, tant dans l'intérêt de la justice que dans celui de la masse des contribuables.

M. DE PALLAVICINI rappelle l'opinion d'Adam Smith contre les impôts somptuaires, en tant que mesures prohibitives. L'illustre économiste pensait, ainsi que l'a fait remarquer M. Renouard, que les gouvernements sont impropres à diriger la production ou la consommation. Il se prononçait, d'autre part, contre les impôts somptuaires, au point de vue fiscal, comme étant peu productifs, et donnant lieu à des frais de perception élevés.

M. Dunoyer, tout en étant de l'avis de Smith sur le premier point, ne croit pas qu'il eût raison aujourd'hui pour toute espèce d'impôt sur les objets de luxe. En cela, l'honorable membre pense comme M. de Paricu : il est de toute justice, il est de droit commun, que les classes aisées payent une taxe imposée aux classes plus pauvres.

M. Dunoyer s'étonne qu'une pareille anomalie ait été inscrite et se soit maintenue dans nos lois financières.

M. Léonce de Lavergne fait remarquer, au sujet d'une assertion que vient d'émettre M. de Parieu, que si la classe moyenne est très étendue en France, il y a peu de pays où l'on compte moins de riches fortunes, bien plus nombreuses en Angleterre, par exemple, où le revenu public est presque double, proportionnellement à la population.

M. DE PARIEU répond à la question de M. Dunoyer que, lors de l'établissement de la taxe sur les voitures de place, taxe qui n'a pas été demandée aux voitures particulières, on s'est laissé guider par le désir de mécontenter le moins possible le contribuable. On a probablement pensé que l'impôt repris quotidiennement sur les voitures de place serait moins dur que l'impôt en bloc sur les voitures de maître. Mais il est évident que si l'on est parvenu au minimum de mécontentement, on n'a pas atteint le minimum d'injustice; or, c'est ce qu'il s'agit de rectifier.

En ce qui touche la différence des fortunes entre la France et l'Angleterre, dont a parlé M. de Lavergne, M. de Parieu, sans nier cette différence, pense qu'il y en a une plus grande encore dans l'importance des charges. Il y a. en Angleterre, des cotes d'income-tux de 15, 20 et 30 000 francs, tandis qu'à Paris la plus forte cote mobilière ne paye pas plus de 3 400 francs. En Angleterre, l'impôt sur le revenu produit près de 400 millions de francs, et les impôts de luxe sur les domestiques, la poudre, etc., s'élèvent à plusieurs millions. Ce n'est pas une fraction insignifiante.

M. Henvé de Kergorlay, député au Corps législatif, dit que l'anomalie résultant de l'exemption des voitures privées, quand les autres voitures sont taxées, a beaucoup d'analogie avec celles que présentaient la volaille et le gibier, entrant en franchise dans la ville de Paris, quand la viande de boucherie payait l'octroi. Ce n'est qu'après la révolution de 4848 qu'on a mis fin à cette anomalie.

On n'avait d'abord pas cru que le droit d'octroi sur la volaille et le gibier valût la peine d'être exigé; plus tard, on s'est aperçu que cette consommation prenait une grande extension, et le fisc a réclamé sa part. De même pour les voitures. On a d'abord songé à taxer les omnibus et les autres voitures publiques, à cause de l'importance des transports qu'elles effectuaient; on n'avait pas pensé aux voitures privées à leur début, parce que leur nombre en était très limité.

L'opinion de Smith, rappelée par M. de Pallavicini, n'est plus applicable toutes les fois que l'objet dit de luxe prend de l'extension, et aujourd'hui que la perception est organisée de façon à ne plus avoir au même degré l'inconvénient que signalait l'illustre fondateur de l'économie politique.

## DE L'INFOT EN GÉNÉRAL.

De la question de l'impôt somptuaire, la conversation s'est trouvée portée, dans la dernière partie de la séance, sur la notion de l'impôt en général.

Divers aperçus intéressants ont été successivement émis par MM. Joseph Garnier, de Parieu, de Pallavicini, Quijano, de Lavergue, Peut, V. Modeste, sur la nature et le caractère de l'impôt fixe, de l'impôt proportionnel et de l'impôt progressif, correspondant plus ou moins à l'importance du service rendu par l'autorité publique qui prélève l'impôt sur le contribuable. Mais la discussion a été trop sommaire pour que nous croyons devoir la reproduire ici en substance. C'est là un sujet difficile et délicat qui pourra faire l'objet de l'entretien d'une autre réunion.

#### Séance du 7 février 1856.

M. Dunoyer a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. le vicomte de l'Uruguay, sénateur brésilien, ancien ministre d'État, M. de Villota, consul de Buenos-Ayres au Pérou, M. Cucheval-Clarigny, rédacteur en chef du Constitutionnel, M. Chauviteau, banquier, et M. le comte Casati, attaché à l'ambassade sarde à Paris, et à laquelle assistaient MM. Ferd. Bartholony, auditeur au conseil d'État, et Henry Fournier (1), récemment admis par le bureau comme membres de la Société.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel de la Société, a signalé à la réunion un nouvel organe des idées économiques, l'Economista, qui se propose de prendre en Piémont la place que s'est faite the Economist en Angleterre. L'Economista s'annonce comme devant être à la fois un journal de documents commerciaux et un journal de doctrine, sous la direction de M. F. Ferrara, professeur d'économie politique à l'Université de Turin, aussi distingué par l'étendue de ses connaissances que par la fermeté de ses principes.

Le secrétaire perpétuel annonce également à cette occasion que l'Économiste belge, fondé par notre collaborateur, M. G. de Molinari, à Bruxelles, vient d'entrer dans sa deuxième année. Les services rendus par cette publication sont déjà très sensibles. C'est par suite de l'im-

<sup>(1)</sup> Il y a peu d'années encore sénateur du Cher. (A. C.)

pulsion qu'elle a donnée au mouvement des idées économiques chez nos voisins que s'est formée, il y a quelque temps, à Bruxelles, la Société belge d'économie politique, présidée par l'honorable comte Arrivabene, et, tout récemment, la nouvelle association pour la liberté des échanges, qui pousse vigoureusement à la réforme douanière. L'Économiste belge s'est aussi livré à de vives et brillantes polémiques sur les octrois, l'abus de l'intervention administrative et les questions que soulève la situation de l'Europe.

Une intéressante conversation s'engage ensuite sur l'emploi le plus avantageux que la république du Pérou pourrait faire des ressources financières extraordinaires que lui offre le guano.

SUR L'EMPLOI LE PLUS AVANTAGEUX QUE POURRAIT FAIRE LE PÉROU DES RESSOURCES FINANCIÈRES QUE LUI OFFRE EXTRAORDINAIREMENT ET TEMPORAIREMENT LE GUANO, ET SUR L'ÉTAT ÉCONOMIQUE DE CE PAYS.

Cette question a été mise à l'ordre du jour, à la suite du désir exprimé par un des invités de la Société, M. de Villota, citoyen du Pérou, et consul de Buenos-Ayres dans ce pays.

La conversation de la Société s'est fixée sur ce point, après un peu d'hésitation. Quelques membres, et notamment M. le président, ont exprimé la crainte que l'on ne vit dans la discussion d'un pareil sujet un certain manque de circonspection. Ils ne trouvaient pas que la réunion fût très compétente et en position de donner un bon avis; il ne leur semblait pas qu'elle pût s'ériger en conseillère des habitants d'un pays fort éloigné, beaucoup mieux renseignés qu'elle pouvait l'être sur les besoins de ce pays et sur l'emploi qu'il y avait à faire de ses ressources. Mais d'autres membres de la réunion ont fait remarquer que, dans cette circonstance comme dans

toute autre, la Société n'avait d'autre but que de s'entretenir d'un objet intéressant, d'un cas assez remarquable de science financière, et à propos duquel surgissent des questions d'un véritable intérêt, non seulement pour les citoyens du Pérou, mais pour tout ami du progrès économique. Ce sentiment ayant été partagé par la réunion, l'entretien s'est fixé sur la question que nous venons d'énoncer.

Le secrétaire perpétuel dépose sur le bureau un relevé indiquant les diverses branches de recettes et de dépenses, selon le projet du budget biennal de 4855-1856, d'après l'exposé des motifs (memoria) du ministre des finances du Pérou, à l'Assemblée de 1853.

D'après ce budget, les dépenses s'élèvent à près de 22 millions de piastres, et les recettes à près de 18 millions. Déficit, 4 millions (1).

Le guano fournit plus du tiers de la recette (soit 6600000 piastres); la douane fournit le second tiers (5500000); et diverses contributions le reste (5720000).

Les dépenses de guerre s'élèvent, y compris celle de la marine, à plus de 6 millions de piastres (6586000); l'intérêt de la dette à près de 3 millions et les frais d'administration à 12 millions de piastres.

Sans être en guerre avec personne, sans avoir fait des travaux d'utilité publique, le Pérou a vu récemment ses dépenses s'augmenter dans une proportion très rapide. Dans le dernier budget présenté par le gouvernement du président Castilla, les dépenses biennales s'élevaient à 10 millions de piastres; d'après le budget de l'exercice 1853-1854, elles se sont élevées à 14 millions; et d'après celui de 1855-1856, à près de 22 millions de piastres.

<sup>(1)</sup> La piastre vant 5 fr. 41 c. (J. G.)

Avant les produits du guano, le gouvernement faisant face aux dépenses avec les ressources de l'impôt. Depuis qu'il a en entre les mains cette richesse extraordinaire et temporaire, il tend à la considérer comme une ressource ordinaire, à l'absorber dans une augmentation des dépenses militaires ou d'administration.

La dette du Pérou s'élève, d'après un relevé publié en janvier dernier, pour la dette extérieure, à 40 millions de piastres (40370000), et la dette intérieure à près de 9 millions de piastres (8758128).

MM. Quijano et Joseph Garnier ont ensuite donné à la Société, au nom de M. de Villota, qui n'est pas familier avec la langue française, divers détails se rapportant à la question dont il a désiré que la Société fit le sujet d'une de ses conversations.

Le guano est un trésor qui appartient à ce pays, parce qu'il le possède depuis le temps des Incas. Ce droit a été mis en discussion dans le Parlement anglais, et a été reconnu par le gouvernement britannique et par le gouvernement des États-Unis, pays qui font la plus grande consommation du guano.

En 1853, on émit des doutes sur la quantité de guano qu'il pouvait y avoir dans les îles Chincha. On fit, à cette époque, différents mesurages, et celui qui donna le plus petit résultat fut celui de l'amiral anglais commandant la station du Pacifique, lequel a estimé la masse de guano à 8 millions de tonneaux. Depuis cette époque, on peut supposer qu'il a été extrait un million de tonneaux.

Le guano se vend actuellement 30 francs le tonneau, ce qui porte la valeur de la masse existante, c'est-à-dire des 7 millions de tonneaux, à 210 millions de piastres, près de 4 200 millions de francs, sans compter le guano que peuvent contenir les îles du Sud, que disputent les États-Unis, et les dépôts de guano qu'il y a sur le continent.

En supposant cette vente effectuée, et le capital en provenant placé à 5 pour 100, il en résulterait un revenu de 10 millions et demi de piastres.

Tout est encore à faire dans le Pérou, ainsi que dans les autres pays de l'Amérique centrale et méridionale, pour les voies de communication, l'agriculture, l'industrie et l'instruction publique.

Plusieurs citoyens notables de ce pays se sont souvent demandé quel serait le parti le plus avantageux que l'on pourrait tirer de cette ressource extraordinaire, inattendue et temporaire qu'offre la vente du guano, dans l'intérêt général. Il est à craindre que, suivant les errements administratifs de la plupart des gouvernements de l'ancien monde, les hommes politiques de ce pays n'arrivent à gaspiller cette richesse en usages improductifs, en fortifications, en navires militaires, ou tout autre emploi de gloriole nationale. On a fait la proposition de payer la dette; mais quelques hommes influents pensent que la dette intérieure doit être maintenue, parce qu'ils supposent que chaque créancier est intéressé à la défense du pays et au maintien des institutions.

Il est évident, dit M. Quijano, en achevant cet exposé, qu'avant tout, le gouvernement du Pérou doit rentrer dans un système plus normal de dépenses; sans cela le produit du guano ne tarderait pas à être absorbé, et il se trouverait en présence d'un déficit relativement énorme.

Le gouvernement rentrant dès aujourd'hui dans son devoir, et les dépenses étant réduites au niveau des contributions ordinaires, comme précédemment, le pays aurait à sa disposition, soit un important capital de 210 millions de piastres à employer de la manière la plus utile, soit un revenu de 10 millions et demi à consacrer annuellement aux améliorations générales.

En admettant qu'une portion de l'accroissement donné

aux dépenses publiques, depuis l'époque du président Castilla, puisse se justifier, et qu'il soit indispensable de la couvrir avec une part du produit du guano, il en restera toujours un large excédent.

C'est donc sur l'emploi de tout le capital, ou de son revenu dans la première hypothèse, ou de cet excédent dans la seconde, que la Société d'économie politique est priée d'émettre son avis.

M. Joseph Garnier, professeur à l'école des ponts et chaussées, pense que la guestion soumise par M. de Villota est essentiellement du ressort de la Société d'économie politique. Elle soulève des questions de principes et d'application, qui toutes se rapportent à la science dont la réunion a l'habitude de s'occuper. Tout récemment la Société cherchait quels conseils économiques pouvaient être donnés à l'Espagne; elle peut bien aujourd'hui faire la même chose pour le Pérou. Au surplus, la Société n'a pas la moindre prétention extérieure ni intérieure : les membres se réunissent mensuellement pour se voir et se serrer la main, et s'éclairer mutuellement par des discussions libres et sans apprêt sur divers points de principe ou d'application que les circonstances amènent à son ordre du jour. Et c'est parce que son but se trouve ainsi atteint et ne va pas au delà, qu'elle ne vote jamais sur les propositions qui lui sont faites et qui deviennent le sujet de ses conversations.

Par suite des ressources qu'offre le guano, le gouvernement péruvien se trouve dans une situation des plus mtéressantes au yeux d'un économiste, et qui pourrait ètre féconde en résultats pour ce pays, et d'un grand enseignement pour les gouvernements d'Europe dont quelques-uns, la plupart, presque tous, se tiennent dans l'ornière de la vieille politique mercantille et la routine financière.

Que les hommes d'État du Pérou se rendent compte des résultats merveilleux que produit la liberté du commerce accordée à toutes les nations, sur les divers points où on l'a proclamée, sous forme de ports francs, à Singapour, par exemple, des résultats si avantageux que l'Angleterre a retirés de ses réformes commerciales et tinancières; qu'ils se rendent compte, en regard des vices et des abus qu'engendre tout système de douanes, protectionniste ou même fiscal, et qu'ils proclament dans ee pays, qui n'a pas encore de manufactures, d'industrie et d'agriculture, croyant aux illusions de la protection, dans ce pays, où le fisc peut être satisfait par une ressource extraordinaire, qu'ils proclament la liberté complète d'importation et d'exportation pour les produits de toute provenance, et ils ne tarderont pas à voir les ports s'animer et la civilisation pénétrer par voie d'imbibition, si l'on peut ainsi parler, des ports dans les vallées de cette longue côte, grimper sur le plateau de Pasco, où s'exploitent de riches mines, et sur le plateau de Cuzco, où sont les Indiens, pour plus tard aller rejoindre la civilisation brésilienne remontée par la vallée du fleuve des Amazones. La liberté du commerce, concordant avec la tranquillité et une bonne administration du pays, attirerait des populations nouvelles; avec le développement de la population et du travail sur la côte, les revenus du fisc s'accroîtraient, et tout pourrait se faire peu à peu dans la république : voies de communication, progrès agricoles, instruction publique, moralisation des populations indiennes et espagnoles, auxquelles les étrangers donneraient l'exemple et le goût de l'activité et du travail.

Le gouvernement du Pérou serait dans une excellente situation pour faire cette expérience, s'il restait dans la voie et les sentiments que vient d'indiquer M. Quijano. Il aurait de quoi faire face à la diminution des recettes provenant d'une réforme radicale ou même de la suppression des droits de douanes, diminution en vue de laquelle sir Robert Peel s'était muni de l'income-tax. Il lui resterait peut-être encore, en aliénant les gîtes de guano à quelque compagnie, de quoi améliorer un peu les ports et les routes principales, et bientôt les revenus publics s'accroîtraient et permettraient de faire face à l'amélioration de toutes les routes, et à d'autres besoins publics.

On pourrait encore payer la dette avec le guano et mettre ainsi la république à même de recourir au crédit pour des améliorations; ou bien transformer en routes praticables les sentiers qui, longeant la côte, mettent en communication les petites agglomérations de populations qui s'y sont formées, ou qui conduisent aux plateaux.

Mais le payement de la dette laisserait d'une part subsister le système financier et douanier actuel, qui maintient les côtes dans l'état de stagnation où elles sont, et créerait une facilité de crédit dont le pays ne peut profiter en ce moment, puisqu'il s'en trouverait aussi embarrassé que des revenus du guano qui sont un crédit tout disponible. Quant aux voies de communication, elles sont un besoin de premier ordre, mais elles ne doivent se faire que peu à peu et suivant le développement de l'activité et du travail, pour qu'elles ne soient pas exposées à disparaître sous l'herbe des champs ou par l'action des eaux.

M. le comte Cieszkowski, ex-député du grand-duché de Posen à la diète de Prusse, rappelle, au sujet de la question en discussion, l'avis de son professeur d'économie politique à l'Université de Berlin, qui disait que les finances d'un État et celles d'un individu diffèrent en ce que les dépenses d'un individu doivent se régler d'après ses recettes, tandis que dans un État ce sont les recettes qui doivent se régler d'après les dépenses. Par suite de ce principe financier, qui, s'il n'est pas complètement vrai, a cependant beaucoup de vrai, on pourrait donner au Pérou le conseil de réduire ses recettes ordinaires, par suite de la ressource extraordinaire qui se présente.

Tel n'est pas cependant l'avis de l'honorable membre, M. Cieszkowski: puisque tout est encore à faire au Pérou pour les routes, l'agriculture, l'industrie et l'instruction publique, il faut employer le trésor que l'on possède aux diverses améliorations que réclament ces grands intérêts publics. Inutile d'entrer dans les détails qui peuvent être seulement connus de ceux qui voient de près le pays, sa nature et ses besoins.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, combat vivement l'opinion de M. Joseph Garnier, qui voudrait que le Pérou supprimât la douane. Il trouve que M. Joseph Garnier est en désaccord avec l'économie politique qui demande, d'une part, la suppression des droits protecteurs, et. d'autre part, le maintien des droits fiscaux, excellent impôt destiné à grossir le revenu public. L'honorable membre lui paraît faire fausse route et donner au Pérou un conseil funeste et anti-économique.

M. Marchal insiste ensuite sur la nécessité primordiale d'accroître l'alimentation du pays pour augmenter le nombre des habitants, de relier les centres de population qui existent, de créer même de ces centres dans les localités favorables, et d'agir ensuite sur ces centres par un bon système d'instruction publique. Les voies de communication, rapprochant les populations, donneraient des débouchés aux produits agricoles, et exciteraient l'industrie. L'instruction agirait de même par d'autres moyens. C'est donc à des dépenses de ce geure que le Péron devrait employer les ressources qu'il possède.

M. Hippolyte Peur, rédacteur en chef des Annales de

la colonisation, voit une grande analogie entre la situation du Pérou et celle de l'Algérie. On trouve dans les deux pays : la rareté de la population, une race indigène, réfractaire à la civilisation, des terres fertiles et de fâcheux préjugés chez les conquérants.

On pourrait d'abord proclamer, ainsi que l'a proposé M. Joseph Garnier, l'entière liberté du commerce. L'impôt douanier n'est pas un principe d'économie politique. Si les économistes l'acceptent, c'est au point de vue fiscal seulement, et, si le fisc pouvait s'en passer, il serait difficile de trouver des raisons pour le légitimer. Toute douane est un obstacle, et jamais un obstacle n'a été un moyen de développement.

Quant à la dette, M. Peut ne pense pas qu'il faille la payer; il y a, selon lui, des choses plus utiles à faire; il y a des emplois plus productifs du produit de la vente du guano.

Il faut d'abord songer à ouvrir des routes, à faire peutêtre quelques grands travaux d'irrigation ou autres capables de développer l'agriculture, à attirer par des concessions de terres, des primes et des avances, et surtout par des mesures essentiellement libérales, la colonisation européenne qui, d'étape en étape, pourrait remonter jusqu'au Beni et au Maragnon, et aller rejoindre, ainsi que le disait M. Garnier, l'œuvre de la colonisation brésilienne dans l'Atlantique.

Puisque les vallées qui descendent vers l'Océan Pacifique sont, pour la plupart, desséchées et stériles, il doit y avoir à faire des barrages, des canaux d'irrigation, pour recueillir, conduire et distribuer les eaux dans les plaines. Mais avant tout, il faut avoir des routes et créer quelques grandes artères de communication par les moyens perfectionnés, par les chemins de fer, non des chemins à l'européenne qui coûtent deux, quatre ou cinq cent mille francs le kilomètre, mais des chemins à l'américaine, en planches recouvertes de tôle, qui coûtent vingt à trente mille francs le kilomètre.

Les Péruviens amis de leur pays ne sauraient trop songer avant tout aux moyens de développer l'instruction des populations, qui est le premier progrès à réaliser, celui duquel découlent tous les autres.

M. Dunoyer, membre de l'Institut, voit dans le budget du Pérou que les dépenses s'élèvent à 11 millions de piastres, 60 millions de francs; c'est une dépense qu'il trouve énorme pour un pays pauvre et qui n'a pas deux millions d'habitants. Cela indique que beaucoup de gens, et probablement beaucoup de parasites, vivent de cette dépense. Or, si l'on suivait les derniers avis de M. Peut. le gouvernement du Pérou s'engagerait davantage encore dans les voies du fonctionnarisme, où il paraît avoir imité les mauvaises traditions de la mère patrie et de l'Europe. Assurément, une bonne administration, procurant, par une police bien entendue et une justice bien organisée la sécurité aux citoyens, est un besoin de premier ordre, et une pareille dépense est la plus féconde qui se puisse imaginer. Mais si, comme tout porte à le croire, il s'est introduit dans l'administration des rouages inutiles et partant nuisibles à la garantie de l'ordre, de la justice et de la sécurité, s'il y a dans le pays des habitudes publiques qui autorisent ce désordre, il faut avant tout se bien garder de leur fournir de nouveaux aliments en créant sans nécessité des classes de fonctionnaires. L'excès de fonctionnaires est une lèpre que tout gouvernement intelligent doit travailler à faire disparaître; et s'il est sûr de bien faire en se donnant tous les instruments dont il peut avoir besoin pour faire jouir les ciloyens d'une parfaite sécurité, il doit être fort circonspect dans tout le reste, et notamment dans la création de services qui gêneraient inutilement la liberté et substitueraient son activité à celle de tout le monde.

M. Belly, un des rédacteurs au *Pays*, dit que le Pérou doit se trouver dans le cas dont parle M. Dunoyer, car il lisait dernièrement dans un document que ce pays compte un général sur 70 soldats, et que le reste de la hiérarchie militaire présente une statistique analogue.

M. H. Peut se hâte de protester contre l'interprétation de sa pensée faite par M. Dunoyer; il est, lui aussi, l'adversaire prononcé du fonctionnarisme, dont il connaît les dangers autant que qui que ce soit, mais il croit qu'on peut développer dans ce pays tous les moyens d'action dont il a parlé et éviter d'étendre la plaie du fonctionnarisme; car les progrès de l'instruction, de l'agriculture, de la colonisation, si l'on poursuit ces progrès par des voies vraiment efficaces, doivent contribuer à affaiblir plutôt qu'à augmenter le monopole de l'État, auquel s'adressent les observations, fort justes d'ailleurs, de M. Dunoyer.

M. Michel Chevalier, conseiller d'État, membre de l'Institut, se trouve conduit, de la question suffisamment traitée, du meilleur emploi des ressources financières fournies par le guano à celle des meilleures conditions économiques possibles pour le Pérou, qu'il est fort difficile d'indiquer, puisque ce pays a peu de population, qu'une grande partie de sa population est peu laborieuse, ignorante et sans ressort rural. Il n'est pas facile de faire, avec ces éléments, une société progressive et prospère.

Les causes de cet état de choses remontent à la conquête des Espagnols et même au delà. L'ancien Pérou était une grande puissance pour le temps; mais, sous les Incas, c'était encore un peuple grossier et barbare, et la richesse du pays alors a dû être exagérée, car ces magnifiques palais dont il nous est parlé étaient couverts de chaume. Après la domination des Incas vint celle des Espagnols, qui, il faut le dire, a été peu honorable pour le gouvernement de ce grand peuple. Le gouvernement espagnol n'a jamais fait ce qu'il devait au Pérou; il a laissé fouler aux pieds les droits des Indiens, perpétuer le travail forcé des mines, contrairement à ce qui s'est fait au Mexique, où les travailleurs ont été libres. De cet état de choses sont résultées des mœurs barbares dans la classe des conquérants et des habitudes de paresse parmi les Indiens conquis et esclaves. Ç'a été un désordre moral et économique, suivi de l'appauvrissement individuel et public, cause et effet qui durent encore.

Malgré cette difficulté à la fois économique et sociale, un gouvernement intelligent peut faire beaucoup de bien au Pérou, qui est sons divers rapports dans de bonnes conditions. D'abord ses mines argentifères, celles de Pasco surtout, sont, ainsi que vient de le faire connaître en détail le ministre du Pérou à Paris. M. de Rivero, par un article fourni aux *Annales des mines*, d'une grande abondance minérale, et situées à proximité du combustible; tandis que celles du Mexique n'ont dans leur voisinage que quelques maigres forêts. Ensuite les productions agricoles sont des plus variées. Les terres et le climat sont propres à toutes les cultures, depuis celle du sucre, du coton, du cacao, de l'ananas, jusqu'à celle du lichen, etc.

Mais M. Chevalier n'entend parler que des contrées en deçà des Andes, car au delà c'est l'inconnu pour les terres et pour les cours d'eau parsemés de rapides, de cataractes et d'accidents de toute espèce, avec lesquels l'homme ne luttera pas de sitôt.

Par quels procédés le Pérou se régénérera-t-il ? Quels conseils peut-on lui donner à cet égard? La réponse est

assez difficile. Que les Péruviens étudient ce qui se passe dans le plus simple village des Américains du Nord, et qu'ils imitent l'activité, le courage et la persévérance de cette autre race. Les hommes diffèrent sans doute selon la race à laquelle ils appartiennent; mais, au fond, ils sont de même espèce, et l'humanité est la même partout. Or, ce que l'Américain du Nord fait est tout à fait à la portée de l'Américain du Sud, et ce qui se passe chez le premier peut servir de modèle au dernier. Dans l'Amérique du Nord, les villages et les villes naissent et se développent comme par enchantement, mais en réalité c'est par l'énergie et la volonté des habitants. A peine sont-ils groupés en un petit nombre, qu'ils organisent une école, bâtissent une église, font une route bientôt suivie d'un canal ou même d'un chemin de fer, publient un journal, installent une banque et importent avec eux tous les appareils de la civilisation qu'ils ont quittée derrière eux.

Voilà le modèle et le procédé. Pour pouvoir le suivre, le Pérou doit développer l'amour du travail, chassé de l'esprit et du cœur des habitants par l'habitude de la tyrannie chez les uns, et par celle de l'esclavage chez les autres. C'est une révolution morale à accomplir, et une fois commencée, on verra affluer la population qui manque tout à fait dans ce pays; car, en comparant le chiffre de ses habitants avec celui de la superficie, on arrive à ce résultat que le Pérou est en ce moment peuplé comme le serait la France avec 360 000 habitants, au lieu de 36 millions qu'elle nourrit.

D'un autre côté, les Indiens du Pérou sont d'une race relativement supérieure à celle des Indiens que l'on rencontre dans d'autres parties de l'Amérique, dans le nord; tels que les Caraïbes des îles, les Indiens aujourd'hui disparus de la Virginie on de la Floride, qui exècrent le travail. Des vestiges nombreux attestent la supériorité de cette race dans le passé, et parmi ces vestiges on peut citer les chaussées construites par les Incas, sur une longueur de plusieurs centaines de lieues; c'est une des plus vastes entreprises que l'on connaisse dans le monde. Cette race a cessé d'aimer le travail, parce que ses maîtres ont fait du travail un moyen d'oppression. Le régime de la liberté a eu et aura un effet inverse, surtout si la population d'origine européenne prêche d'exemple. Or, les blancs sont des Espagnols, et la race espagnole a prouvé qu'elle ne manquait ni d'initiative, ni d'énergie.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, signale le Chili, voisin du Pérou, déjà entré un peu plus avant dans la voie de rénovation qui vient d'être indiquée. C'est qu'au Chili ils ont été assez bien inspirés pour constituer leur gouvernement dans des conditions plus favorables à l'ordre, à la tranquillité, à la bonne administration. Que les Péruviens résolvent le même problème et tout ira de soi-même, et leurs hommes d'État n'auront pas besoin de nos conseils, et leurs propres cultivateurs achèteront peut-être le guano qu'ils exportent aujourd'hui.

M. Alexandre Clapier (du Var), ex-représentant à l'Assemblée législative, trouve avec M. Peut une grande analogie entre la question que fait naître la situation du Pérou et celle que fait naître la situation de l'Algérie, vaste territoire, mal peuplé, sur lequel deux races, deux civilisations sont en contact.

Le gouvernement français, qui a toujours dépensé 400 millions de francs par an presque en pure perte, en est encore réduit à demander ce qu'il y a à faire : il a essayé, sans profit. les diverses modifications qu'on lui a conseillées.

Ce n'est qu'après l'annexion douanière avec la France qu'une légère amélioration s'est fait sentir.

On a ensuite imaginé de faire des villages agricoles,

pour ainsi dire de toutes pièces; et comme on a importé des populations ouvrières inaptes à la culture des champs, elles sont retournées chez elles, et l'expérience n'a pas réussi.

On a fait appel au crédit. On a créé une banque, qui n'est pas encore dans son élément et qui n'a pas encore produit de résultat.

Maintenant on dit aux colons: Produisez, l'Etat vous achètera à un prix rémunérateur. Sous l'action de cette impulsion, la culture du tabac, du coton, des céréales, a donné quelques résultats; mais il est douteux qu'on soit encore entré dans la véritable voie.

Ce qu'on a fait de bien ce sont quelques routes, qui permettent aux cultivateurs d'écouler un pen mieux leurs produits vers les ports où les acheteurs ne manqueront pas. On a percé la Kabylie par deux on trois routes, et la production de l'huile a triplé dans ce pays. En voyant qu'ils pouvaient se débarrasser de leur récolte à un bon prix, des cultivateurs kabyles ont planté des oliviers, ils ont greffé ceux qu'ils avaient déjà, et cette branche de l'industrie agricole s'est trouvée revivifiée. Ainsi que l'a dit M. Michel Chevalier, toutes les races se ressemblent. Faites des routes aux Arabes et aux Indiens ; à l'aide de ces routes, ils trouveront un prix pour leurs produits et ils travailleront. Quand l'Indien du Pérou verra venir à lui des marchands qui achèteront son coton ou toute antre production, il se mettra à la besogne, il travaillera, et cela va sans dire, s'il sent qu'il peut agir en toute sécurité, en pleine liberté.

Voilà l'emploi des piastres provenant du guano tout trouvé.

M. Paulino de Souza, vicomte de l'Uruguay, ancien ministre des relations extérieures au Brésil, pense aussi qu'au Pérou, comme dans toute l'Amérique du Sud et d'autres pays encore, c'est d'une question complexe qu'il s'agit, et d'une réaction morale qui doit précéder la solution économique.

En ce qui concerne l'emploi spécial de la vente du guano, M. le vicomte de l'Uruguay ne croit pas qu'il soit plus avantageux de s'en servir pour abolir les douanes, car il est douteux que le travail en général et l'agriculture en particulier s'en trouvent accrus : cet expédient ne prendrait pas le mal dans sa racine, dans sa cause première.

Ce qui manque au Pérou et à d'autres pays de l'Amérique du Sud, ce sont des populations qu'il faut attirer par des facilités apportées à l'émigration et de bonnes conditions faites, soit aux hommes, soit aux capitaux entreprenants et actifs qui viendront se créer une nouvelle patrie par le travail agricole, par le travail des mines et autres que fera surgir l'accroissement de la population.

L'honorable invité ne croit pas à la possibilité d'utiliser dans un avenir appréciable les immenses territoires situés au delà des Andes péruviennes. Outre que les passages de ces montagnes sont presque impraticables, il y a dans ces contrées une cause inhérente d'insuccès : les mulets ne peuvent s'avancer qu'à petites journées et ne rencontrent pas l'herbe nécessaire pour vivre, qu'assurément ils ne peuvent emporter. Il n'y a donc rien à faire à l'est; mais à l'ouest l'agriculture offre de grandes ressources à une population laborieuse. Or, cette population, on ne pourra l'obtenir que par l'émigration, qui seule semble devoir ètre la cause régénératrice de ces contrées.

Quelques membres n'ont pas pris la parole à cause de l'heure avancée. Sur la demande de M. le secrétaire, ils ont bien voulu formuler leur opinion en quelques lignes.

M. DE PARIEU, ancien ministre, président de la section

des finances au conseil d'État, a écrit à M. Joseph Garnier:

... Je me trouve embarrassé pour répondre à votre question sur le Pérou : ce n'est pas une question d'économie politique, c'est une question d'administration locale. Toutefois, ce que vous et M. Quijano avez dit de la *dette* me porterait à formuler ma pensée ainsi :

4º Il y a lieu de prélever sur le produit du guano ce qui peut être nécessaire pour des routes et des créations d'écoles ou autres

dépenses reproductives au profit du public péruvien;

2º Sur le surplus, il y a lieu d'éteindre la dette publique. L'avantage d'intéresser les citoyens au maintien des institutions par cette voie n'équivant pas (s'il est réel) à celui d'exonérer l'État d'une dette. Plusieurs États n'ont aucune dette et ont de bons citoyens. Le canton de Berne était, il y a quelques années, prèteur et non emprunteur, envers ses sujets citoyens;

3º La réduction de la dette publique entraînant celle de quelques impôts, il y a lieu de faire porter la réforme sur les contributions les plus mal assises, en étudiant le budget des recettes du Pérou, que je ne connais pas malheureusement assez pour

préciser une option à faire dans la réduction.

· M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées, pense que la question posée par M. de Villota comporte une solution plus simple et plus conforme aux principes de l'économie politique que plusieurs qu'on vient de proposer. Si les crédits portés au budget actuel du Péron suffisent pour donner à tous les habitants la sûreté de leur personne et de leurs propriétés, s'ils pourvoient d'une manière suffisante à la conservation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de toutes les richesses qui sont d'un usage commun, la tâche de l'État est terminée, il n'y a plus ni motif ni prétexte à de nouvelles dépenses. Donc, le pouvoir qui, dans ce pays est chargé de voter le budget n'a plus qu'une chose à faire, c'est de réduire les impôts, de les supprimer, et au besoin de partager l'excédent des recettes sur les dépenses entre les habitants, comme une compagnie industrielle dis-

tribue ses bénéfices à ses actionnaires. On a demandé tout à l'heure que l'État consacrât cet excédent à créer des écoles, des bibliothèques, des banques, des cananx, des chemins de fer, on a proposé une large exploitation des mines, on a conseillé d'encourager l'agriculture, les arts, l'industrie, de provoquer, de stimuler l'émigration européenne, etc., etc. Toutes ces choses, et beaucoup d'autres auxquelles on n'a pas pensé, se feront naturellement, et dans la mesure dans laquelle elles devront être faites, si on laisse les habitants du Pérou exercer leur prévoyance et leur activité individuelle. C'est le moyen le plus prompt, le plus sûr d'y hâter le développement de la civilisation. M. Dupuit conseille donc aux autorités du Pérou, non pas de créer des écoles, des bibliothèques, des banques, etc.; mais de laisser créer des écoles, des bibliothèques, des banques; non pas d'appeler les étrangers, mais de laisser venir les étrangers, etc.

La même opinion est exprimée par M. DU PUYNODE dans un billet confidentiel, dont nous voulons cependant reproduire le passage suivant, qui résume sa manière de voir : « Que le Pérou paye ses dettes s'il en a, qu'il renonce à ses impôts s'il le peut, à commencer par ses impôts indirects, et laisse ensuite chacun libre de penser. d'écrire, de travailler comme il lui plaira. Ce sera le contraire de l'usage ordinaire; qu'espérer de mieux? »

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, qui n'a point assisté à la séance, et à qui ont été communiquées les observations qui précèdent, est d'avis qu'on y peut recueillir d'excellents conseils. Ce qui importe à un pays, c'est d'avoir des hommes, et les hommes se font par l'instruction et la liberté. Le premier besoin est de créer des écoles et de tendre à l'universalité de l'éducation. Au nombre des sources d'instruction les plus fécondes, et

des meilleures conditions de prospérité morale et materielle, il faut compter la multiplicité des voies de communications, il faut compter surtout les institutions libres qui relèvent dans chaque homme la dignité du citoyen et sa responsabilité de travail personnel, et qui garantissent sa sécurité. La liberté, la sécurité, le respect de la dignité humaine, le facile échange des choses et des idées, sont à la fois les moyens de perfectionnement de la population locale et les seuls attraits sérieux d'une immigration profitable.

### NOTE DE M. QUIJANO.

Les quelques paroles que j'ai prononcées à la dernière réunion de la Société d'économie politique avaient moins pour but d'émettre mon opinion personnelle que de traduire et d'exposer à la Société les pensées et les désirs de M. de Villota.

Aujourd'hui je viens hasarder mon avis sur cette importante question. Je n'entrerai pas dans le terrain de la théorie, si savamment exploré par plusieurs membres de la Société et des plus considerables; je rappellerai seulement un principe, qui est la vérité la plus lumineuse acquise par la science, à savoir que des mille moyens qu'on a mis et qu'on peut mettre en action pour que les hommes obtiennent le plus de bien-être possible, c'est toujours la liberté qui est le plus efficace comme il est le plus juste. Et, quelque restreinte que soit encore la connaissance des lois naturelles de la société, presque tous les gouvernements en savent assez pour comprendre que la liberté tend naturellement à l'abondance et que la restriction ne peut produire que la disette. Mais le malheur veut que l'abondance à espérer de la liberté décrétée aujourd'hui soit lointaine, tandis que les mesquines ressources que les restrictions procurent, quoiqu'elles augmentent chaque jour la disette et éloignent de plus en plus l'abondance, sont d'une réalisation immédiate. De là une terrible difficulté pour un gouvernement libéral et réformateur; car, comment satisfaire aux besoins administratifs d'aujourd'hui en supprimant les ressources actuelles, quoique, par suite de leur suppression, la richesse publique doive être doublée, décuplée peut-être dans un lustre ou même dans un an ? Et plus le pays est pauvre, plus cette difficulté devient insurmontable.

C'est donc pour ce pays pauvre une faveur spéciale de la Providence que la découverte d'une richesse inespérée et gratuite, pouvant remplacer l'income-tax ou toute autre ressource onéreuse que le pays riche seul peut trouver. C'est ce bonheur extraordinaire qui sourit dans ce moment au Pérou.

De ces deux considérations, l'efficacité de la liberté et l'heureuse possibilité qu'a le Pérou d'opérer la transition de la restriction à la liberté, je crois pouvoir tirer cette conséquence que le Pérou est en mesure d'exécuter instantanément les réformes qui, dans tout autre pays, seraient l'œuvre de plusieurs générations sages et courageuses. Voici un abrégé de ces réformes que, si j'étais habitant du Pérou, j'engagerais mes concitoyens à entreprendre:

1º Abolition des douanes et de toutes impositions directes et

indirectes;

2º Fixation de la somme des dépenses annuelles rigoureusement nécessaires pour la défense de la sécurité et de la liberté de tous, somme ne devant aller, en temps de paix, au delà de 4 millions de piastres. Le culte, la bienfaisance, l'instruction, l'industrie et tout ce qui concerne les intérêts privés resteraient confiés à la libre action des individus, seuls ou spontanément associés. Les provinces et les communes ne pourraient s'immiscer dans ces opérations pas plus que le gouvernement;

3° Le produit de la vente annuelle du guano sera divisé en deux portions, dont l'une couvrirait les dépenses publiques et l'autre serait employée à amortir par tirage annuel la dette

publique;

4º Une fois la dette publique éteinte, l'excédent de la vente de guano sur les dépenses sera prêté aux citoyens qui le demanderont, sur hypothèques ou cautions, et moyennant un intérêt à peine au-dessous du taux de l'intérêt au Pérou.

La Société d'économie politique n'émet pas de vote; mais à en juger par les adhésions données aux opinions exprimées soit pendant la discussion, soit dans les conversations particulières dans les divers groupes qui se sont formés lorsque la conversation générale a été close, on peut dire que l'assentiment général de la réunion a été acquis aux conseils de rigide économie financière qui ont été exprimés par divers membres. Le payement de la dette, la réforme douanière, l'amélioration des routes, la réforme des impôts mal assis, ont paru l'emploi le plus rationnel des ressources extraordinaires qu'offre le

guano, ressources que la postérité reprocherait aux gouvernements de nos jours d'avoir gaspillées en augmentation de dépenses improductives, perpétuant les dangers du fonctionnarisme, signalés par l'honorable président de la Société, et contribuant à ajourner la réaction morale, sur laquelle M. Michel Chevalier a particulièrement insisté.

Le Pérou, comme tous les pays de l'Amérique du Sud, et ainsi que l'a dit M. le vicomte de l'Uruguay, a besoin d'ajonter aux efforts de sa population clairsemée les efforts d'une population d'émigrants. Mais, ainsi que l'a fait observer de son côté M. Joseph Garnier, la liberté du commerce et du travail, concordant avec une législation libérale qui protége les étrangers à l'instar des indigènes, est peut-être le meilleur excitant à employer pour attirer de l'ancien monde les hommes et les capitaux, qui, Dieu et les autres libertés aidant, produiront dans ce pays des effets analogues à ceux que l'on admire dans l'Amérique du Nord, et que M. Michel Chevalier propose en exemple aux Péruviens descendants des Indiens conquis, des Espagnols conquérants ou des futurs émigrants qui leur viendront en aide pour conquérir la fertilité des terres, l'activité industrielle et commerciale et tous les autres éléments de la civilisation.

#### Séance du 5 mars 1856.

INFLUENCE DU PRIX DES VIVRES ET DE L'ABONDANCE DE L'OR SUR LES SALAIRES.

Cette réunion a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

Après diverses explications du secrétaire perpétuel de la Société sur le programme des questions, l'attention de la réunion a été appelée sur une question nouvellement inscrite à l'ordre du jour et relative aux mesures qu'il y aurait à prendre pour le développement du Crédit agricole. Sur les observations du comte d'Esterno, membre du Conseil général de Saòne-et-Loire, la discussion de cette question a été renvoyée à la séance suivante.

La conversation s'est ensuite fixée sur une question proposée par M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées, et relative à l'influence du prix des vivres et de l'abondance de l'or sur les salaires.

M. Dupuir a été conduit à examiner cette question, par suite de circonstances présentes. D'éminents économistes ont avancé que, parmi les manx que devait amener cette abondance, un des plus considérables était le retard que mettaient les salaires des ouvriers à suivre le renchérissement de toutes les denrées nécessaires à la vie. M. Dupuit pense que cette crainte n'est fondée ni en théorie ni en pratique. Les grandes importations d'or qui ont lieu depuis quelques années, ayant pour effet le renchérissement général de toutes les marchandises, mettent nécessairement entre les mains de ceux qui les livrent une quantité de ce métal plus grande que celle dont ils pouvaient disposer auparavant. Ce surcroît de monnaie a pour effet d'augmenter la demande de journées d'ouvriers, et comme l'offre de ces journées reste d'ailleurs la même, le salaire augmente nécessairement. Tous les salaires des ouvriers employés aux travaux publics ont éprouvé une hausse tellement notable depuis quelques années qu'il a fallu résilier les anciennes entreprises, et que les nouvelles n'ont trouvé d'adjudicataires qu'avec des prix beaucoup plus élevés. Or, cette hausse se produit à la suite d'une série de mauvaises récoltes, qui devraient en amener la baisse par la gène qu'elle impose aux classes qui emploient des ouvriers.

M. Marchal, fingénieur des ponts et chaussées, confirme l'observation de M. Dupuit. Il cite entre autres localités la Sologne, où, malgré une augmentation de salaires, qu'il évalue à 20 ou 30 pour 100, on ne peut trouver des ouvriers.

M. Ch. DUNOYER. Cela durera-t-il?

M. Perrot, membre de la Commission centrale de la statistique belge et ex-rédacteur en chef de l'Indépendance belge, croit que le taux du salaire se proportionne forcément au prix des denrées; mais il pense que cet effet ne se produit qu'au bout d'un temps assez long, à moins qu'il n'y ait une demande exceptionnelle du travail, cas dans lequel l'augmentation de salaire peut se produire immédiatement.

En Belgique et en France, le prix des vivres s'est uotablement élevé depuis quelques années, et cependant les salaires de la grande majorité des classes ouvrières, dans la grande industrie des tissus, par exemple, ont peu varié, et ne suivent que de loin l'augmentation des prix des subsistances, très sensible pour toutes les classes de la société.

M. Quijano a cru remarquer aussi qu'en fait, les salaires dans la masse de la population n'ont pas augmenté, et que la hausse n'est réelle que dans quelques industries exceptionnelles. Le travail des ouvriers des manufactures, comme celui des ouvriers de la petite industrie, des cordonniers, des tailleurs, des bijoutiers, etc., n'est pas plus payé; celui des industries du bâtiment est, au contraire, mieux rémunéré; mais cela tient à l'excitation artificielle dont ces industries ont été l'objet et à la demande de bras qui s'y est fait sentir.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, est d'avis que la hausse du salaire est un effet très lent à se produire. C'est aussi l'opinion de M. Tooke, le savant observateur qui a écrit l'histoire des prix, et qui a constaté, par ses recherches, qu'en Angleterre, même pendant la crise du papier-monnaie et la dépréciation du signe monétaire, le dernier des prix courants qui ait pris le niveau général, c'est celui des salaires.

L'élévation des subsistances a eu deux causes principales: la série des mauvaises récoltes et l'accroissement de la production des métaux précieux. La série des mauvaises récoltes sera probablement suivie d'une série de bonnes récoltes; mais l'abondance du signe monétaire se développera probablement aussi; une certaine élévation des prix se maintiendra, et les salaires tendront à prendre lentement ce niveau.

Il y a eu au fond de ce phénomène économique une question politique. Dans les pays où les ouvriers peuvent faire écouter leur voix, où les coalitions sont permises (1) et où les hommes qui louent leur travail ont plus de ressort moral et peuvent ou savent se concerter et s'entendre pour soutenir leurs prétentions, le salaire tend à s'élever plus rapidement que dans les pays où les lois et les mœurs sont différentes. Bien que M. Tooke ait en général remarqué que les classes ouvrières sont partout plutôt passives qu'actives, il est permis de dire que désormais, dans les sociétés avancées, la hausse des salaires doit rencontrer moins d'obstacles à mesure que se produit la hausse des subsistances.

M. Michel Chevalier ne pense pas non plus que les salaires se soient généralement élevés dans l'industrie manufacturière, dans laquelle les chefs d'entreprise peuvent résister plus longtemps aux prétentions des ouvriers. Il attribue, comme les membres qui viennent de prendre la parole, la hausse des salaires dans les branches du

La loi qui a autorisé les coalitions en France ne date que de 1864.
 (A. C.)

bâtiment, à la demande exceptionnelle de bras, dont les ouvriers ont naturellement et légitimement profité pour faire augmenter le prix de leur travail.

L'honorable membre fait remarquer que cette question des salaires est fort complexe, qu'elle a une infinité d'aspects, et qu'il fandrait un volume pour la traiter sous toutes ses faces.

M. DE FONTENAY appuie les observations de M. Michel Chevalier, et signale la différence des effets produits sur les salaires à la suite de la disette de 1846 et 1847, et à la suite des années également disetteuses qui se succèdent depuis 4853. En 1847, dans une localité qu'il habite, une classe d'ouvriers agricoles, faute de travail et malgré la hausse des subsistances, s'offraient à des prix absolument réduits, à 50 centimes, par exemple. Dans ces derniers temps, au contraire, les prix des journées se sont maintenus à 1 fr. 75 et 2 fr. En 1847, remarque M. de Fontenay, les choses ont suivi leur cours ordinaire. La guerre et les travaux publics n'avaient pas pris une quantité notable d'hommes; et les ouvriers, en face d'une commande restreinte de travail, étaient forcés d'accepter ce qu'on leur offrait. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a d'abord une plus grande quantité de capital monétaire, richesse, à beaucoup d'égards, fictive, mais qui active la circulation, ponsse au développement de la production et amène la hausse du salaire, indépendamment de l'action directe de l'abondance du signe sur les prix. En second lieu, les classes ouvrières se sentent ou se croient plus protégées, plus fortes qu'elles ne l'ont été sous d'autres gouvernements, et agissent davantage avec ce ressort moral dont vient de parler M. Michel Chevalier. Troisièmement, il y a, de toutes parts, une effervescence de travaux agricoles, en même temps qu'une certaine diminution dans les rangs des travailleurs, par suite des levées de la guerre et des émigrations dans les villes vers lesquelles ils sont attirés par les travaux du gouvernement et des municipalités, et partout les ouvriers maintiennent les prix, stimulés et soutenus qu'ils sont par la cherté des vivres.

M. Dupuit fait remarquer qu'une des grandes difficultés de l'économie politique, c'est que, quand on veut interroger les faits, on se trouve fort embarrassé, parce que, comme ils sont le résultat d'un grand nombre de causes qui agissent simultanément, il est très difficile d'en déterminer l'influence propre et distincte. Il faudrait pouvoir isoler chacune d'elles pour être sûr de ne pas se tromper en rattachant le fait à la cause. Ainsi, pendant que l'abondance de l'or se produisait, l'État faisait exécuter beaucoup de travaux, et, par de nombreuses dispositions financières, donnait du travail à un grand nombre d'ouvriers; la hausse des salaires serait, suivant quelques-uns des membres qui viennent de prendre part à la discussion, plutôt le résultat de cette dernière cause que de la première.

M. Dupuit pense qu'en thèse générale l'État ne peut pas augmenter la masse du travail national; les fonds avec lesquels il paye les travaux qu'il commande proviennent des revenus particuliers; par conséquent si, d'une part, il augmente la demande de certains travaux, de l'autre, il diminue d'une quantité précisément égale celle des travaux que les particuliers auraient faits avec l'argent qu'on a prélevé sur eux sous forme d'impôt. Si M. Dupuit a cru pouvoir citer les ouvriers des travaux publics comme une preuve de la hausse actuelle des salaires, c'est que ces ouvriers appartiennent à la classe la plus nombreuse et qu'ils ne sont employés que très temporairement par l'État; le salaire que celui-ci est obligé de leur donner est en rapport avec celui qu'ils

trouvent, soit dans l'agriculture, soit dans les constructions civiles, soit dans les mines, soit dans les carrières, soit dans les grandes usines. N'entend-on pas dire de tous côtés que l'agriculture manque de bras? ce qui ne veut dire autre chose, sinon que les agriculteurs ne trouvent plus de bras au même prix qu'autrefois. Or, si les salaires des ouvriers agricoles sont en hausse dans un pays où l'agriculture domine autant qu'en France, on peut bien dire que cette hausse est générale, et regarder comme des exceptions, qui n'infirment pas la règle, la baisse qui peut exister dans quelques industries, par suite de causes qui leur sont propres.

M. DU PUYNODE croit aussi que le gouvernement ne peut pas créer des travaux et que son action se borne à les déplacer, avec une certaine perte, celle du travail et des salaires des intermédiaires qu'il emploie. Il en conclut que les gouvernements feraient bien de renoncer à la tâche qu'ils se donnent de développer le travail, qui se développerait sans eux, sous une autre forme et à moindres frais.

M. du Puynode reconnaît que les mœurs et la constitution politique d'un pays sont pour quelque chose dans le taux des salaires; mais comme le travail est une marchandise, son prix dépend, avant tout, de la plus ou moins grande abondance des bras en face du capital qui commande le travail. M. Dupuit croit que le salaire se proportionne facilement au prix des vivres. M. Perrot a avancé, de son côté, que le taux des salaires devait prendre forcément ce niveau, après un certain temps; ce n'est malheureusement pas ainsi que les choses se passent et peuvent se passer. L'expérience de toutes les époques, et M. Tooke nous en a signalé maintes preuves, démontre que les salaires des manufactures, comme ceux des champs, diminuent avec la cherté des vivres.

Mais de nos jours, la disette n'est pas la seule à agir. il y a encore l'accroissement du numéraire; toutefois, cet accroissement complique l'observation du phénomène sans le modifier; car si, d'une part, il pousse à la hausse du salaire nominal, il contribue, d'autre part, à la hausse du prix des moyens d'existence.

M. Joseph Garnier est d'accord avec MM. du Puynode, Michel Chevalier et de Fontenay; il pense que la hausse du taux du salaire, proportionnellement aux prix des subsistances, ne se produit que dans le cas où le rapport de la population au capital disponible reste invariable pendant tout le temps que dure la lutte des travailleurs pour obtenir une augmentation de salaires. Dans le cas contraire, avec une population croissante, rien ne peut arrêter la baisse du taux des salaires au-dessous du prix des subsistances, au-dessous du strict nécessaire.

Une hausse des salaires durable ne saurait donc être obtenue sans cette condition : l'augmentation de capital ou du travail disponible plus grande que l'accroissement des bras ; condition qui suppose un certain degré de prévoyance et de moralité dans la population.

M. Garnier fait remarquer, à propos des faits qu'on a cités, que le retour de la paix pourrait bien amener une crise dans la situation des classes agricoles, s'il ne concordait pas avec une excellente récolte ou une plus grande impulsion naturelle dans les travaux généraux du pays. Il fait encore remarquer que par cela seul que le taux nominal des salaires des manufactures et des diverses professions n'a pas baissé, par suite de la disette, ils doivent avoir subi une impulsion à la hausse par suite des diverses causes citées et notamment de la dépréciation du signe monétaire.

M. Marchal combat l'assertion de M. du Puynode au sujet des travaux entrepris par l'État.

M. Renouard émet quelques réflexions dans le même sens que M. du Puynode, et fait remarquer que cette question ne peut être traitée incidemment.

Revenant à la question des salaires, M. Renouard pense que la marche des salaires est très variable et dépend à la fois des causes générales qu'on a signalées, et de plusieurs circonstances particulières ou locales, qu'il n'est guère possible de formuler d'une manière générale : ce qui est désirable pour les classes de la population qui vivent de leur travail, c'est un état de moralité et de liberté où chaque homme puisse discuter, à armes égales, les conditions du marché et arriver à faire progresser le prix de son travail avec le prix des substances alimentaires et des autres moyens d'existence.

## Séance du 5 avril 1856.

DES BANQUES D'ÉCOSSE PENDANT LA CRISE DE 1835-1856.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. Hindley, membre de la Chambre des communes, un des présidents de la Société des Amis de la paix à Londres; M. Joseph Sturge, de Birmingham; le rév. Henry Richard, secrétaire de la Société de la paix; M. Chamerovzow, secrétaire de la Société pour l'abolition de l'esclavage, à Londres; M. A. Legoyt, chef du bureau de la statistique générale de la France au ministère du commerce et des travaux publics; et à laquelle assistaient M. Doyère, ancien professeur à l'Institut agricole de Versailles, et M. Edmond Blanc, inspecteur des établissements de bienfaisance, récemment admis à faire partie de la Société.

La réunion a été une des plus nombreuses qu'il y ait eu. M. Joseph Garnier a donné connaissance d'un passage d'une lettre que lui adressait M. le comte de Cavour, président du Conseil des ministres de S. M. le roi de Sardaigne et ambassadeur extraordinaire au Congrès réuni à Paris pour arrêter les conditions de la paix. Dans cette lettre, M. le comte de Cavour, invité par le bureau de la Société, exprime le vit regret qu'un engagement depuis longtemps contracté le prive de passer la soirée avec les membres de la Société d'économie politique.

M. vu Puynode, auteur d'un remarquable ouvrage sur la monnaie, le crédit et l'impôt, communique à la réunion un extrait d'une lettre qu'il a reçue du directeur de la Banque d'Écosse, au sujet de la crise financière.

L'Écosse a traversé la crise financière et commerciale de 1847 sans la moindre secousse, sans le moindre embarras, grâce à ses banques presque absolument libres, comparées au moins à celles d'Angleterre, et surtout à celles du continent. M. du Puynode a voulu savoir ce que ce pays avait ressenti des difficultés commerciales et financières à la fin de l'année dernière et de cette année. Le directeur de la Banque d'Écosse — la plus ancienne banque de cette contrée (elle date de 1695) et l'une des trois banques incorporées — lui a répondu que l'Écosse a traversé la crise de 4855 et de 4856 comme celle de 1847. Elle n'a rien eu qui ressemblât même à une crise commerciale (anything like a commercial crisis). Ses banques ont cru seulement devoir relever leur taux d'escompte après la Banque d'Angleterre. Effectivement, sans celatous les effets de commerce de l'Angleterre auraient été présentés, pendant que le bill de 4844, qui les régit, leur interdit d'avoir plus de billets que ne le comporte, dans une certaine mesure, leur capital. Il aurait suffi de quelques jours pour que cette proportion n'existât plus avec un escompte à 4 pour 100, taux ordinaire des dix-huit banques d'Ecosse, en présence de l'escompte à 6 et au delà de la Banque d'Angleterre. Mais cette élévation de l'escompte est la seule mesure restrictive qui ait été prise en Écosse; chose remarquable pour nous, qui avons vu la Banque de France en prendre tant, en violant même manifestement la loi de 4807 par ses mesures sur les prêts sur dépôts de rentes ou d'actions, par exemple. Le directeur de la Banque d'Ecosse fait remarquer qu'au moment où la crise se déclarait en France et en Angleterre, la spéculation et les affaires n'avaient rien d'exagéré, le crédit était très régulier en Écosse; c'est dire qu'il n'y avait pas de crise possible. Et cette régularité est un fait constant avec la liberté des banques, et inconnu avec le monopole de ces établissements.

Cette communication de M. du Puynode semblait de nature à alimenter la conversation de la soirée, et plusieurs membres avaient demandé la parole, lorsque le secrétaire perpétuel a fait observer que la question proposée par le comte d'Esterno dans la dernière séance, et mise en première ligne à l'ordre du jour pour la réunion d'avril, avait précisément trait au crédit. Cette question ainsi conçue : « De ce qu'il y aurait à faire pour le développement du crédit agricole, » devient le sujet de l'entretien général, un instant interrompu par un incident relatif aux délégués de la Société de la paix, présents à la réunion.

#### LES AMIS DE LA PAIX A PARIS.

M. Quijano a demandé que des remercîments fussent votés à ces ardents amis de l'humanité, venus à Paris pour réclamer auprès du Congrès l'insertion dans le traité de paix d'une clause fixant pour l'avenir la solution des difficultés internationales par le procédé de l'arbitrage, beaucoup plus logique et plus digne de la nature humaine que le sanglant recours aux armes. « Lorsque la

guerre a commencé, un de nos honorables invités (1), dit M. Quijano, est parti au cœur de l'hiver, en compagnie de deux autres hommes dévoués (2), pour aller rappeler à l'empereur Nicolas les principes de fraternité et d'humilité inscrits dans l'Évangile. C'était une noble initiative, dont je suis pour mon compte très touché. La Société d'économie politique a de plus à remercier nos honorables invités, et en particulier aussi M. Sturge, pour l'hospitalité toute fraternelle qu'il a donnée à ceux de nos amis qui, en 4849, après le Congrès de la paix, ont été en Angleterre, à Londres, à Manchester, à Birmingham, juger par eux-mêmes et dans des meetings formidables des sentiments de la population anglaise pour la nation française (3)».

La proposition de M. Quijano est accueillie avec une vive sympathie, que le président formule en quelques mots bien sentis.

M. Joseph Sturge, dont M. Chamerovzow a traduit les

(1) M. Joseph Sturge, de Birmingham. (J. G.)

(2) Henry Pease, de Darlington, et Robert Charleton, de Bristol. (J.G.)

A Birmingham, les invités furent reçus dans les maisons de MM. Sturge frères, et ils rapportèrent de ce court séjour dans les demeures patriarcales de ces deux membres de la secte des amis (quakers) les plus gracieux souvenirs, pour la réception à la fois si simple et si brillante, si cordiale et si originale qui leur fut faite. (J. G.)

<sup>(3)</sup> En octobre 1849, après le Congrès de la paix tenu à Paris, et qui eut un si remarquable relentissement, le bureau de la Société de la paix, et en particulier M. Joseph Sturge, invitèrent plusieurs membres français du Congrès de la paix à aller s'assurer par eux-mêmes de l'énergie des sentiments de la majorité de la population dans la classe moyenne et la classe ouvrière, pour la paix et la bonne harmonie avec la France. Les affaires du moment et la situation politique empêchèrent la plupart de ces membres d'accepter cette sympathique invitation, à laquelle répondirent seulement MM. F. Bastiat, Horace et Léon Say, Joseph Garnier, qui était le secrétaire et l'un des organisateurs du Congrès, et M. Guillaumin, éditeur du Journal des Economistes. En quatre jours, grâce à la rapidité des voies de communication, les invités purent assister à trois meetings considérables à Londres, à Birmingham, à Manchester (la salle contenait près de dix mille personnes), et visiter ces trois grandes cités, plus celle de Liverpool, et revenir raconter à leurs amis les plus nobles et les plus touchantes marques de sympathie.

paroles en français, remercie la Société de son accueil sympathique, et dit qu'il regrette infiniment de ne pouvoir le faire en français en s'adressant à des amis français. En reparlant d'une visite faite par des membres de la Société dans son pays, on lui a rappelé un des plus agréables souvenirs de sa vie ; c'est lui qui a été l'obligé dans cette circonstance, et il eût été bien heureux, en revenant à Paris après un intervalle de quelques années, de retrouver au complet cette petite phalange des amis de la paix qui lui avaient fait l'honneur d'accepter son invitation; malheureusement, F. Bastiat n'est plus de ce monde et la santé de M. Horace Say a reçu une grave atteinte.

M. Joseph Sturge exprime ensuite sa vive sympathie pour les efforts des économistes; il est depuis longtemps en communauté d'idées avec eux, notamment pour la grande question de la liberté du commerce, de cette liberté qui est un des moyens les plus efficaces pour resserrer entre les nations les liens fraternels qu'inspire et recommande la religion. M. Joseph Sturge exprime encore ses sympathies pour la France, dont il a regretté les pertes récentes dans la guerre autant que celles de son pays. Il est heureux de voir l'amitié qui existe entre les deux nations; il espère que les sentiments qui les animent s'accroîtront de plus en plus entre elles et aussi avec toutes les autres. Ce sont ses voux les plus ardents, ce sont les vœux des amis qui sont assis à côté de lui, et de tous ses autres amis d'Angleterre.

Ces paroles, dites avec une noble simplicité et un accent de fraternelle sympathie, sont accueillies avec émotion par la réunion.

DE LA CONSTITUTION DU CRÉDIT AGRICOLE EN FRANCE ET DES BILLETS HYPOTHÉCAIRES.

Voici maintenant le résumé de la discussion à laquelle a donné lieu la proposition que nous venons d'énoncer.

M. D'ESTERNO, membre du Conseil général de Saôneet-Loire, a eu occasion de s'occuper de la question de l'organisation du crédit agricole, c'est-à-dire du crédit commercial du cultivateur, différant essentiellement du crédit foncier ou crédit à long terme du propriétaire foncier, dont la constitution forme un problème à part, en compagnie de quelques autres personnes, qui ont jugé convenable de présenter un mémoire à l'empereur. Il pense que le moment est venu de constituer pour l'agriculture un crédit à court terme, comme il y en a un pour le commerce et les manufactures, qui font un si grand et si profitable usage de la lettre de change, du billet à ordre et du billet de banque : le cheptel étant un mode très insuffisant et très imparfait, puisque l'emprunteur est obligé de donner 30, 40 et même 50 pour 100 du produit brut.

Tous les éléments du crédit agricole existent; il suffit de permettre à l'agriculture de les utiliser; il suffit de lui laisser la libre disposition de ses ressources, afin qu'elle puisse donner des garanties à court terme, afin que le prêteur n'ait pas à faire des démarches de dix à douze mois pour rentrer dans un capital prêté pour quelques mois, comme c'est aujourd'hui le cas, par suite d'une législation bien intentionnée, mais qui est certainement une entrave aux progrès de l'industrie agricole qu'elle a voulu protéger.

C'est sur la propriété mobilière seule que peut reposer le crédit agricole à court terme; or, cette propriété est considérable. Les bestiaux et le bétail font évidemment partie de cette propriété, et ce n'est que par une violation de la logique de la langue autant que par violation des principes de crédit que le législateur a pu assimiler un cheval, un mouton à la propriété immobilière. On peut évaluer la valeur des bestiaux en France à environ 3 milliards et demi.

C'est par suite de la même théorie erronée que les récoltes pendantes et celles des forêts ont été déclarées aussi immeubles; elles sont de nature cependant à pouvoir mieux servir de gage réel et positif que les récoltes rentrées que la loi reconnaît pour meubles. On peut évaluer l'ensemble des récoltes à 5 ou 6 milliards.

Même observation pour les harnais, les charrues et tout l'attirail de la ferme qu'on peut évaluer à 2 ou 3 milliards; de sorte que les garanties pouvant être offertes, en France, au crédit agricole s'élèvent à près de 41 milliards, sans compter le crédit personnel des cultivateurs.

Revenant sur le cheptel, M. d'Esterno trouve que contrairement à ce qui se passe en Écosse et en Angleterre, où les transactions sont plus libres, on a réglementé en France les rapports entre le bailleur et le preneur de la manière la plus nuisible aux développements d'un crédit normal et à bon marché. C'est ainsi que le capitaliste est obligé de subir la moitié des pertes du capital, d'où résultent les conditions onéreuses du prêt; c'est ainsi que, quand tout le cheptel est perdu, la perte retombe entière sur le chepteliste; et c'est ce qui j'explique la singulière manœuvre de certains chepteliers qu'on voyait en 1846, lors des inondations de la Loire, fort affairés à lancer le reste de leurs moutons dans l'eau! De même dans les incendies, il y a des chepteliers qui ont intérêt à laisser tout consumer; dans les épizooties, il y en a qui cherchent

tous les moyens de faire gagner le mal au troupeau tout entier. Il est évident que le chepteliste ne peut pas prendre tous les risques à sa charge et se contenter d'un intérêt modéré pour son capital. Dans ce genre de transactions comme dans celles qui viennent d'être mentionnées, la réglementation est un obstacle au crédit, et le régime de la liberté serait une organisation féconde pour l'agriculture.

M. Wolowski, membre de l'Institut, comprend toute l'importance du crédit agricole, mais il craint qu'on en ait exagéré la base et les résultats. Pour participer aux avantages du crédit industriel et commercial, il faut que l'exploitation rurale donne pour garantie aux billets qu'elle fera escompter des produits réalisables à court terme, et non pas le mobilier agricole et le bétail, destiné non à l'engrais et à la vente, mais à la culture. La lettre de change doit être toujours, pour ainsi dire, doublée d'une négociation réelle, dont elle traduit le résultat définitif: si on créait des valeurs sans cause commerciale, on arriverait aux billets de complaisance. Les titres fiduciaires sont à la fois le reflet et le véhicule de la circulation; il faut bien se garder de les détourner de leur destination. Les fictions légales dont M. d'Esterno s'est plaint ne sont pas le résultat de la conception arbitraire du législateur, elles répondent à la nature des choses. Le mobilier agricole, les bêtes de travail, etc., ne constituent pas un capital de roulement, mais un capital fixe; cette richesse peut accroître le crédit personnel du cultivateur, mais elle ne se prète pas aux allures rapides et dégagées de la lettre de change; elle exige des avances à plus long terme, et tient ainsi le milieu entre la garantie permanente que présente le sol pour le placement à échéance éloignée ou pour le prêt amortissable, et l'espèce de monnaie de confiance qui se traduit en billets de banque.

Quand on parle de dizaines de milliards comme pouvant servir de garantie au crédit agricole, constitué à l'image du crédit commercial, on risque donc de tomber dans l'exagération.

M. Wolowski reconnaît néanmoins que plusieurs des observations de M. d'Esterno sur les vices de nos lois civiles, qui prétendent imposer à l'agriculture des liens paternels et une protection oppressive, méritent de fixer sérieusement l'attention. Le crédit foncier, quand même il aura pris le développement qui l'attend, lorsqu'il sera sorti des difficultés antérieures qui ont entravé sa marche, ne pourra pas répondre à tous les besoins; il s'applique uniquement à la richesse déjà consolidée, et ne vient qu'indirectement en aide à la culture. Jusqu'ici, la cherté des capitanx, dont le taux courant s'est élevé au-dessus de 5 pour 100, tant dans les placements sur actions que dans les emprunts contractés sous forme d'obligations de chemins de fer, n'a pas permis de faire refluer vers la terre les ressources dont celle-ci a besoin, sous des conditions moins dures. On doit espérer que l'équilibre va se rétablir et que le cours des capitaux reviendra au taux normal qu'il avait avant la révolution de février. Alors le crédit foncier sera appelé à jouer un rôle considérable, et le crédit agricole pourra utilement fonctionner à ses côtés.

M. d'Esterno ajoute quelques observations à la suite de celles de M. L. Wolowski.

Il fait remarquer que M. Wolowski et lui sont parfaitement d'accord sur l'utilité d'une réforme législative dans le sens de la liberté, principale condition du développement du crédit agricole. Sans combattre la distinction de M. Wolowski, relative aux diverses espèces de crédit agricole dont le développement est plus ou moins désirable, il pense que le législateur doit laisser au culti-

vateur le soin de discerner où sont ses vrais intérêts et la libre disposition de son gage, quel qu'il soit, produits ou instruments.

Si le cultivateur peut vendre ses instruments, pourquoi ne pourrait-il pas les engager?

D'autre part, en supposant que le crédit lui fasse avoir des bestiaux pour les lui reprendre ensuite, cela ne vaut-il pas mieux que s'il n'en avait pas du tout? Lors de la saisie et de la vente, le cultivateur n'a-t-il pas joui pendant un certain temps du travail et du profit de ces bestiaux?

En résumé, dit M. d'Esterno, le cultivateur a besoin de prêts à court terme tout le long de l'année; il se les procurera d'autant plus facilement et à meilleur marché qu'on le laissera libre d'engager son avoir sous quelque forme qu'il se trouve.

M. H. Peur, rédacteur en chef des Annales de la colonisation, ne se trouve pas assez compétent en matière de crédit pour formuler une opinion complète sur ce sujet; mais il croit pouvoir néanmoins critiquer la base vicieuse sur laquelle on a voulu établir le crédit foncier en France, et avoir une bien plus grande confiance dans la constitution d'une puissante banque agricole au capital de 5 ou 600 millions de francs, pouvant émettre pour quatre fois son capital de billets, soit pour 3 ou 4 milliards, qui alimenteraient le crédit des cultivateurs. Le papier d'une pareille banque présenterait autant de garanties que celui de toute autre banque, et, pour le faire circuler, il n'y aurait, pour ainsi dire, qu'à le faire connaître. Dans les moments de crise, on ferait comme pour les autres banques: le gouvernement autoriserait le cours forcé. Un pareil établissement aurait bien ses mauvais moments et quelques désagréments passagers, mais il aurait rendu avant la crise ou rendrait après la crise d'immenses services à l'agriculture et au commerce.

M. le comte Cieszkowski trouve que la proposition de M. H. Peut s'éloigne complètement des données que la science économique possède maintenant en matière de crédit. Les billets d'une pareille banque seraient de véritables chiffons sans valeur. « Il serait trop long et peut-être inopportun, ajoute M. Cieszkowski, de donner la preuve de cette assertion à M. Peut; mais celui-ci la tirera luimème sans peine de quelques considérations que j'ai consignées dans mon traité Du Crédit et de la circulation, s'il veut bien y appliquer quelques instants son intelligence et son talent.»

M. Cieszkowski entre ensuite dans quelques considérations au sujet des faits et des idées avancés par M. d'Esterno.

Il approuve la suppression des entraves que demande l'honorable membre; c'est là une excellente voie dans laquelle le législateur français, entre autres, ferait bien d'entrer; mais la levée des obstacles, si sensée qu'elle soit, ne lui paraît pas suffisante. Pour le crédit agricole, comme pour le crédit foncier, la suppression des obstacles seule serait une demi-mesure; et on devra se hâter de la compléter par l'établissement d'institutions financières agricoles qui peuvent être de diverses natures: les unes appropriées an crédit à long terme, c'est-à-dire au prêt pour l'engagement des capitaux fixes; les autres au crédit à court terme, c'est-à-dire au prêt pour l'engagement des capitaux mobiles ou circulants, soit à court terme, soit à longue échéance.

D'autres distinctions peuvent encore être faites: il y a les opérations de crédit indéterminé, comme, par exemple, celles de crédit foncier; et celles de crédit déterminé et spécial s'appliquant à des opérations distinctes dont il peut provoquer le développement. Les banques d'Écosse, sur lesquelles M. du Puynode a fait une intéressante

communication, font souvent des opérations de crédit déterminé. L'emprunteur fait part de ses projets; les banques ont ainsi un certain contrôle sur les opérations; elles jugent si l'affaire qu'on leur demande de commanditer a de l'avenir, et si le capital recoit bien la destination indiquée. En Prusse, le gouvernement a fait, par l'intermédiaire de certaines banques agraires, des prêts pour des emplois spéciaux, tels que des constructions de bâtiments, des entreprises d'irrigation ou de drainage : il y a aussi des opérations de crédit qui ont le cheptel pour objet, et dont le gouvernement a eu également à se louer. Des opérations analogues sur le cheptel n'ont pas trop réussi en Pologne; mais ce qui a fort bien réussi dans ce pays, c'est le crédit spécial pour l'achat et l'installation des machines agricoles, grâce auquel ce pays est aujourd'hui couvert d'instruments nouveaux appropriés aux cultures perfectionnées.

M. Quijano, après avoir formulé la proposition que nous avons rapportée plus haut, soumet à la réunion quelques doutes que lui ont inspiré les distinctions faites par M. Wolowski. Il ne peut comprendre, par exemple, que le bétail de boucherie et le bétail de ferme diffèrent à ce point que le premier ne serait qu'un produit et le second qu'un instrument. A ses yeux, instrument et produit, c'est tout un; le bétail de boucherie est un capital, comme le bétail de ferme, destiné à un travail ou à un emploi différents. Ce sont là des capitanx qui ne diffèrent pas plus que les diverses parties du capital du négociant. La distinction paraît à M. Quijano imaginaire et capable de conduire à de fausses conséquences.

M. Wolowski croit devoir maintenir l'utilité et la légitimité de la distinction qu'il a faite.

Après avoir rapidement répondu à M Quijano, il fait

remarquer à M. Peut que ses idées ont pour point de départ l'illusion la plus périlleuse, celle qui confond les titres du crédit territorial avec une monnaie financière servant de véhicule à la circulation. Rien de plus facile en apparence que de monnayer la terre et de créer de la richesse à l'aide de quelques rames de papier posées sous une presse; rien de plus faux ni de plus périlleux en réalité. Dans la célèbre discussion engagée à l'Assemblée constituante, MM. Léon Faucher et Thiers avaient fait bonne justice des milliards de billets de banque hypothécaires, et l'on devait espérer que cette question ne pourrait même plus être agitée.

Rien n'est plus antipathique à la véritable nature du crédit territorial que la création d'un *papier-monnaie*. Pour y arriver, on fait une périlleuse confusion entre l'instrument de la circulation et la richesse elle-même, entre le *signe* des échanges et le *capital*.

On ne crée point de capitaux à volonté: le travail peut seul les créer, et l'économie les réunit; ils sont le prix d'un labeur intelligent, et non le résultat d'une fiction. Le muméraire, sous forme de métal ou de papier, ne remplit qu'un rôle secondaire; il est exactement l'ombre que projette le capital véritable dans son action, le symbole du contrat qui s'accomplit, le type uniforme auquel on ramène les valeurs comme à un dénominateur commun: il n'est pas autre chose. Aussi, pour savoir quelle est la masse de numéraire nécessaire aux transactions, et pour se convaincre de l'inutilité et du danger d'une multiplication artificielle du signe des échanges, il suffit d'en bien comprendre la fonction économique. Il sert à distribuer entre les membres de la société les fruits de leur travail.

La richesse se compose de produits destinés à la consommation et de machines à produits. La division du travail imprime un mouvement de va-et-vient aux produits créés chaque année; mais les négociations auxquelles donnent lieu les machines à produits sont beaucoup moins nombreuses et moins fréquentes. La quotité du signe monétaire se règle donc principalement sur la masse de la production, et diminue à mesure que la circulation s'accélère et que les notions du crédit se développent, car alors interviennent les compensations, les virements de parties, etc., qui économisent le numéraire. Le crédit véritable ne consiste pas à multiplier le signe de l'échange, mais à s'en passer.

La multiplication arbitraire du signe monétaire aboutit forcément à un désastre; il remplit exactement le rôle des wagons du chemin de fer. Que l'on construise des wagons au delà des besoins du service, il faudra qu'une partie reste sous la remise. Quant au numéraire, s'il dépasse les besoins, il ne restera pas inactif, il s'offrira surabondant sur le marché, fera hausser la valeur nominale des choses, et jettera le trouble dans toutes les transactions.

Quand le signe de l'échange est à la fois un gage de la valeur, une marchandise comme les métaux précieux, il doit chercher un autre marché pour éviter la dépréciation, et l'équilibre sera maintenu au moyen du déversoir, qui empêche l'encombrement des matières d'or et d'argent, envoyées facilement d'un pays dans l'autre et reçues partout.

La monnaie de papier commence par chasser une portion correspondante de numéraire; mais quand elle le remplacerait tout entier, suivant l'idée de Ricardo, elle devrait se limiter, quant à la somme, à la quotité nécessaire à l'office de la circulation. Or, cette quotité est beaucoup plus restreinte qu'on ne l'imagine. Au delà, comme le papier ne profiterait pas du déversoir offert aux mé-

taux, et qu'il devrait rester dans le pays, il y aurait iné vitablement crise financière et désastre.

L'Angleterre, avec son immense commerce, au temps où les billets de banque avaient remplacé, avec cours forcé, la monnaie métallique, n'a jamais pu émettre pour 30 millions sterling (750 millions de francs) de billets de banque. C'est un chiffre dont les émissions de la Banque de France ne sont pas fort éloignées; la marge est donc bien faible, et cependant on parle de milliards de billets hypothécaires!

La terre n'est pas une marchandise qui circule, elle est une source de revenus; le titre de crédit qu'elle peut supporter, c'est de répondre à cette essence : ce sera un titre de rente foncière et non un signe d'échange, un moyen de placement et non un instrument de circulation.

Quand on exagère la quotité du signe d'échange, on ne multiplie point les choses utiles à l'homme, on en change seulement la valeur nominale, et l'on ne saurait remplacer l'instrument de travail, le capital, qu'on n'improvise pas, par des feuilles de papier. La création des billets de banque hypothécaires n'est donc pas possible, et quand elle le serait, cela ne servirait à rien.

M. Peut, vu l'heure avancée de la soirée, s'abstient de répondre aux observations de MM. Cieszkowski et Wolowski, dont quelques-unes lui paraissent tout à fait fondées, mais dont quelques autres nécessiteraient d'assez longues explications. M. Peut croit pouvoir concilier son idée de banque agricole avec la liberté des banques.

M. D'ESTERNO ne veut, à son tour, faire qu'une dernière observation sur ce que vient de dire M. Wolowski. M. Wolowski pense que les producteurs ont tort d'engager leurs machines, et mieux vaudrait assurément qu'ils n'eussent besoin d'engager quoi que ce soit. Mais dès l'instant que le besoin surgit, que la nécessité les

pousse, quoi de mieux que de les laisser libres de s'engager comme ils l'entendent. Ils sont pour leurs propres intérêts plus clairvoyants que qui que ce soit. D'ailleurs, engagent-ils leurs instruments sans compensation? Le cultivateur qui se procure deux bœufs de plus par le crédit, et qui garantit son engagement à terme par les deux bœufs, reçoit lui-même ce gage, qu'il n'avait pas, par l'effet du crédit; il l'utilise, il en tire profit, et quoi de plus juste et de plus rationnel qu'il puisse se servir au besoin de ce gage pour se libérer?

### Séance du 5 mai 1856.

MOUVEMENT RÉFORMISTE EN BELGIQUE.

M. Ch. Renouard, un des vice-présidents de la Société, conseiller à la Cour de cassation, ancien membre de la Chambre des pairs, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités le comte J. Arrivabene, président de la Société d'économie politique de Bruxelles, M. Torrigiani, de Parme, et M. Léon d'Assailly, ancien ministre de France en Hesse.

Après le dîner, et sur la demande de M. Michel Chevalier, le comte Arrivabene et M. Torrigiani ont successivement donné quelques renseignements sur le mouvement des idées économiques en Belgique et en Italie.

M. le cointe Arrivabene a particulièrement entretenu la réunion des efforts que tentent de nouveau les partisans des réformes douanières. Ceux-ci viennent de recommencer une agitation qui semble devoir amener les pouvoirs publics à introduire de réelles améliorations dans le régime douanier de Belgique.

« Vous savez, messieurs, a dit M. Arrivabene, qu'il s'est formé en Belgique, il y a à peine sept mois, une Société d'économie politique. Elle est une émanation de votre société, et je ne doute pas que vous lui portiez un vif intérèt. Elle a naturellement pour but de propager les principes de la science économique et d'en provoquer l'application. Cette application a commencé plus tôt qu'on ne pouvait l'espérer. La Société belge d'économie politique compte dans son sein plusieurs négociants et quelques fabricants: hommes positifs, hommes pratiques, ils ont voulu mettre immédiatement la main à l'œuvre. Ils ont commencé par établir à Bruxelles un comité qui a pris la dénomination d'Association belge pour la réforme douanière. La première séance de l'Association a eu lieu le 10 janvier dernier. Le président, M. Cor van der Maeren, a prononcé un discours remarquable dans lequel il a fait ressortir toutes les énormités, toutes les excentricités du tarif actuel, et il en a provoqué la réforme. Cette réforme, opérée avec ménagement pour les intérêts existants, devrait consister dans la simplification du tarif et dans la transformation du tarif protecteur en un tarif purement fiscal. D'autres comités se sont formés à Liège, Mons, Verviers, Charleroi, qui sont venus se confondre et se joindre à l'Association pour la réforme douanière, siégeant à Bruxelles. Tous ces comités ont tenu des meetings très nombreux, très suivis. Dans leurs séances, ils ont traité principalement deux questions: celle du fer et celle de la houille. Il a été prouvé que les droits protecteurs dont jouissent ces industries sont funestes au développement d'autres industries d'une grande importance pour le pays; que les propriétaires des hautsfourneaux, n'étant pas stimulés par la concurrence étrangère, négligent la production de la fonte; que la fonte actuelle est d'une qualité inférieure à ce qu'elle était auparavant, et que, par conséquent, les machines étant moins parfaites, plus lourdes, ne peuvent plus soutenir la concurrence avec les machines anglaises; que si les droits sur le fer étaient supprimés, les fabricants de machines ne feraient, par contre, aucune opposition à la libre entrée des machines étrangères. Un autre fait curieux a été signalé: c'est que la fonte et la houille belges se vendent à meilleur compte en Hollande qu'en Belgique même.

« Le résultat de la discussion de ces questions a été une demande à la législature de la suppression totale des droits d'entrée sur la fonte et sur la houille. (Les droits d'entrée sur la houille sont provisoirement suspendus.) Enfin, l'Association belge pour la réforme douanière est en voie d'organiser un congrès international douanier, qui aura lieu à Bruxelles les 22, 23 et 24 septembre. Le comité organisateur de ce congrès m'a chargé de vous offrir plusieurs exemplaires du programme; je viens de les déposer dans les mains de votre honorable président.

« Vous voyez, messieurs, que la Société belge d'économie politique, quoique toute jeune, a produit des enfants pleins de vie et de vigueur. La science et la pratique se sont, dans cette occasion, donné la main, et il est à espérer, le temps et la persévérance y aidant, que la Société belge d'économie politique parviendra à faire jouir le pays du bien inestimable de la liberté commerciale. »

M. Michel Chevalier remercie M. Arrivabene de sa communication, et se félicite des progrès de l'opinion publique en Belgique relativement à la liberté commerciale. Il ajoute que chaque jour de nouveaux faits se produisent à l'appui de cette liberté et viennent détruire les craintes chimériques des protectionnistes. Que n'a-t-on pas dit de l'invasion des produits étrangers, des produits anglais surtout? N'a-t-on pas craint que l'Exposition ne fût l'occasion et le prétexte d'une inondation redoutable pour l'industrie française? En bien! les exposants de

Manchester, qui avaient envoyé en corps un ensemble de produits cotés aux prix les plus bas et valant environ 7 000 livres sterling (175 à 200 000 francs), n'ont pu vendre à Paris que la moitié de leur exposition. Ils ont dû remballer l'autre moitié et la ramener en Angleterre. Et cependant les droits d'entrée, officiellement fixés à 20 pour 400 ad valorem, avaient été réduits à 10 pour 100, pour la plupart des produits, par une commission nommée ad hoc, qui avait accepté toutes les déclarations de valeur qu'on lui a faites. Les acheteurs se sont empressés de demander ceux des tissus qu'on ne fabrique pas en France, mais ils ont peu recherché ceux dont les fabriques françaises exposaient les similaires.

L'ÉCONOMIE POLITIQUE EN ITALIE, ESPAGNE, HOLLANDE, ETC.

M. Torrigiani signale comme un symptôme très favorable du progrès des études et des idées économiques en Piémont et dans le nord de l'Italie le succès de la grande entreprise de l'éditeur Pomba, la publication de la *Ribliothèque de l'Economiste*, volumineuse collection dans laquelle il reproduit, sous la direction de M. Ferrara, les œuvres des principaux économistes italiens, et aussi celles des économistes étrangers (1). Il signale comme un autre symptôme très favorable le bon accueil qui a été fait à *l'Economista*, journal hebdomadaire, à la fois de théorie et de renseignements commerciaux, publié aussi sous la direction de M. Ferrara,

<sup>(1)</sup> Les premiers volumes publiés contiennent: les Harmonies économiques de Bastiat, les Éléments de l'économie politique de Joseph Garnier, les Principes de John Stuart Mill, en un gros volume; le Cours de Storch, en un gros volume; les Principes de MacCulloch et les Principes de Carey, en un volume, etc. (J. G.) Cette collection, encore en cours de publication, comprend trois séries: les deux premières (13 volumes chacune) sous la direction de M. Francesco Ferrara et la dernière (10 volumes) sous celle de M. Gerolamo Boccardo. (A. G.)

et sur lequel le secrétaire perpétuel de la Société appelait son attention dans la réunion de février (1).

Interrogé sur l'enseignement de l'économie politique, M. Torrigiani signale particulièrement celui de MM. Ferrara et Scialoja, à Turin. A Sienne, il existe une chaire d'économie politique, mais il est à regretter que la modestie du professeur de droit administratif de l'université de Parme, chargé d'enseigner l'économie politique, l'ait empêché d'accepter cette augmentation d'attributions. M. Arrivabene ajoute que M. Minghetti a ouvert un cours particulier dans sa maison, à Bologne (2).

A ce sujet, M. Quijano signale également à la Société la publication, depuis quelque temps, à Madrid, d'un journal d'économie politique, ayant pour titre *El Economista*, dont les auteurs professent les saines doctrines avec un talent et un zèle qui ne seront peut-être pas suffisamment appréciés dans la Péninsule, où il y a pourtant, depuis 4824, une chaire d'économie politique dans chacune des deux universités; mais, dans ce pays, le besoin d'un pareil enseignement et les idées au milieu desquelles il peut se développer sont encore loin d'être ce qu'ils sont dans le Piémont et le nord de l'Italie, où des publications comme la *Biblioteca dell' Economista* peuvent être entreprises.

Cependant, ajoute M. Quijano, je puis apprendre à la réunion une remarquable décision des Cortès, concernant les lois relatives à l'usure. Toute prohibition relative au taux de l'intérêt est désormais supprimée. La liberté des transactions sera pleine et entière, et l'intérêt de l'argent ne se trouvera plus élevé par les entraves de la législation au détriment de l'emprunteur que cette

(1) Voir plus haut page 253. (A. C.)

<sup>(2)</sup> Il y a, nous croyons, des chaires d'économie politique à Livourne et en Sicile. (J. G.)

législation avait voulu protéger par un mauvais procédé.

M. Joseph Garnier signale à son tour la publication d'un Économiste en Hollande (1), qui semble devoir être plus particulièrement consacré aux documents statistiques qu'à la discussion des doctrines.

La conversation se fixe ensuite sur l'une des questions de l'ordre du jour permanent, depuis longtemps proposée par M. Gustave Hubbard, et formulée en ces termes: « La forme des sociétés par actions est-elle utilement applicable aux entreprises agricoles? »

# DU PRINCIPE D'ASSOCIATION EN AGRICULTURE.

M. Arrivabene et M. Torrigiani disent que le système d'exploitation agricole par association est déjà appliqué en Italie. M. Arrivabene cite une grande ferme-modèle de 200 hectares à Perugia, dans ces conditions, et dont l'entretenait récemment l'un des agents voyageant dans le nord de l'Europe pour faire choix de machines agricoles et d'appareils perfectionnés. A Mantoue, où M. Arrivabene fait valoir des propriétés par l'intermédiaire d'un agent, il vient de se fonder une association pour des entreprises de drainage. M. Torrigiani cite également la formation d'une grande association agricole à Milan.

M. L. DE LAVERGNE pense que la forme des sociétés par actions serait utilement applicable à des entreprises agricoles: ce qui manque le plus à l'agriculture française, ce sont les capitaux; quand les efforts isolés ne suffisent pas pour lui en fournir, elle a tout intérêt à en demander à l'association. On peut craindre que ces capitaux ne trouvent pas dans l'industrie agricole une suffisante rémunération; mais des exemples existants prouvent le contraire. L'association peut prendre deux

<sup>(1)</sup> Economiste, chez M. Gobburd, 'e Amsterdam. (J. G.,

formes; elle peut constituer des sociétés propriétaires ou des sociétés exploitantes. Pour le premier cas, on peut citer comme exemple celle qui s'est formée pour acheter le domaine d'Arc, dans la Haute-Marne, à M. le prince de Joinville, et qui a pour administrateur-gérant M. Antoine Passy, ancien sous-secrétaire d'État; cette société est en pleine prospérité. Comme exemple du second cas, on peut citer celle qui s'est formée dans le département de l'Oise, pour exploiter la ferme de Bresles. Les actionnaires reçoivent, dit-on, 44 pour 100 de leur argent, et ce qui prouve que l'entreprise mérite une haute considération, c'est que son gérant vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur à l'Exposition universelle. Si, dans d'autres temps, des entreprises agricoles par actions n'ont pas réussi, c'est qu'on ne s'était pas encore assez rendu compte du rôle du capital d'exploitation en agriculture; on ne s'en réservait pas assez: aujourd'hui cette erreur est dissipée ; on sait que l'agriculture exige un grand capital d'exploitation et qu'elle peut le rendre aussi productif qu'aucune autre industrie.

Du reste, cette opinion commence à se répandre dans toute l'Europe, notamment en Autriche; on a parlé tout à l'heure d'une société agricole qui venait de se former à Milan; il est question d'une grande compagnie qui se forme à Vienne pour le même objet, au capital de 60 millions, et de plusieurs autres du même genre.

M. Gabriel Lafond, directeur de l'Union des Ports, consul de Costa-Rica, fait remarquer que par suite de la dernière loi française sur le timbre, les associations agricoles ne peuvent échapper au fisc. En effet, celui-ci perçoit d'elles 1 pour 100 de droit fixe sur le capital (somme énorme) si elles sont formées pour dix ans et au-dessous, et 1 demi pour 100 au delà de dix ans, ou bien par abonnement annuel, 5 centimes par 100, soit

500 fr. par million de capital, plus 2 fr. 50 par transfert de chaque action. Ces redevances compenseront les droits de mutation perdus par le fisc.

M. H. Peut, rédacteur en chef des Annales de la colonisation, cite une association qui depuis 1852 a acheté un grand domaine dans la Camargue, qui se livre particulièrement à la culture du riz, et qui marche vers des résultats avantageux, malgré de nombreux obstacles.

M. DE LAVERGNE cité également la société analogue fondée antérieurement à Arcachon.

M. Hervé de Kergorlay, député au Corps législatif, cite à son tour un fait fort curieux d'association agricole forestière par actions remontant à plusieurs siècles. Il a hérité d'une part, dans cette société constituée à l'origine en un certain nombre de *droits* subdivisés euxmèmes en *parts*, se réunissant pour avoir des voix représentatives aux réunions et former des droits. Cette société s'est dissoute par suite de la vente de la forêt.

M. de Kergorlay cite aussi la société organisée, il y a une quarantaine d'années, par M. Mathieu de Dombasle, pour constituer une ferme-modèle qui n'a pas donné de résultats financiers avantageux, mais qui, par les lumières qu'elle a aidé à répandre, est un titre de gloire pour le fondateur et pour ceux qui y ont consacré quelque argent. L'honorable membre cite encore la société de Grignon, fondée par le regretté M. Bella, dans le même but que celle de M. Mathieu de Dombasle, qui date de trente ans, qui a créé un des établissements le plus justement renommés de l'Europe par l'instruction qu'il répand, et par les résultats économiques qu'il donne actuellement.

De tous ces faits, comme de la nature des choses, M. de Kergorlay conclut que la forme de sociétés par actions est applicable aux entreprises agricoles, soit qu'il s'agisse de l'acquisition et de la possession d'un domaine, soit qu'il s'agisse d'une exploitation.

M. DE LAVERGNE est du même avis, mais il craint une certaine nature d'obstacles à la propagation de pareilles sociétés en France: c'est d'abord le fisc, ensuite la législation. Pour les sociétés exploitantes, il n'y a pas de difficulté, mais pour les sociétés propriétaires, il n'en est pas tout à fait de même. Le fisc s'y montre peu favorable; il craint que des terres achetées par des Compagnies ne rapportent pas au Trésor en droits de mutation ce qu'elles rapportent entre les mains de la propriété privée. Au point de vue de la législation, en général, on peut dire que l'article 529 du Code civil ne s'applique pas à des sociétés purement immobilières ou du moins agricoles.

Il est certain que si les sociétés propriétaires d'immeubles, soit urbains, soit ruraux, prenaient une certaine extension, la distinction établie par la loi entre les meubles et les immeubles recevrait une sérieuse atteinte. Il suffirait que le propriétaire d'un immeuble le mit en actions pour changer la nature de sa propriété. L'immeuble lui-même serait toujours soumis aux lois sur la propriété immobilière, mais les titres de propriété deviendraient transmissibles de main en main, et divisibles à l'infini, comme toutes les valeurs mobilières, sans aucune des formalités exigées par la loi pour la transmission des immeubles; M. de Lavergne n'y verrait, pour son compte, aucun inconvénient, il y verrait même des avantages, mais il craint que la législation n'y mette obstacle.

M. de Lavergne reconnaît que jusqu'ici la question n'a pas été soulevée, et que la Société immobilière de la rue de Rivoli, par exemple, a pu, comme quelques autres, se constituer sans difficulté. Mais si plusieurs compagnies du même genre se présentaient à la fois, qu'arriverait-il? On a beau dire que le fisc est désintéressé ; à moins de mesures nouvelles, la perte sur les droits de mutation serait considérable. L'esprit actuel de notre législation civile n'en souffrirait pas moins; une quantité notable d'immeubles seraient soustraits de fait au régime de la propriété privée, telle que le législateur a voulu l'établir. Les droits des créanciers personnels, ceux des femmes et des mineurs ne pourraient plus s'exercer sur une propriété ainsi constituée; ce serait un pas de plus vers la mobilisation universelle. M. de Lavergne n'en serait pas effrayé, mais il faut qu'on sache ce qu'on fait. Ce n'est rien moins, peut-être, que le germe d'une véritable révolution, car la condition de cette nouvelle catégorie de propriétaires immobiliers pourrait devenir supérieure, à beaucoup d'égards, à celle des autres. Tout dépendrait de la gestion des sociétés. Si elles étaient bien conduites, bien administrées, elles auraient l'avantage de concilier la grande culture et l'esprit de durée qui manquent trop souvent chez nous aux exploitations rurales, avec la division de la propriété poussée à ses dernières limites. Il est d'ailleurs à remarquer qu'elles ne seraient nullement obligées d'exploiter elles-mêmes; elles pourraient acheter, améliorer, affermer, revendre, soit en bloc, soit en partie, faire enfin ce que fait en Angleterre et ailleurs un grand propriétaire qui administre habilement ses biens.

M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, ne pense pas que la constitution des sociétés par actions pour entre-prises agricoles puisse rencontrer d'obstacles dans le droit civil, tel que l'ont fait les lois sur la propriété foncière et la propriété mobilière. Aussitôt qu'une société par actions devient acquéreur d'une propriété foncière, elle est propriétaire au même titre que le cédant; indé-

pendamment des divers associés, qui, considérés individuellement, n'ont chacun qu'un droit mobilier.

En ce qui touche les finances de l'État, et répondant à M. de Fontenay, qui voyait dans le développement des acquisitions par les associations l'accroissement des biens de mainmorte, M. Pellat fait remarquer que les droits de mutation ne sont pas supprimés, car les sociétés n'ont pas une durée indéfinie, et peuvent liciter ou revendre par suite d'insuccès ou de toute autre cause de liquidation. Ces droits sont toutefois éloignés et divisés; et c'est pour cela que le fisc s'est ménagé une compensation par le système de taxe rappelé par M. Gabriel Lafond.

M. DE PARIEU, membre de l'Institut, pense, ainsi que M. Pellat, que l'association et le droit de copropriété qui en découle n'ont pas une durée indéfinie, et qu'il n'y a pas lieu de craindre que le développement de l'esprit d'association dans les entreprises agricoles transforme les propriétés actuelles en biens de mainmorte. A ne considérer que les intérèts du fisc, l'impôt foncier reste le mème; mais le droit de mutation change de nature et perd de son importance; si donc le système d'association pour l'association financière venait à se généraliser, le fisc aurait à se préoccuper sérieusement de ce changement, non pour s'y opposer, mais pour parer à la diminution de sa recette.

M. G. Lafond ayant demandé les causes de la dissolution de la Société citée par M. de Kergorlay, qui avait duré des siècles, celui-ci lui a répondu que la dissolution a été amenée par la volonté d'un des cointéressés, qui a voulu et pu invoquer cet article du Code civil, par lequel « Nul n'est tenu de rester dans l'indivis ».

M. Renouard ajoute que des cas semblables se sont présentés en diverses localités, en Auvergne, par exemple; et il dit que ce principe excellent est une des conquêtes de la liberté humaine, en faveur de laquelle ont lutté les dix-huitième et dix-septième siècles, et le christianisme, et, avant le christianisme, la philosophie antique. Mais ce principe n'exclut pas l'application du principe d'association doué de sa fécondité propre, et qui peut subsister à côté du premier par l'effet de la volonté libre des associés, des mœurs des pays, c'est-à-dire par la constatation de ses bienfaits.

M. Renouard fait remarquer que ce principe de « Nul n'est tenu de rester dans l'indivis » est venu opérer dans la constitution des propriétés un grand changement, et qu'il en sera de même de l'application du principe d'association volontaire, conformément auquel les lois sur la propriété devront être peu à peu modifiées. L'ancienne législation, basée sur le droit d'aînesse, a dû être modifiée par l'application du partage des biens; les lois plus récentes devront l'être par l'application du système d'association qui crée un être moral propriétaire, et qui donne aux divers associés une part de propriété qui n'est pas tout à fait une fraction de la propriété tout entière. Mais s'il doit s'opérer une transformation du vieux propriétaire, cette transformation n'a rien qui puisse effrayer ni la société ni le fisc, car elle sera lente, et le législateur aura le temps de disposer toutes choses de la manière la plus équitable.

M. Vée, inspecteur de l'Assistance publique, pense que cette question de transformation de la propriété foncière est une question de théorie qui ne se présente guère et qui ne tend pas à se généraliser dans la pratique. Dans l'affaire des immeubles de la rue de Rivoli, par exemple, la ville de Paris a exproprié divers propriétaires et a vendu à une association; mais cet acquéreur est bien plus une compagnie industrielle de spéculation pour construire et organiser des établissements qui seront tôt ou tard

aliénés, qu'une association de propriétaires en vue de conserver et d'exploiter la propriété. Il en est de même des Compagnies qui achètent des marais pour les dessécher et les revendre; il en est encore de même des Compagnies de chemins de fer, qui n'achètent que la terre nécessaire pour leur exploitation industrielle et commerciale. Toutes ces entreprises ont, outre le capital de l'acquisition, un capital pour spéculer. M. Vée cite encore les Compagnies d'assurances, qui achètent souvent des propriétés pour offrir des garanties immobilières à leurs associés: mais, dans ce cas, la propriété foncière ne subit aucune transformation.

M. le comte Cieszkowski pense qu'on a eu tort de mêler dans la discussion deux questions : celle de la possession de la propriété et celle de l'exploitation du domaine rural, qui était plus explicitement renfermée dans l'énoncé à l'ordre du jour. L'honorable membre a fait, dès 1846, quelques essais pour introduire le principe d'association entre les divers agents de la culture, au moyen d'une participation des travailleurs au profit de l'entreprise ; il a consigné dans un discours qui a été traduit dans le Journal des Économistes ces essais, que les événements de 1848 lui ont fait interrompre à son grand regret.

M. Jacques Valserres expose les avantages que l'agriculture doit retirer du développement de l'esprit d'association. Les capitaux manquent pour lever les obstacles matériels qui s'opposent à la production, pour obtenir les améliorations que la science indique; cela tient, en grande partie, à ce que la propriété est divisée et que ses trop nombreux possesseurs n'ont pas les moyens de faire ce qui est nécessaire. L'association reconstituerait, à de certains égards, la grande propriété avec toutes ses forces, et la production se trouverait accrue. Les propriétaires d'actions seraient aussi dans des conditions préférables

à celles des petits propriétaires actuels, qui ne peuvent aliéner leur avoir que par l'intermédiaire onéreux des notaires et en passant par toutes les difficultés des lois hypothécaires; tandis que la Bourse est un marché constamment ouvert pour la vente ou l'achat des actions.

M. Torrigiani se demande jusqu'à quel degré le développement du système d'association est désirable en agriculture; car l'association a pour effet naturel d'affaiblir l'énergie de l'intérêt particulier.

M. Quijano fait quelques réflexions dans le même sens; il émet des dontes sur la question de savoir s'il est plus avantageux que la terre soit possédée par les uns et cultivée par les autres; et s'il est plus désirable que la terre et les capitaux de l'exploitation appartiennent à un grand nombre d'actionnaires ou à un plus petit nombre d'intéressés.

M. Joseph Garnier pense que si l'association est féconde, et si son développement est désirable dans ses diverses manifestations, il ne faut pas oublier qu'elle porte en elle, ainsi que vient de le faire remarquer M. Torrigiani, un fâcheux élément, la diminution de l'intérêt individuel, diminution méconnue par les écoles socialistes, qui ont poussé à l'extrême le développement « associationniste » de l'humanité, et qui ont pris l'association pour une panacée à toutes les difficultés sociales, et comme devant aboutir à des améliorations humanitaires par suite desquelles le travail serait attrayant, le dévouement sans bornes, et le séjour sur cette planète un vrai paradis. M. Garnier dit qu'il ne faut croire à l'association que dans la mesure de la liberté et de l'expérience.

M. DE LAVERGNE se hâte de répondre que s'il a confiance dans le développement du principe d'association, il n'y a pas une extrême confiance.

M. DE FONTENAY ajoute que ces questions de plus et de

moins seront, en effet, résolues par la liberté et l'expérience, qui nous apprendront laquelle est préférable de la grande propriété vantée par M. Jacques Valserres, ou de la propriété plus divisée; quelle est la durée préférable des baux et quelles sont les autres conditions de la meilleure amodiation et du meilleur emploi du sol. Au reste, la question énoncée demande simplement si l'association peut réussir en agriculture.

M. Renouard partage le même sentiment. Il fait remarquer qu'aucun membre de la Société n'a soutenu une thèse absolue, ni quant à la fécondité indéfinie du principe d'association, ni quant à l'hypothèse où il n'y aurait plus que des associations agricoles. Cet inconvénient n'est pas à redouter avec la liberté des transactions: les choses s'arrangeront pour le mieux entre la grande et la petite propriété, la grande et la petite culture, par suite de l'intérêt et des calculs des individus et des familles. La conclusion à tirer des diverses observations présentées, c'est que le législateur ne doit directement ou indirectement, dans un but politique, fiscal ou autre, forcer ou empêcher la formation des associations, et en particulier des associations ayant pour but, soit une possession, soit une exploitation agricole.

# Séance du 5 juin 1856.

RÉSULTATS DE LA RÉFORME DE LA MONNAIE DE CUIVRE.

M. H. Passy, membre de l'Institut, ancien ministre des finances, récemment de retour d'un voyage en Italie, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités MM. Reyntiens, de Belgique, membre de la Commission d'organisation du Congrès douanier, M. Torrigiani, de Parme, et M. de la Pilorgerie, ancien maire de Châteaubriant, auteur d'un ouvrage sur les colonies pénitentiaires en Algérie; et à laquelle assistait M. Jules Pautet, ancien rédacteur du *Patriote de la Côte-d'Or*, ex-sous-préfet, auteur du *Manuel d'économie politique* dans la collection des Manuels-Roret, en qualité de membre récemment admis par le bureau.

La conversation s'est d'abord fixée sur une question assez ancienne dans l'ordre du jour de la Société: « Les résultats de la refonte de la monnaie de cuivre en France.»

M. Joseph Garnier, auteur de la proposition, rappelle que la Société s'étant entretenue, il y a quelques années, des résultats probables de la refonte de la monnaie de cuivre en France et des avantages et des inconvénients de la diminution du poids des pièces, quelques membres, et entre autres M. Léon Faucher, manifestèrent des craintes sur le danger de cette réduction du poids, qui pouvait provoquer la contrebande et altérer la confiance des populations dans la valeur du signe monétaire. Les craintes de M. Léon Faucher ne se sont pas réalisées, dit M. Garnier: d'une part, à cause de la perfection de la fabrication; d'autre part, malgré l'ignorance générale de la vraie notion de la monnaie, le cuivre n'étant pour une forte partie de sa valeur qu'un signe représentatif, et parce que les populations ont continué à voir sur les nouvelles monnaies la face du souverain et quelques autres signes semblables à ceux des autres pièces d'or et d'argent.

M. Garnier fait encore remarquer que la pièce de 20 centimes a pris faveur dans la circulation, malgré son exiguïté, que l'on supposait devoir la faire proscrire par les gens de la campagne, et les autres personnes dont le travail rend les mains inaptes à manier les petits objets. Cette pièce tend à remplacer la grosse pièce de 10 centimes, et les fonctions du cuivre, en tant qu'instrument

monétaire, se trouvent circonscrites, comme le sont celles de l'argent par l'or, dont la pièce de 10 francs et de 20 francs tient à prendre dans la circulation la place des pièces incommodes de 5 francs.

M. Ch. Dunoyer pense qu'il y a lieu de se féliciter de cette refonte, depuis longtemps projetée, puisqu'il en résulte des instruments de circulation moins lourds, bien qu'à tout prendre, la matière des nouvelles pièces de cuivre, fort brillante d'abord, ne tarde pas à prendre l'aspect disgracieux des anciennes, et à avoir les inconvénients du maniement du cuivre, que les marchands anglais évitent à leurs clients en enveloppant dans du papier les pièces qu'ils sont obligés de rendre.

M. Dunoyer regrette que, pour combattre l'ignorance et les préjugés des populations en matière de monnaie, on n'ait pas suivi le conseil de J.-B. Say et de divers économistes, et inscrit sur les pièces monétaires leur poids et leur titre qui rappelleraient sans cesse la réalité des choses. L'effigie du souverain, les exergues qui sont empreintes sur les pièces, et les noms de fantaisie dont on les baptise donnent le change sur leur valeur intrinsèque, et font méconnaître la nature du rôle qu'elles rendent dans la circulation.

M. H. Passy dit que la question de la refonte de la monnaie de cuivre a été longtemps en suspens, parce qu'on n'avait pas de donnée certaine pour apprécier la limite à laquelle il fallait s'arrêter pour la réduction du poids, d'une part, afin de profiter des avantages de la plus grande réduction possible, et, d'autre part, pour ne pas porter atteinte à la confiance des populations, qui ont des idées plus ou moins rationnelles sur la nature de la monnaie en général, et sur la monnaie de cuivre en particulier. On a successivement proposé des réductions de deux cinquièmes et de trois cinquièmes; mais on a fini

par s'arrêter à une réduction de moitié, et l'expérience prouve jusqu'à présent que la bonté de la fabrication a écarté la contrebande, et que les populations ne se sont pas inquiétées de la diminution de la matière métallique. On ne pourrait cependant pas affirmer qu'il en fût toujours ainsi.

M. Michel Chevalier a été de ceux qui ont fait des objections dans le conseil d'État, quand il s'est agi d'opérer la refonte, parce qu'il redoutait l'effet produit par la trop grande diminution de la matière; car, en réduisant le décime au poids de 10 grammes, on a donné au kilogramme de cuivre, valant environ 2 fr. 50, une valeur nominale quadruple de 10 francs. Il reconnaît que jusqu'à présent les faits accomplis lui ont donné tort, mais que cependant l'expérience ne sera complète que dans quelques années, quand les nouvelles pièces auront subi l'action du temps. A ce moment, rien ne dit, comme le fait remarquer M. Passy, que la contrebande ne pourra pas venir encombrer la circulation et compliquer cette question. Il est vrai, ajoute M. Chevalier, que l'émission de fausses monnaies de cuivre est toujours assez difficile et ne peut donner lieu qu'à des profits restreints.

M. Chevalier reconnaît que l'ignorance du public, en fait de monnaie, est très grande. Pour les dernières classes de la population, c'est l'effigie du souverain qui constitue la valeur; et si l'Empereur voulait faire inscrire quatre francs sur une pièce de deux francs, elles accepteraient la monnaie sur ce pied; elles ne tarderaient toutefois pas à être averties par les classes supérieures. Cette ignorance prouve que l'on ne saurait trop se hâter d'enseigner l'économie politique. Mais M. Chevalier doute que l'indication du poids et du titre eût une bien grande influence: la loi n'a-t-elle pas dit, dès l'origine, que le franc est un disque d'argent de 4 grammes et demi d'argent

fin? et l'unité monétaire n'est-elle pas toujours définie ainsi?

M. Passy croit aussi que cette indication du poids et du titre n'apprendrait rien aux populations. Ce sont les marchands spéciaux, instruits eux-mêmes par les analyses des espèces et des lingots qu'ils font faire, qui avertissent le commerce et la population sur le degré de pureté des monnaies. Les choses se sont toujours passées de même, et c'est ainsi que la livre monnaie, qui pesait primitivement une livre poids, a successivement perdu de sa valeur dans la circulation, par suite de la découverte des diverses altérations, tenues pourtant cachées avec le plus grand soin.

M. Joseph Garnier pense, au contraire, comme M. Dunoyer, que l'indication du poids et du titre serait un enseignement permanent et finirait par faire pénétrer dans l'esprit des populations cette notion, que les monnaies d'or et d'argent sont de véritables marchandises, dont la valeur ne peut se régler arbitrairement par décision de l'autorité publique, et ferait enfin disparaître le germe du sophisme qui a engendré la théorie de la balance du commerce, provoqué la fabrication de la fausse monnaie, inspiré les papiers-monnaie et tant d'autres mesures anormales. La loi et les traités d'arithmétique disent que le franc c'est 4 grammes et demi d'argent; mais ce fait n'en est pas moins ignoré de la masse, aux yeux de laquelle le mot franc agit comme un diaphragme interceptant la notion du fait véritable. Peu de gens ont lu la loi, et parmi ceux qui ont étudié le système métrique, peu ont réfléchi que la valeur du franc ou des 4 grammes et demi d'argent sin qu'il contient est une quantité variable, dépendante des circonstances du marché et indépendante de la loi.

Cette indication du poids et du titre eût rendu impossible

toute opération de fausse monnaie. Assurément les altérations, ainsi que l'a dit M. Passy, ont toujours été divulguées, et la valeur de la monnaie a été dépréciée en proportion; mais cette connaissance ne s'est produite qu'à la longue et après que diverses spoliations avaient eu lieu.

A l'appui de l'influence que les signes inscrits sur les monnaies, les noms qu'elles portent et les décisions de l'autorité, peuvent avoir sur les populations, M. Garnier rappelle l'opération de M. le duc de Valentinois, prince de Monaco, il y a une dizaine d'années, lequel avait imaginé de fabriquer des masses de sous analogues par la forme et la dimension aux sous français (cinq centimes) pour les écouler en France et obtenir une valeur de cinq ou six francs sur une dépense de deux à trois francs. La population a d'abord accepté ces sous sans hésitation; mais lorsque le ministre des finances (M. Lacave-Laplagne) eut déclaré publiquement que ces sous n'étaient pas fabriqués dans les hôtels des monnaies françaises, personne n'en voulut et ils sont restés proscrits sous le nom de monacos. Ils avaient la même forme, la même dimension, le même poids que les sous français; mais il leur manquait, aux yeux du public, l'autorisation officielle.

M. Quijano croit aussi que la masse n'est que très tardivement instruite des altérations des monnaies. Il cite à cet égard le fait de certaines piastres espagnoles qui, du poids de 27 grammes, ont été réduites au poids de 26 et 25, ce qui a amené une variation dans le change. La différence du poids sur la valeur intrinsèque n'a pas échappé aux banquiers; mais le peuple espagnol n'a rien vu de changé à sa piastre.

M. DE VERNEUIL qui, par ses recherches géologiques, a plusieurs fois traversé l'Espagne dans ces dernières années, a vu que les pièces de cinq francs et de vingt francs françaises, prenaient une place notable dans la circulation, ce qui semblerait indiquer une certaine méfiance pour les pièces nationales.

M. Passy croit que si le fait cité par M. Quijano est passé inaperçu, c'est qu'on aura peu fondu de piastres au poids réduit; dans le cas contraire, tous les prix s'en seraient bientôt ressentis. En France, il y a quelques années, un des hôtels de monnaies avait imaginé de fabriquer toutes ses pièces, en profitant de la tolérance, au poids minimum de la loi. Pendant quelque temps ces pièces passèrent inaperçues dans la masse; elles furent enfin signalées au ministre, qui fit cesser l'abus.

La conversation, épuisée sur ce sujet, se porte sur la question suivante :

DE L'ENCOURAGEMENT AU DRAINAGE PAR DES PRÊTS OU SUBVENTIONS
DE L'ÉTAT.

Cette question, proposée par M. Joseph Garnier, a occupé la seconde partie de la soirée.

M. Ch. Dunoyer craint qu'en affectant un crédit de 100 millions (ainsi que cela est inscrit dans le projet de loi présenté au Corps législatif) à des prêts pour encourager et provoquer le drainage, on ne suscite des entreprises mal conçues, et on n'influe d'une manière artificielle sur le prix de main-d'œuvre, au désavantage des autres opérations agricoles.

M. Passy n'est pas partisan des avances faites par l'État à l'industrie privée; cependant, il y a des cas exceptionnels où de pareilles avances peuvent produire de bons résultats. En Angleterre, l'État a prêté 200 millions à l'agriculture pour les entreprises de drainage; l'opération a été bonne; elle était opportune au début de cette

découverte. En France, une pareille intervention n'est plus nécessaire, et on pourrait s'éviter les soins et les embarras dans lesquels on va entrer.

Quant à la hausse des salaires, si elle devait résulter de l'opération, M. Passy la verrait avec satisfaction, mème si elle ne devait être que temporaire. La hausse des salaires amènerait une amélioration dans le régime alimentaire des populations, amélioration déjà bien sensible; car on voit l'usage de la viande s'introduire peu à peu, et on trouve des bouchers dans des localités qui n'en avaient jamais eu; avec la hausse des salaires, les habitudes deviennent meilleures, le cabaret est moins fréquenté et la famille en profite.

C'est ce que l'expérience démontre; mais on a souvent redouté l'effet contraire. On voit dans les Mémoires de Louis XIV sa crainte de ne pouvoir maintenir le peuple s'il vient à gagner quelque argent. Plus récemment, quand il s'est agi des chemins de fer, M. Arago combattit les concessions aux compagnies par cette raison, entre autres, que les nouvelles entreprises surexciteraient pour un temps restreint le travail, feraient hausser les salaires des ouvriers, inutilement pour leur bien-être, et augmenteraient leurs mauvaises habitudes. Les chemins de fer n'ont pas produit cet effet; ils ont fait naître des travaux qui ne doivent plus cesser.

Il en est de même du drainage : une fois commencés, les travaux qu'il doit créer ne finiront pas. Il en a été de même de la construction des chemins vicinaux, à propos desquels on faisait les mêmes objections. Il en sera toujours de même à propos d'une industrie nouvelle, d'une invention nouvelle, qui produisent des secousses, il est vrai; mais ces secousses semblent être dans la marche naturelle des choses.

M. Michel Cnevalien fait remarquer qu'il ne s'agit pas

de 100 millions à dépenser de suite, mais de cette somme à employer dans l'espace de dix ans.

M. Ch. Dunoyen ne redoute pas la hausse des salaires, bien au contraire; mais elle doit être le résultat nécessaire et naturel du progrès économique. Sans cela, il y a des perturbations dans l'industrie et des mécomptes dans le sein des classes ouvrières, qui ne peuvent changer raisonnablement et avantageusement leurs habitudes et leurs goûts qu'après une augmentation soutenue du prix courant de leurs services. M. Arago avait raison à un point de vue, mais il faisait une mauvaise application de son principe, en combattant les compagnies. De même pour le drainage : les résultats qu'on s'en promet sont désirables; mais il serait plus prudent de les laisser venir progressivement de l'initiative privée, que de les provoquer soudainement et artificiellement par l'intervention de l'État. Le déclassement des travailleurs, la hausse des salaires et les autres résultats, se produiraient avec moins de secousses, moins de mauvais effets.

M. Joseph Garrier appuie les observations de MM. Dunoyer et Passy sur les inconvénients qu'il y a à provoquer officiellement l'engouement pour le drainage, qui a fait dépasser en Angleterre les bornes du nécessaire, et drainer des terres qui n'avaient nullement besoin de cette opération, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui. Le drainage produit un lessivage du sol; et il y a bien des terres qui seront gâtées par la précipitation qu'on aura mise à leur appliquer une manutention qui ne convient pas à leur nature. L'envie qu'on a d'imiter l'Angleterre est en ce moment un stimulant suffisant. Il est non seulement inutile, mais il peut être dangereux que le gouvernement pousse à son tour à une opération qui a besoin d'être faite lentement et avec les lumières successives de la pratique et de l'expérience.

M. V. Modeste fait remarquer que l'État, en subventionnant les propriétaires fonciers, pour les aider et les encourager à faire drainer leurs terres, devra prendre garde à n'imposer aucune obligation réglementaire pour la libre disposition et la libre culture des terres, comme on chercha à le faire en 1812; car, sans cela, son action, qui peut être inoffensive, deviendrait désastreuse. M. Modeste rappelle que sous Louis XIV, pendant les années 4711, 4742 et 4743, on dépossédait les propriétaires qui ne produisaient pas de blé.

M. Torrigiani dit que des prescriptions semblables avaient existé dans le duché de Parme, aux treizième et quatorzième siècles.

M. Passy cite aussi le Wurtemberg après la guerre de Trente ans. On y donnait les terres à qui voulait les cultiver.

Au sujet de la situation des populations agricoles, MM. DE LA PILORGERIE et REYNTIENS ont communiqué des faits indiquant des conditions bien opposées, et qui s'expliquent par la différence des régions observées. M. de la Pilorgerie, qui habite l'ouest de la France, y voit que, malgré l'augmentation des salaires, les classes agricoles sont tout à fait misérables; qu'elles ont de la peine à se nourrir, et que, ne pouvant renouveler leurs habits, elles vont couvertes de haillons. M. Reyntiens signale les émigrations flamandes en France, par suite de la facilité de déplacement qu'offrent les chemins de fer, et à cause du bien-être plus grand que ses compatriotes rencontrent dans ce pays.

M. Passy fait remarquer que les circonstances climatériques et politiques ont amené trois ans de misère générale, probablement suivie (c'est à craindre, après ces pluies et ces inondations) d'une quatrième année semblable. Cette situation va nécessiter, de la part des départements et des communes, la création de travaux capables de neutraliser, autant que possible, les chômages que peut faire craindre l'hiver: le drainage pourra tirer d'embarras plusieurs localités; mais il serait préférable que l'État n'eût pas à s'en mêler.

### Séance du 5 juillet 1856.

LE SOCIALISME EN ESPAGNE.

La réunion à laquelle avaient été invités M. le vicomte de l'Uruguay, sénateur, ancien ministre du Brésil, et M. Ch. Reybaud (†), ancien rédacteur en chef des journaux le Constitutionnel et la Patrie, et auteur d'un livre remarquable sur le Brésil, a été présidée par M. C. Vée, inspecteur de l'Assistance publique.

Lorsque la conversation devient générale, M. Joseph Garnier, rappelant les derniers événements d'Espagne et les paroles du général O'Donnell à la tribune, qui rend le socialisme responsable de l'émeute et des incendies à Valladolid et sur les autres points où des désordres ont eu lieu, demande à M. Quijano s'il n'aurait pas reçu de son pays quelques explications plus claires à ce sujet.

M. Quijano dit qu'il ne sait rien de plus sur les événements et leur nature que ce qu'il a lu dans les journaux français; mais il entre, à propos de la situation intellectuelle, morale et économique de l'Espagne, dans des considérations pleines d'intérêt.

En Espagne, comme ailleurs, et peut-être plus encore que dans d'autres pays, les populations espèrent trouver de grandes améliorations après une révolution, et comme ces améliorations ou n'arrivent pas ou ne se font sentir

<sup>(1)</sup> Frère de Louis Reybaud. (J. G.)

qu'à la longue, elles rendent la révolution responsable de leur mécompte. Il y a d'ailleurs toujours un parti qui leur dit que la révolution n'a pas tenu ses promesses et qu'il faut changer les hommes qui sont aux affaires et qui n'ont pas su accomplir les améliorations.

En fait, les divers partis qui ont eu la haute main en Espagne dans ces dernières années n'ont rien su faire pour améliorer la situation économique et sociale de l'Espague. Le parti rétrograde voulait s'appuyer sur le privilège et le maintien des abus. Le parti dit modéré s'est absorbé dans des luttes et des intrigues qui ont amené les événements de 1854. Ni l'un ni l'autre n'avaient à leur tête assez de gens honnêtes et disposés à agir pour le bien public. Le parti progressiste, arrivé depuis deux ans, a eu et a des chefs vraiment recommandables par leur caractère et leur probité. M. Quijano dit qu'il est heureux de citer des noms dont l'Espagne peut être fière, tels que ceux d'Arguelles, de Mendizabal, de Calatrava, qui ont donné des preuves de dévouement à la patrie et de désintéressement, et se sont retirés pauvres, quand tant d'autres à leur place n'auraient songé qu'à la fortune. Arguelles, par exemple, qui a été le tuteur de la reine mineure, aurait pu profiter légitimement de sa situation pour s'enrichir, et il est mort pauvre, comme les deux autres. Plusieurs noms honorables pourraient être cités parmi les chefs actuels du même parti; mais ce parti est purement politique et n'a pas de principes économiques. Il s'occupe de l'organisation des gardes nationales, de la liberté de la presse, des autres questions politiques, et il ne va pas et ne voit pas an delà. Parlez-lui de réformes économiques, il ne comprend plus, et pourtant c'est par là qu'il faudrait commencer.

En effet, le peuple espagnol, après avoir assisté à tous ces débats politiques, ne cesse d'être vraiment misérable, pressuré, gêné dans tous ses actes, mécontent et accessible aux manvaises suggestions.

Depuis que le gouvernement de la révolution de juillet 1854 fonctionne, les choses politiques sont modifiées à divers égards; les choses économiques sont restées les mêmes pour la masse, et les ennemis de la révolution trouvent de l'écho, quand ils cherchent, pour produire une diversion favorable à leurs idées et à leurs plans, à répandre, provoquer l'hostilité entre les classes, entre le capital et le travail; à susciter la haine des pauvres contre les riches, sentiment qui, en s'exaltant, amène les folies comme celles qui ont en lieu à Valladolid.

Cet état et ce danger dureront tant que les réformes économiques ne seront pas entreprises sur une large échelle, pour produire des effets sensibles et amener la cessation progressive d'une pauvreté douloureuse (1).

# Y A-T-IL UTILITÉ ET NÉCESSITÉ A RÉGLEMENTER LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS?

Après avoir entendu M. Quijano, M. le président donne lecture des diverses questions inscrites à l'ordre du jour, et la conversation se fixe sur la question de la réglementation des associations.

M. Joseph Garrier, auteur de la proposition, et invité à donner son avis, rappelle les efforts inutilement tentés en 1836 par la Chambre des députés pour formuler un projet de loi sur les sociétés en commandite, et la peine qu'éprouve en ce moment le législateur anglais pour formuler une loi réglementaire des associations pour les entreprises industrielles et commerciales; il ne croit pas que le projet récemment voté par le Corps législatif de France, sur la proposition du conseil d'État, produise les

<sup>(1)</sup> Voir plus haut, p. 199, une discussion sur les mesures économiques conseillées à l'Espagne. (J. G.)

effets qu'on en attend: la consolidation du principe d'association et la suppression des abus qui se produisent dans la pratique. Le projet, selon lui, n'empêchera pas les abus; il en produira d'autres, et empêchera notamment le développement de l'association qui a besoin de liberté, et pour lequel il faut, non pas l'édiction de nouvelles lois, mais l'abrogation des lois existantes, et notamment les articles restrictifs du Code de commerce, formulés en 1807, alors que l'on ignorait l'extension que prendraient les entreprises par association, et qui ont la prétention désormais ridicule de fixer à trois types les diverses combinaisons entre associés: entrepreneurs, capitalistes et travailleurs.

Fixer le chiffre des actions, le montant des versements, la responsabilité continue des premiers sous cripteurs, etc., c'est mettre des entraves à l'association, qui doit s'éclairer par toutes les applications selon l'initiative des fondateurs d'entreprises. Pourquoi un maximum de cent francs ou de cinq cents francs, selon les cas? Qui peut dire que des coupures autres ne sont pas plus convenables pour la circulation. C'est ici comme pour les billets de banque et les pièces métalliques: il faut faire et laisser faire tous les tâtonnements. Il y a quelques années, on considérait les billets de 200 francs comme dangereux pour l'existence de la Banque. Depuis, on a fait, sans inconvénient et avec avantages, l'expérience des billets de 100 francs. Nous aurons, à n'en pas douter, des billets moindres. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi des actions moindres? pourquoi les plus petits capitaux ne pourraient-ils pas s'inscrire? et quelle nécessité y a-t-il à ce que l'administration se mêle de faire ce genre de constatation et s'immisce dans les affaires des particuliers.

La loi fixe le nombre des membres du conseil de surveillance à cinq. Pourquoi pas trois, pourquoi pas sept, pourquoi pas un seul? Tant valent les hommes, tant vaut la surveillance. Qui donc peut mieux savoir ce qui convient que les associés? De plus, la loi rend les membres du conseil responsables en divers cas? Que va-t-il arriver? c'est que les actionnaires les plus importants, les surveillants les plus naturels ne voudront pas encourir cette responsabilité, et céderont la place à ces hommes de paille que la loi a voulu proscrire et qui se feront payer en conséquence.

La loi prévoit les cas de simulation de souscriptions et autres méfaits; mais les nombreuses dispositions du Code pénal sont là pour punir le vol et la fraude, et sous ce rapport encore, la loi nouvelle ne paraît pas le fruit d'une heureuse inspiration.

M. Joseph Garnier croit pouvoir avancer que sous peu le législateur sera obligé de reprendre la loi en sousœuvre, parce qu'elle aura produit des effets tout contraires à ceux qu'on en attend.

M. Alph. Courtois croit au contraire que plusieurs dispositions de la nouvelle loi viendront en aide au principe d'association. Ces mesures sont générales et protectrices, et ne mettront pas obstacle à la fondation de nouvelles sociétés. Telle est particulièrement celle qui crée et détermine la responsabilité des membres du Conseil de surveillance touchant les inexactitudes des inventaires et la distribution de dividendes irréguliers. Les actionnaires seront ainsi garantis contre les exagérations intéressées du gérant. Mais il sera juste que les membres du Conseil de surveillance reçoivent, pour ce surcroît de responsabilité, une certaine part dans les bénéfices.

M. H. Peur partage l'avis de M. Joseph Garnier sur les diverses prescriptions réglementaires de la loi, qui sera un lit de Procuste pour les associations auxquelles il faut, au contraire, toute liberté pour suivre l'impulsion provenant de l'initiative des fondateurs. Les actionnaires sont protégés par les statuts spéciaux de l'entreprise, et, pour les tromperies, par les prescriptions du Code pénal.

La responsabilité des surveillants autorisant leur intervention dans la gestion de l'affaire, dans les actes d'administration, l'action du gérant sera contrecarrée et la direction de l'entreprise compromise. L'expérience démontre qu'une affaire est difficile à conduire avec deux ou trois gérants; que sera-ce quand vous en aurez neuf, dix et douze de par la loi? L'entente sera difficile quand il s'agira de bonnes affaires, et impossible quand il s'agira de mauvaises.

La loi se propose de moraliser les entreprises. Mais qui ne sait que les fripons trouvent toujours le moyen d'éluder les entraves législatives qui ne fonctionnent en dernière analyse, que pour neutraliser l'action des honnètes gens? Le résultat de cette réglementation pourrait bien être l'expatriation d'une certaine masse de capitaux nationaux, la répulsion des capitaux étrangers, et l'appauvrissement du pays par ces deux causes.

Un autre résultat se produira encore. Les capitaux, repoussés des entreprises industrielles, se porteront sur les opérations de Bourse, et le jeu, qu'on cherche à resserrer, aura trouvé un autre élément.

M. Gust. Du Puynone parle dans le même sens que MM. Garnier et Peut.

Il trouve la loi réglementaire et socialiste contraire à ces grands principes de 1789, que beaucoup de gens invoquent sans les comprendre, et qui offrent en première ligne la liberté du travail et la propriété. C'est violer la liberté du travail que de prescrire aux gens les conditions de leur association; ce n'est pas respecter la propriété que d'exclure de telle ou telle entreprise les petits capitaux.

M. Alph. Courtois regrette avec M. du Puynode que la loi ait fixé un maximum de 500 francs pour le montant des actions; mais il ne peut s'empêcher de trouver des garanties pour les actionnaires dans la responsabilité des membres du conseil de surveillance, qui pourront contrôler les points indiqués par la loi, sans empiéter, comme le craint M. Peut, sur les fonctions du gérant. En effet, cette surveillance est limitée à la réalité de l'apport, à l'exactitude des bilans et à la distribution des dividendes rationnels. Il regrette pourtant que l'on donne au conseil de surveillance le droit, exorbitant selon lui, de provoquer la dissolution de la société.

S'il s'agissait d'une loi générale sur les sociétés commerciales, M. Courtois partagerait l'avis émispar MM. Joseph Garnier, H. Peut et du Puynode; mais la législation existante étant donnée, il reconnaît que la loi récemment votée, qui n'est qu'un règlement relatif à une espèce d'association, contient un certain nombre de dispositions avantageuses.

M. H. Peut fait remarquer que précisément ces diverses constatations sont très difficiles, et qu'en faisant passer le contrôle de l'assemblée générale des actionnaires au conseil de surveillance, on complique la difficulté et on force les membres de ce conseil à entrer dans les détails de l'administration et à se mettre en lutte avec le gérant; on rend impossible toute association par l'exploitation d'un brevet et d'une découverte. Telle idée, tel procédé, vaut aujourd'hui 4 ou 5 millions et pourra être réduit à zéro par une autre découverte. Quel conseil voudra prendre la responsabilité d'une pareille variation? Loin de servir le principe d'association, on le paralyse et on met obstacle à l'action des plus nobles facultés de l'esprit humain.

M. Jules Pautet apprécie la loi à un point de vue diffé-

rent. Il s'agissait, dit-il, de rassurer l'esprit des populations, alarmé par la mise en avant, dans quelques affaires, de conseils de surveillance imaginaires. Il fallait que le gouvernement intervînt pour rassurer les capitaux, pour vivifier les associations et leur donner cet élan qu'elles ont atteint en Angleterre et en France. La liberté est un élément indispensable de prospérité pour les associations; mais il ne faut pas qu'elle soit excessive, pour que nos entreprises conservent ce cachet de moralité qui fait notre gloire et notre force.

M. DU PUYNODE nie la nécessité de cette intervention. L'esprit d'association ne menaçait nullement de disparaître avant le vote de la loi, et les capitaux ne l'attendaient pas pour affluer vers les entreprises.

Il montre ensuite que le législateur sort de ses attributions en remplaçant l'action de l'intérêt individuel, et la concurrence, qui est la source de toute habileté et de toute moralité, par celui de la tutelle administrative, qui conduit à la réglementation abusive et au système des corporations. C'est l'intéressé qui est le meilleur juge de ce qui lui convient, et non pas l'administrateur, l'homme du gouvernement, agissant dans l'intérêt d'autrui. La liberté d'association est ou n'est pas; mais quand elle est, elle n'a rien d'excessif.

M. Magne fait remarquer que les questions d'économie politique sont rarement simples, et qu'il y a toujours des antécédents dont il faut tenir compte. Si la loi votée par le Corps législatif traitait d'un sujet qui n'eût pas déjà été réglé par une loi, il n'aurait pas d'observations à faire sur ce qu'ont dit MM. Garnier, Peut et du Puynode; mais le Code établit les sociétés par actions; il institue un gérant et un conseil de surveillance. Ce conseil, composé souvent d'hommes qui ont leur position faite, comme on nous l'a dit, ne s'occupent de leurs fonctions que pour

jouir des avantages qu'elles procurent; ils négligent les intérêts des actionnaires, qu'ils doivent protéger. M. Magne croit que la nouvelle loi a agi sagement en les obligeant à remplir des fonctions qu'ils ont acceptées volontairement et en les rendant responsables de leur négligence ou de leur complaisance envers les gérants, quand elle est préjudiciable à des tiers.

M. Alph. Courtois pense que le législateur doit s'occuper de la société en commandite, puisqu'il s'occupe de la société anonyme, à laquelle il donne ainsi une consécration qui manque à l'autre; mais il est fâcheux que le législateur se donne la mission de réfréner la spéculation, contre laquelle il sera toujours impuissant. C'est à l'individu à apprécier les chances qu'il court et les pertes auxquelles il s'expose; on ne peut arrêter son initiative sans s'exposer à entraver le mobile de toutes les entreprises. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait de laisser la justice connaître des opérations dites de jeu, comme des autres, car la responsabilité qui en résulterait serait un frein juste et naturel. Sans nuire à aucune autre opération commerciale, on diminuerait l'importance de celles dites de jeu, et on ne donnerait pas prise à la mauvaise foi.

M. Vée croit aussi que le législateur aurait quelque chose à faire pour prévenir ces sortes d'escroqueries qui ont été pratiquées dans ces derniers temps sous forme d'association ayant un but de bienfaisance, en constituant non pas une réglementation des sociétés industrielles, mais une action collective contre des méfaits que les individus n'ont pas un motif suffisant à poursuivre. Il fallait quelque chose, mais la loi paraît avoir fait des prescriptions à côté du but à atteindre.

M. H. Peut demande aussi une répression sévère contre les escroqueries; mais cette répression peut être

obtenne par l'application des lois existantes, sans nuire à la liberté d'association, qui est un si grand élément de prospérité sociale, comme le démontrent les progrès des États-Unis, récemment consignés dans un rapport statistique de M. Kennedy à l'ancien président, M. Fillmore. Au reste, les cas d'escroquerie, ceux dont a parlé M. Vée, et ceux qu'on pourrait citer dans l'ordre industriel, sont fort rares par rapport au grand nombre des entreprises. Il y a plusieurs de ces entreprises où le capital peut être compromis par inhabileté, fausse direction, on toute autre cause; il y en a peu où l'affaire pèche par escroquerie, et, dans ce cas, quelques exemples qu'on pourrait citer prouvent que la législation n'est pas impuissante contre les méfaits.

MESURES PROPRES A FAVORISER LES PROGRÈS DE LA COLONISATION EN ALGÉRIE.

La réunion, avant de se séparer, entend de la bouche de M. Peut un remarquable exposé de la situation économique de la colonie d'Afrique et un historique plein d'intérêt des mesures prises depuis la conquête, des systèmes essayés et des résultats obtenus. Mais, sur la proposition de M. Peut lui-même, elle renvoie à une de ses séances ultérieures (1) la discussion de cette proposition: Quelles seraient les mesures propres à favoriser les progrès de la colonisation en Algérie?

## Séance du 5 août 1856.

CONGRÈS INTERNATIONAUX DES RÉFORMES DOUANIÈRES ET DE BIENFAISANCE A BRUYELLES.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle assistaient, malgré la saison, un

<sup>(1)</sup> Voir, infra, séance du 5 mars 1857. (A. C.)

assez grand nombre de membres, et M. Benard, un des principaux rédacteurs des articles d'économie politique dans le Siècle, récemment admis par le bureau au nombre des membres de la Société.

M. Joseph Garnier, secrétaire de la Société, a d'abord appelé l'attention de la réunion sur les deux Congrès convoqués à Bruxelles dans le courant de septembre prochain: le Congrès international de Bienfaisance et le Congrès international des Réformes douanières.

Le Congrès international de Bienfaisance aura lieu le 15 septembre. Pour donner plus d'intérêt encore à cette réunion, il y aura en même temps, par les soins du Comité organisateur de ce Congrès, une exposition d'économie domestique, destinée à réunir des spécimens des produits et des échantillons des articles et des produits à l'usage des classes ouvrières et des petits consommateurs dans les différents pays. Les questions posées dans le programme du Congrès se rapportent notamment aux subsistances et aux moyens de prévenir ou d'atténuer les criscs alimentaires, aux remèdes à apporter à l'abus des boissons fortes, à l'encouragement et à la propagation des institutions de bienfaisance, à l'organisation permanente et régulière de l'émigration, à l'amélioration physique des classes ouvrières, et particulièrement de leurs habitations, au régime des femmes et des enfants dans l'industrie, etc.

Comme ce Congrès est l'accomplissement d'un vœu émis par le Congrès de statistique de Bruxelles de 4853, MM. Quetelet et Heuschling, l'un président, l'autre secrétaire de la Commission centrale de statistique belge, dépositaire des vœux du Congrès de 4853, ont adressé une circulaire aux membres correspondants de cette Commission, au nombre desquels se trouvent quelques membres de la Société d'économie politique, pour

appuyer l'invitation du comité organisateur du Congrès.

Le Congrès de statistique de Bruxelles avait émis le vœu que, dans un temps rapproché, se réunissent en un Congrès général les hommes qui, dans les divers pays, s'occupent des questions concernant l'amélioration physique, morale et intellectuelle des classes ouvrières. Ce vœu fut confirmé dans une réunion particulière chez M. Ducpetiaux, inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, lequel est un des principaux membres promoteurs du Congrès futur, et a été désigné par le Comité d'organisation pour recevoir les adhésions.

M. Joseph Garnier fait remarquer que ce Congrès aura à s'occuper de questions qui ont appelé à diverses reprises l'attention de la Société, et notamment de la question de la liberté du commerce des grains, qui est probablement le moyen le plus efficace d'arriver à la production la plus féconde et à la répartition la plus avantageuse pour prévenir et atténuer les crises alimentaires.

Le Congrès international des Réformes douanières dont il a déjà été question au sein de la Société, à la suite d'une communication de M. le comte Arrivabene (1), aura lieu les 22, 23 et 24 septembre; il peut être considéré comme la deuxième session du Congrès des économistes réuni à Bruxelles les 16, 17 et 18 septembre 1847, convoqué par l'association pour la liberté des échanges, et qui a été une des plus notables assemblées libres qui aient eu lieu de nos jours, tant à cause de l'illustration de plusieurs membres qui vinrent y prendre part que pour l'importance des questions qui y furent traitées. Le futur Congrès doit plus spécialement s'occuper des obs-

<sup>(1)</sup> Voir la réunion du 5 mai. supra, p. 297. (d. G.)

tacles artificiels ou naturels qui s'opposent à l'extension des relations commerciales dans les divers pays, et des moyens pratiques proposés ou à proposer dans chaque pays pour détruire ou diminuer ces obstacles. Sous une forme plus pratique et plus décisive, c'est toujours la grande question de l'affranchissement des échanges dont il va s'agir en septembre prochain, dans la capitale libre et hospitalière de la Belgique, par les soins du comité central de la nouvelle association pour la réforme douanière, présidée par M. Cor Van der Maeren, à qui les adhésions doivent être adressées. Déjà un grand nombre d'adhésions sont parvenues au comité d'organisation du Congrès. On lit dans une première liste, publiée par l'Économiste belge, ardent promoteur de cette réunion, les noms de MM. Ch. de Brouckère et comte Arrivabene, Ad. Lehardy de Beaulieu, président, viceprésident et secrétaire du Congrès de 1847; duc d'Harcourt, ancien pair de France, ancien président de l'association française pour la liberté des échanges, Benjamin Oliveira, Mac Gregor, James Heywood, major Reed, Th. Barnes, Lewrence Heyworth, membres du Parlement, Lamartine, colonel Thompson, ancien membre du conseil de la Ligue, Duffour-Dubergier, président de la Chambre de commerce de Bordeaux, Ferrara, professeur à l'Université de Turin, comte Michelini, député au parlement sarde, Ackersdyck, professeur à l'Université d'Utrecht, Pascal Duprat, ancien représentant du peuple, et les noms de plusieurs autres notables négociants, manufacturiers, administrateurs, publicistes et savants.

Après cette communication, une conversation s'établit entre divers membres sur l'objet que se proposent les deux Congrès, et en particulier le Congrès des Réformes douanières. La réunion exprime le désir que le plus grand nombre possible des membres de la Société

se rendent à Bruxelles en septembre prochain, pour prendre part aux travaux du Congrès international des Réformes douanières et du Congrès international de Bienfaisance, qui ont à s'occuper l'un et l'autre de questions supérieures et d'intérêt général.

La conversation se porte ensuite sur la question de la liberté de tester et de ses effets économiques.

### LA LIBERTÉ DE TESTER.

M. de Fontenay, quoique partisan en principe de la liberté de tester, n'admet pas le droit absolu d'exhérédation, et il croit qu'il y a des raisons purement économiques pour obliger le père de laisser à ses enfants une espèce de minimum d'existence basé sur sa position sociale. L'individu a vis-à-vis de la société : la double responsabilité de son œuvre comme travailleur, et de son œuvre comme générateur. La première lui donne le droit de propriété, le droit de vivre à sa guise de ce qu'il a produit; la seconde lui impose le devoir de famille, le devoir de faire vivre ceux qu'il a engendrés. La responsabilité de la famille a paru si forte à une grande école économique qu'elle a dit : « Vous n'avez le droit de faire des enfants que si vous avez le pouvoir d'assurer leur existence. » Or, ce précepte serait enfreint ou éludé par celui qui, ayant eu des enfants, parce qu'il pouvait leur donner la subsistance, refuserait précisément de la leur assurer. et les mettrait à la charge de la société.

M. Quijano fait observer à M. de Fontenay que l'exhérédation, en jetant un enfant pauvre dans la société, y jette en même temps, d'un autre côté, une part d'héritier, et n'amène pas la gêne universelle comme le fait du pauvre qui jette un enfant de plus sans rien ajouter au fonds général de richesse.

M. DE FONTENAY répond qu'il y a au moins un grave

inconvénient à remettre aux hasards d'une espèce de communisme et aux tiraillements d'une mêlée générale des ambitions, certains arrangements sociaux qu'on trouve tout faits; que l'éducation même qu'un père a donnée à ses enfants, les habitudes qu'ils ont prises du rang qu'ils doivent avoir un jour, sont des espèces d'engagements qu'on ne doit pas rompre tout à fait; qu'il y a dans les regrets et les souffrances de celui qui tombe d'une position élevée dans le dénûment quelque chose de presque nécessairement démoralisateur qu'il faut craindre; qu'il y a d'ailleurs certaines aptitudes à porter la richesse comme à porter la misère qu'on n'acquiert guère que par l'éducation; que s'ilest certain qu'un jeune homme élevé dans un milieu riche aura difficilement les vertus de la pauvreté, il n'est guère moins reconnu qu'un homme élevé dans la dernière classe manque presque toujours, dans la fortune, de certaines qualités larges qui conviennent aux hautes positions; que, par conséquent, il faut éviter, quand on le peut, cette façon de jouer les rangs au hasard, qui risque de ne donner à la société ni un bon riche, ni un bon pauvre.

M. de Fontenay ajoute une autre considération qui explique à un certain point la coutume anglaise des substitutions. Il regarde que tout homme est maître absolu de donner à qui lui plaît la richesse qu'il a créée par luimème. Mais quant à celle dont il a hérité, le droit d'en disposer paraît beaucoup moins absolu. Il n'en est guère qu'usufruitier temporaire; et comme il ne l'a reçue qu'en tant que partie, anneau, ou représentant d'un être collectif appelé une famille, il est (à un certain degré tout au moins) astreint réciproquement à la transmettre à cet ètre collectif qui se continue dans ses enfants.

M. Quijano veut surtout répondre à cette proposition de M. de Fontenay: que si l'homme déshérite ses en-

fants, il élude le devoir qu'il a contracté envers la société de nourrir ceux dont il l'a chargée, et il porte préjudice à la société en lui imposant la satisfaction des besoins d'individus qui n'ont rien.

M. Quijano croit que le pauvre qui ne laisse aucun bien après sa mort et qui laisse des enfants pourrait, avec quelque apparence de raison, être accusé de cette gêne qu'il met à la charge de la société, mais que celui qui lègue sa fortune à d'autres qu'à ses enfants met dans le fonds social autant d'aliment qu'il le peut au travail humain. Il est possible que ce capital n'aille pas précisément rémunérer le travail de ses enfants, mais qu'il alimente celui d'autres membres de la société, et partant l'homme agissant ainsi se trouve acquitté de sa prétendue dette envers la société.

Selon M. Quijano, l'individu n'a aucune responsabilité envers la société, ni comme travailleur, ni comme générateur. Comme travailleur, il s'est appliqué le fruit légitime de son travail, et il ne doit rien à personne. Comme générateur, il a donné l'existence à des individus que la société n'a aucun devoir de nourrir, et qui, conséquemment, n'ont aucun droit à élever contre la société en général, ni contre les membres en particulier. Ils peuvent faire appel au principe sympathique, soit, mais la société n'a rien à y voir, la société n'étant autre chose que « l'ensemble de rapports qu'a établis entre les hommes l'échange de services ». L'homme peut et doit, en certains cas, être charitable : la société n'a et ne peut avoir d'autre base que le tien et le mien.

La société ne connaît conséquemment ni riches ni pauvres; elle connaît seulement des hommes versant dans le milieu social une plus ou moins grande quantité d'utilités ou de services, et en retirant une rémunération équivalente. Sans doute, un homme élevé richement sera

plus apte à vivre noblement que celui qui s'est élevé par le travail et les privations, et qui apportera dans ses rapports certaines habitudes de sobriété et même de parcimonie; ce qui veut dire que le premier aura une merveilleuse disposition à dépenser les revenus et souvent même à dissiper la fortune, et que le second sera toujours attentif à conserver et accroître la sienne. En quoi seraient lésés les intérêts sociaux, si, par suite de la liberté absolue de tester, des capitaux considérables étaient parfois légués à des travailleurs pauvres, à l'exclusion de nobles dissipateurs?

La distinction que M. de Fontenay cherche à établir entre la propriété que l'homme a créée par lui-même et celle dont il a hérité est purement arbitraire; elle tendrait à la destruction d'une des plus belles harmonies de l'ordre social, à savoir que tout homme vit et satisfait ses besoins avec le produit de son travail actuel ou accumulé.

En effet, l'un des caractères distinctifs de la propriété étant qu'elle soit cessible ou transmissible dans toute son intégrité, celui qui la possède est censé en être le créateur, ou, ce qui revient au même, est considéré comme l'ayant cause de celui qui l'a créée, et il en jouit au même titre et avec la même étendue de droits que son cédant.

L'exemple des substitutions anglaises n'infirme en rien cette doctrine, au contraire, il y a là un hommage à la liberté absolue de tester et une consécration du respect dû à la libre transmission de la propriété. Car, pourquoi le porteur d'une substitution ne peut-il pas disposer à son gré des biens qui la constituent? Parce qu'il n'en est que le simple usufruitier; et ceci par la volonté du fondateur, qui a désigné comme propriétaire l'ensemble des héritiers appelés successivement à le remplacer.

Il n'y a ancune espèce de communisme à ce que des ambitions honnêtes et légitimes luttent par des services. des prévenances et des consolations contre le puissant auxiliaire que la nature fournit aux enfants, même ingrats et dénaturés, sur le cœur de leurs parents. Si dans cette concurrence les ambitions triomphent, ce sera au profit du droit de propriété, bien opposé, certes, à l'esprit du communisme, et au profit de la justice, car il faut supposer que la plupart des exhérédations auraient été motivées par la mauvaise conduite des enfants.

M. de Parieu, vice-président du conseil d'État, examine la question à un autre point de vue.

La liberté de tester lui paraît avoir plutôt un intérêt moral et un intérêt politique qu'un intérêt économique.

L'intérêt économique existerait s'il était démontré que la liberté de tester comprend un grand nombre de vastes propriétés, et que ces vastes propriétés seront mieux cultivées que les démembrements qui pourraient en être opérés. Cela est au moins douteux.

La liberté de tester a une grande force morale, comme sanction de l'autorité des pères de famille. Il est probable qu'elle joue un grand rôle dans le sentiment de liberté, toujours réglée, qui caractérise la race anglo-saxonne. Elle assied la famille sur l'autorité la plus puissante, celle du père de famille investi d'un pouvoir très grand sur ses descendants; pouvoir qui est salutaire quand il s'étend non seulement jusqu'à la majorité légale, mais même quand il se prolonge jusqu'au moment de la maturité virile.

Sous le rapport politique, la liberté de tester agit aussi puissamment lorsqu'elle se combine avec des traditions aristocratiques, dans les sociétés qui donnent une place à ces traditions.

M. de Parieu ne pense pas que l'Anglais use beau-

coup de la liberté de tester par des raisons économiques; c'est surtout pour conserver la splendeur aristocratique des familles, pour immobiliser et perpétuer les fruits du travail de l'individualité personnelle que la liberté de tester s'exerce, avec le droit de substitution comme conséquence suprême, au delà de la Manche.

Il en est de même sans doute dans les parties de la France où se conserve encore l'usage du préciput testamentaire.

Cependant M. de Parieu a remarqué aussi dans certains pays de montagnes que le testament prenait une sorte de convenance économique, telle que celle qui résulte de l'indivisibilité des domaines consacrés à la fabrication des fromages. Tel est le cas du département du Cantal, où le propriétaire d'un domaine consacré à cette fabrication fromagère, et qui ne peut y servir qu'en étant garni de vingt vaches au moins, fait en général ses efforts pour maintenir cette unité agricole après prédécès. Si l'usage des fruitières, analogues à celles du Jura, était introduit dans ce pays, cette raison, tirée de la constitution de la propriété rurale, disparaîtrait sans doute.

M. Michel Chevalier est porté à penser qu'il y a lieu d'augmenter la liberté dont jouit le testateur. L'objection qui fait que la vieillesse peut être entourée, cajolée, trompée, et que dès lors il faut se prémunir contre les testaments abusifs qu'elle ferait souvent au profit d'intrigants ou en faveur de corps politiques ou religieux, ne l'empêche pas de pencher pour la liberté. D'abord cette objection est moins forte dans les pays protestants que dans les pays catholiques, à cause de l'influence que donne la confession; ensuite cette influence peut diminuer par le progrès des mœurs.

M. N. Bénard, rédacteur du Siècle, donne quelques renseignements sur les restrictions pour ainsi dire oc-

cultes qui existent en Angleterre au sujet de la liberté de tester. Dans ce pays une grande partie des propriétés terriennes sont *substituées* par suite de la faculté que le propriétaire a de laisser, par substitution, les biens à tout individu, alors en existence.

La loi limite cependant le droit de substitution, car on ne peut aujourd'hui immobiliser ainsi son héritage que jusqu'à la majorité du premier héritier à naître. Quand celui-ci atteint sa majorité, la propriété lui appartient complètement, il peut en disposer à sa volonté, la vendre ou la léguer à son tour.

Il est difficile d'estimer dans quelles proportions la terre est ainsi substituée, mais il paraît certain que la moitié au moins des terres d'Écosse est soumise à cette loi, qui ne date là pourtant que de 1685. La loi de substitution étant beaucoup plus ancienne en Angleterre, il y a tout lieu de penser que son action y est tout aussi étendue. Toutefois, lorsqu'il meurt un intestat en Angleterre, si ces terres ne sont pas substituées, elles passent tout entières, terres, maisons, usines on bâtisses, au fils aîné, à l'exclusion des filles et des cadets, qui n'ont droit qu'au partage des valeurs mobilières.

Cette législation gothique donne nécessairement naissance à une foule de complications très curieuses, quand les biens entrent dans une famille par les femmes, car il est à remarquer qu'à défaut d'enfants mâles les filles héritent à l'exclusion des neveux.

M. Bénard voudrait qu'on laissât les partages et les agglomérations se faire en toute liberté. La division s'arrèterait d'elle-même là où l'intérêt des héritiers voudrait la conversion, et l'agglomération ne se ferait plus quand la subdivision présenterait plus de profit aux intéressés.

M. Pellat, doyen de l'École de droit, regarde comme

exagéré le reproche qu'on adresse à la loi française de ne pas laisser assez de liberté au propriétaire pour disposer de ses biens et empêcher qu'ils ne se partagent également entre ses héritiers.

Sa liberté à cet égard est entière, quand il ne laisse pas de descendants ni d'ascendants. Elle a encore une latitude fort raisonnable, lors même qu'il y a des enfants, puisque le père peut léguer la moitié de ses biens s'il a un enfant, le tiers s'il en a deux, le quart s'il en a trois ou davantage. Il peut donc donner à un de ses trois enfants un quart en sus du quart qui lui revient pour sa part dans la réserve. L'un des enfants aura ainsi la moitié, tandis que chacun des autres n'aura qu'un quart. S'il y a six enfants, le père peut faire qu'un d'eux ait le quart plus un huitième ou cinq huitièmes, tandis que chacun des autres n'aura qu'un huitième.

Certes, il y a là une dérogation assez forte au partage égal des successions. Vouloir aller plus loin serait par trop inhumain pour les frères de l'enfant favorisé. Que les économistes ne souhaitent pas que le père de famille ait une liberté plus grande dans l'état actuel de nos mœurs, elle ne profiterait pas au progrès des industries auxquelles ils s'intéressent. Qu'ils considèrent comment le testateur use de la faculté que lui laisse le Code Napoléon, quand il lègue à un enfant la portion disponible, en réduisant les autres enfants à une part dans la réserve : est-ce pour donner à l'enfant avantagé les moyens de conserver, sans la morceler, une grande exploitation agricole, de fonder une grande manufacture? Non. c'est ordinairement pour satisfaire une vanité nobiliaire ou bourgeoise, pour avoir un héritier qui tienne son rang, qui représente. Cette accumulation sur une tête du patrimoine que la loi des successions ab intestat aurait divisé entre plusieurs est destinée plus souvent à des dépenses improductives qu'à des dépenses productives. Les économistes doivent donc se consoler qu'elle ait des limites.

### Séance du 5 septembre 1856.

PETITE QUANTITÉ DE PRODUITS ÉTRANGERS RESTÉS EN FRANCE APRÈS L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Cette réunion, à laquelle avaient été invités M. Ant. Scialoja, ancien professeur d'économie politique à l'Université de Turin et ancien ministre du commerce à Naples en 4848, M. David, conseiller d'État en Danemark, et M. Haguemeister, conseiller d'État actuel au service de la Russie, a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

On s'est occupé de nouveau et sommairement de diverses questions qui seront agitées au sein des deux Congrès de bienfaisance et des réformes douanières convoqués à Bruxelles, l'un le 15, l'autre le 22 septembre courant.

On a entendu ensuite avec intérêt des renseignements demandés par l'un des membres à M. Scialoja, sur la situation économique du Piémont et le progrès des idées libérales dans ce pays. M. Scialoja a expliqué aussi comment le cours de droit et d'économie politique dont l'avait chargé la Chambre de commerce de Turin n'a pas été continué, par suite d'un projet de loi sur les chambres de commerce en général, qui a fait ajourner la consolidation de cette chaire.

Ainsi que l'avait fait récemment (réunion du 5 mai) M. Torrigiani de Parme, M. Scialoja a rappelé la *Biblioteca dell' economista* (collection des économistes italiens et étrangers, anciens et modernes), qu'il avait conçue avant son départ pour Naples et qu'a continuée après lui

M. Ferrara, son successeur à l'Université, comme un des signes de la faveur avec laquelle les publications économiques sont accueillies en Piémont et dans les autres pays de l'Italie, toutes les fois que les gouvernements le permettent (1).

A propos du Congrès des réformes douanières, qui doit plus particulièrement porter son attention sur les questions de fait (les questions de doctrine ayant été vidées dans le Congrès des économistes de 4847), M. Wolowski signale de curieux chiffres, qui se trouvent dans le tableau général du commerce de la France publié par l'administration des douanes pour l'année 1855.

Dans ce document se trouvent relatés les résultats douaniers de l'Exposition universelle, par suite du décret du 6 avril 4854, qui avait levé la prohibition et permis la vente en France de tous les objets exposés, moyennant un droit de 20 pour 400 (22 avec le décime), droit inférieur (il faut le remarquer) aux divers droits inscrits dans le récent projet de loi portant suppression des prohibitions et leur remplacement par des droits protecteurs très élevés, et contre lequel les protectionnistes ont récemment dressé toutes leurs batteries. Le décret d'avril 1854, on s'en souvient, suscita les plaintes des protectionnistes; il devait amener la ruine de l'industrie française. Or, voici ce qui est arrivé. L'ensemble des produits exposés s'élevait à 22 millions de francs, valeur actuelle, dont 8 millions de pierreries, etc.; 4 millions d'objets de collections, 4300000 francs d'objets d'orfévrerie; et 8 à

<sup>(1)</sup> Nous avons à ce sujet le regret de constater la cessation de la publication de l'*Economista*, journal hebdomadaire dont parlait M. Joseph Garnier dans la séance de février. M. Ferrara, blessé par les exigences d'un patriotisme un peu étroit, a eu tort, selon nous, de briser sa plume, et d'arrêter la publication d'un recueil qui défendait les principes économiques avec le talent et l'indépendance de l'*Economiste belge*. L'*Economista*, commencé en janvier 1856, a fini en avril et n'a eu, en conséquence, que quelques numéros. (J. G.)

9 millions de produits réellement industriels. Dans ce dernier chiffre, on compte les lainages pour 1 million, les cotonnades pour 600000 francs, les soieries pour pareille somme, les toiles pour 400000 francs, les meubles pour 700000 francs, les mécaniques pour 2 millions. Et bien! les produits déclarés pour la consommation en France ne se sont pas élevés à 2500000 francs, et les exposants étrangers ont dû réexporter tout le reste.

Il y a dans ces chiffres, dit M. Wolowski, de quoi rassurer les plus peureux. La levée des prohibitions, la réduction des tarifs prohibitifs ne porteront aucune atteinte aux industries effrayées bien à tort. Certes, il y a telle ou telle branche dans chaque industrie qui sera obligée de se mettre dans de meilleures conditions pour résister à la concurrence, mais il n'y a pas d'industrie qui ait à craindre dans son ensemble même, lorsqu'il s'agira d'une réduction radicale des droits protecteurs.

Après cette communication de M. Wolowski, une assez longue discussion s'engage sur la portée de ces chiffres; mais, après diverses observations faites par MM. Dunoyer, Haguemeister, Vée, Scialoja, David, Dussard, Renouard, G. Lafond, de Fontenay, Marchal, la conclusion de M. Wolowski ressort avec évidence. L'Exposition n'était point, comme on l'a dit, un marché limité d'une part, puisque les exposants pouvaient renouveler leurs produits, et, d'autre part, puisque les produits étaient exposés non seulement aux regards des consommateurs parisiens, mais à ceux des visiteurs du monde entier, et notamment des agents du commerce, très attentifs à acquérir ce qui pouvait être d'une vente profitable. S'il ne s'est pas vendu plus de tissus anglais ou autres, c'est que ce droit de 22 pour 400 était trop élevé, et que l'acheteur a préféré, à ces conditions, s'en tenir aux produits français. On peut hardiment tirer cette conclusion de l'expérience faite à l'occasion de l'Exposition de 1855, dont le tableau des douanes a recueilli les chiffres curieux et instructifs à divers égards.

#### Séance du 6 octobre 1856.

APPRÉCIATION DES CONGRÈS DE BIENFAISANCE ET DES RÉFORMES DOUANIÈRES.

La séance a été présidée par M. L. Wolowski, membre de l'Institut. Avaient été invités à cette réunion M. A. Scialoja, ancien ministre du commerce à Naples; M. Laureano Figuerola, ex-professeur d'économie politique à l'Université de Barcelone, membre des dernières cortès constituantes, et actuellement professeur de droit public comparé à l'Université de Madrid; M. Manuel Colmeiro, professeur de droit administratif à l'Université de Madrid; M. Gabriel Rodriguez, ingénieur, professeur à l'École des ponts et chaussées de Madrid; M. Danjou, rédacteur en chef du Messager du Midi, qui se publie à Montpellier.

Lorsque la conversation devient générale, la réunion prie ceux des membres de la Société qui ont assisté aux Congrès de bienfaisance et des réformes douanières de communiquer l'impression qu'ils ont rapportée de ces réunions (1).

<sup>(1)</sup> Les membres de la Société qui ont assisté aux congrès de bienfaisance, sont: MM. Félix Belly, Cherbuliez, un des délégués de la Suisse, Cieszkowski, Joseph Garnier, Quijano, J. Valserres et Wolowski. Ceux qui ont assisté au Congrès des réformes donanières sont: MM. Cherbuliez, Cieszkowski, Alph. Courtois, Joseph Garnier, Guillaumin, V. Modeste, Quijano, J. Valserres et L. Wolowski. Nous n'avons pas besoin de mentionner M. Gust. de Molinari, qui habite Bruxelles maintenant, et qui a été un des principanx promoteurs de ce Congrès. M. Wolowski a été un des vice-présidents du Congrès de bienfaisance. MM. Wolowski et Joseph Garnier ont été vice-présidents du Congrès des réformes donanières, et M. Victor Modeste, un des secrétaires du même Congrès. (J. G.)

M. Joseph Garnier, invité à prendre la parole le premier, parle d'abord du Congrès de bienfaisance. Il donne divers détails sur la constitution de ce Congrès, son programme beaucoup trop étendu, les discussions dans les diverses sections et dans l'assemblée générale, qui a été présidée, avec une grande distinction, alternativement par M. Firmin Rogier et M. C. Faider, anciens ministres. Le temps des sections, comme celui des séances générales, s'est trouvé divisé par un trop grand nombre de questions. Le Congrès avait pour but l'étude de l'unique question des subsistances, mais le programme avait énoncé, par centaines, des propositions et des vœux relatifs aux subsistances dans leurs rapports avec l'agriculture; avec l'économie politique et la soi-disant économie charitable; avec les procédés scientifiques industriels, concernant non seulement la production, mais les moyens d'assainir les professions, de prévenir les accidents, et d'améliorer le logement, l'ameublemeut et l'habillement des ouvriers. Sous prétexte des subsistances au point de vue agricole, il soulevait les questions de crédit foncier, d'assurances, d'impôts, d'associations, d'engrais, de la maladie des pommes de terre, etc., etc.; sous prétexte des subsistances au point de vue économique, le programme soulevait les questions d'émigration, d'institutions de prévoyance, etc. Fort intéressante en elle-même, comme résumé encyclopédique des questions se rattachant à un sujet fondamental, cette œuvre du promoteur du Congrès, M. Ducpetiaux, bien connu par d'autres travaux remarquables, n'était pas appropriée à son but, et il est fâcheux que les organisateurs du Congrès n'aient pas mieux délimité le champ des discussions, parce que s'il est dit d'excellentes choses, il n'en est pas moins vrai que les efforts de cette savante réunion, moins éparpillés, eussent produit un résultat plus utile. En effet,

les principales discussions en assemblée générale de ce Congrès de bienfaisance, devant s'occuper de la question des subsistances, ont porté sur l'émigration, le crédit foncier et la division du sol! Toutefois, le Congrès a employé une partie de son temps à entendre des exposés pleins d'intérêt sur l'état du paupérisme et l'organisation de la bienfaisance dans les différents pays.

Les économistes ont pu remarquer avec satisfaction dans la deuxième section (habilement présidée par M. Liedts, ancien ministre des finances, gouverneur du Brabant), qui a étudié la question des subsistances dans ses rapports avec l'économie politique et la charité et qui était la plus nombreuse, ainsi que dans le sein du Congrès, que la généralité des esprits était favorable à la liberté des professions et du commerce, à la diminution de la tutelle administrative et à la prévoyance malthusienne; doctrines qu'ont surtout défendues avec autant d'autorité que de talent, le vénérable M. Ackersdyck, le savant professeur d'économie politique à l'Université d'Utrech, et M. Cherbuliez, professeur à l'Institut polytechnique suisse de Zurich. On trouvera, consignés dans le compte rendu de ce Congrès, une série de protestations de M. Ackersdyck, au nom des principes économiques, et un discours de M. Cherbuliez qui a produit la plus vive sensation, et qui a été certainement l'œuvre capitale du Congrès. Dans une improvisation éloquente, M. Cherbuliez a développé devant le Congrès la doctrine de liberté et de la responsabilité humaine qui en est le corollaire, et signalé le danger des institutions officielles de charité, ayant une tendance virtuelle à engendrer la misère au lieu de la faire disparaître.

M. Joseph Garnier entretient ensuite la réunion du Congrès des réformes douanières; il en indique le programme, divisé en quatre points: exposé des réformes et de l'opinion dans chaque pays depuis dix ans; obstacles à la réforme; moyens d'y remédier; objections nouvelles au principe du libre commerce. Il signale les traits principaux de cette réunion : le nombre des membres et des adhérents (3 à 400 membres présents aux séances, près de 700 adhérents); les intéressants exposés de M. Scialoja sur les réformes douanières et financières du Piémont, de M. Figuerola sur ce qui s'est fait en Espagne, de MM. Elink Sterk et Ackersdyck sur le tarif de Hollande, de M. Cherbuliez sur la Suisse: la spirituelle discussion de M. Hertz sur les droits et péages à Hambourg; la critique non moins spirituelle de M. de Molinari sur le tarif belge ; l'éloquent exposé des obstacles à la réforme, par un ancien membre de l'Assemblée constituante, M. Pascal Duprat, etc.; l'attaque des délégués auversois contre le système colonial des Hollandais, non moins vivement repoussée par les délégués de la Hollande; la déclaration des manufacturiers de Verviers, par la bouche de l'un des plus importants d'entre eux, le président de la Chambre de commerce, qui est venu dire que ses concitoyens formaient le tiers du Congrès, et signaler les obstacles à une réforme qui lenr avait à tort inspiré de vives appréhensions; le silence des quelques protectionnistes présents qui pourront peut-être dire que le temps n'a pas permis de discuter la quatrième partie du programme à propos de laquelle ils auraient pu prendre la parole; l'unanimité avec laquelle ont été votées les résolutions libérales du Congrès, et notamment celle proposée par M. Joseph Garnier comme résolution générale du Congrès, et dans laquelle sont contenus: 1º le vœu d'une réforme générale des tarifs dans tous les pays (immédiate ou graduelle) et sans se préoccuper de la réciprocité; 2º la déclaration qu'une pareille réforme serait dans l'intérêt de la justice, des nations, des classes

ouvrières et des industries pratiques elles-mêmes; 3° le blâme le plus énergique des prohibitions, [des visites domiciliaires ou de corps, et des représailles.

M. Joseph Garnier donne ensuite quelques détails sur le banquet qui a réuni une dernière fois les membres du Congrès dans la salle pittoresque de l'hôtel de ville, et signale particulièrement la scène vraiment émouvante à laquelle a donné lieu le toast si bien inspiré de M. Couvreur aux délégués hollandais, dans cette même salle où vingt-cinq ans avant, presque jour pour jour, retentissaient des paroles de haine et de guerre entre les deux nations.

M. L. Wolowski a été frappé aussi du libéralisme du Congrès de bienfaisance, qui a proclamé, sans hésiter, l'entière liberté du commerce, qui est, à tout prendre, peut-ètre le moyen le plus efficace de soulager la misère et d'améliorer la condition des populations. Il a été également frappé de l'accueil qui a été fait dans cette assemblée aux saines idées économiques, si remarquablement exposées par M. Cherbuliez; ce dont on avait pu douter d'abord, à cause des doctrines que nous sommes habitués à voir émettre à propos de la bienfaisance.

M. Wolowski trouve que M. Joseph Garnier explique le silence des protectionnistes avec trop de bonhomie. Pendant les quatre jours qu'a duré le Congrès, ils ont entendu exposer des faits et des résultats. Pourquoi n'ont-ils pas pris la parole, eux qui n'ont cessé de nous dire que nous étions des théoriciens et qu'ils nous attendaient dans le domaine des faits? L'occasion était belle pour développer ces fameux arguments pratiques dont on nous a tant parlé.

La conversation se poursuit encore quelques moments entre divers membres sur ces deux Congrès. On regrette que le Congrès des réformes douanières n'ait compté dans son sein qu'une dizaine de membres français; on s'étonne, comme on s'était étonné au Congrès de bienfaisance, que la Société d'économie charitable ait systématiquement fait défaut à ce Congrès, qu'elle avait pour ainsi dire provoqué et dans lequel elle aurait certainement beaucoup appris.

Le silence de la presse française sur le Congrès des réformes douanières, et l'attaque du Constitutionnel du 3 octobre, en grande partie dirigée contre l'exposé et la proposition de M. Joseph Garnier, donnent lieu à diverses appréciations. L'auteur de cet article, M. Jules Burat, a voulu affaiblir l'importance de ce Congrès, en disant que ses membres ne représentaient qu'eux-mêmes. En admettant que cela fût bien exact, on pourrait lui répondre que l'opinion de plusieurs centaines d'hommes éclairés et quelques-uns éminents dans la science ou l'industrie, venus de tous les pays pour émettre un vœu unanime sur la réforme douanière, mérite considération. Mais M. Jules Burat a dû remarquer qu'il y avait parmi les membres du Congrès des délégués de quatre gouvernements (Espagne, Suisse, Piémont, Saxe), des délégués d'un grand nombre de Chambres de commerce de Belgique, de Hollande, de France, d'Angleterre, de la Prusse rhénanc, des délégués de diverses sociétés. Parmi ces délégués, les uns, représentant les intérèts maritimes et coloniaux, se sont associés au vœu de la suppression du régime colonial; les autres, représentant les intérêts manufacturiers, se sont associés au vœu d'une réforme douanière générale et immédiate.

> QUELLES CAUSES ONT EMPÉCHÉ LE DÉVELOPPEMENT DU GRÉDIT FONCIER EN FRANCE?

La conversation se porte ensuite sur cette question proposée par M. Joseph Garnier.

M. L. Wolowski, à qui elle s'adressait plus particulièrement, dit qu'il est facile d'y répondre en peu de mots.

Ce qui a empêché le succès de l'Institution du Crédit foncier en France, c'est l'absence de capitaux dont les possesseurs aient accepté un placement territorial au taux fixé par le décret constitutif de l'institution, quand de toutes parts de meilleures conditions leur ont été et leur sont encore offertes. Quand l'établissement a été créé, on pouvait espérer que la terre trouverait du crédit à un taux modéré; vers la fin de 1852, la rente avait atteint le prix de 86, toutes les valeurs sérieuses suivaient un mouvement ascendant et les obligations des chemins de fer, comme beaucoup d'autres titres de premier ordre, ne donnaient pas plus de 4 pour 100 de revenu; la Banque de France escomptait à 3 pour 100.

La situation publique est venue changer ces conditions. L'État a dû faire de nombreux et importants recours au crédit et offrir des avantages aux prèteurs. La Banque de France a élevé son taux d'escompte à 6 pour 100. Les capitaux se sont dirigés du côté des gros profits et ont hésité devant les offres du Crédit foncier, pour un placement plus modeste.

Mais ce n'est pas là un régime normal. Cette situation économique doit changer et faire disparaître l'obstacle principal qui s'oppose au développement du Crédit foncier.

M. H. Peut apprécie l'importance de la cause signalée par M. Wolowski, mais il croit que l'insuccès du Crédit foncier en France tient surtout à un vice d'organisation. M. Peut aurait eu confiance dans le jeu d'une institution fonctionnant à peu près comme la Banque de France, mais avec un capital suffisant garanti par le sol, émettant des billets en proportion triple de son capital, et faisant

bénéficier à la fois ses actionnaires tirant profit de l'action de cette masse de billets et les propriétaires du sol trouvant facilement des valeurs échangeables pour leurs besoins.

M. Joseph Garnier redouterait le procédé de M. Peut, qui conduirait au papier-monnaie; mais il ne voudrait pas le discuter pour maintenir la conversation sur la question proposée. Il se demande si l'insuccès du Crédit foncier de France ne tient pas aux promesses faites en son nom : en effet, d'une part, on a cru que l'institution pourrait facilement prêter 200 millions à l'agriculture; d'autre part, on s'était imaginé, parce qu'on n'y réfléchissait pas, que les capitaux prêtés par l'institution n'affaibliraient pas la masse des capitaux disponibles dans les autres branches du travail. Troisièmement, enfin, on avait supposé que les actions et obligations du Crédit foncier procureraient de gros bénéfices. M. Joseph Garnier se demande ensuite si la forme du monopole n'est pas nuisible au développement de ces institutions, forcément liées par des prescriptions de l'autorité, et dépourvues de cet esprit d'initiative qui caractérise l'intérêt privé.

M. Dupuit blâme cet établissement d'avoir accepté une subvention de l'État, et d'avoir réclamé le privilège d'une législation hypothécaire moins entravante.

M. N. Bénard fait remarquer qu'on a, d'autre part, beaucoup exagéré l'évaluation de la dette foncière en France, en la portant à 12 et même à 14 milliards, ainsi que les besoins de crédit pour les propriétaires du sol.

M. Wolowski répond à ces diverses observations. Il n'est pas plus que M. Dupuit partisan des subventions de l'État. Toutefois, il rappelle que cette subvention n'est pour le Crédit foncier que de 5 pour 400, ou un vingtième des prêts effectués, et en fait de 3 à 3 millions et demi de trancs jusqu'ici. C'est là une somme insignifiante, à

côté des centaines de millions donnés aux entreprises de chemins de fer, de drainage, etc. En ce qui touche la purge des hypothèques, M. Wolowski dit que le Conseil de l'entreprise qu'il a créée et dirigée le premier (1) n'a pas réclamé de privilège, mais que le législateur a reculé devant une réforme hypothécaire générale.

M. Wolowski tombe d'accord avec M. Bénard sur l'exagération de la dette hypothécaire réelle, qu'il évalue de 5 à 6 milliards seulement. Ce chistre est proportion-nellement moindre que celui de la plupart des autres pays, mais il n'en est pas moins important et il n'en démontre pas moins l'utilité d'une bonne institution du crédit foncier. Toutefois, une pareille institution ne peut avoir une baguette magique pour faire naître les capitaux de toutes pièces: c'est simplement une administration intermédiaire entre les possesseurs de capitaux et les emprunteurs, facilitant le prêt, en garantissant le payement de l'intérèt et de l'amortissement; facilitant, d'autre part, l'emprunt, en remplaçant par le remboursement unique, si difficile en général et cause de tant de ruines.

Répondant à M. Joseph Garnier, M. Wolowski dit qu'il ne croit pas que la libre concurrence soit utilement applicable aux institutions de crédit en général et spécialement à celles de crédit foncier, et il émet le vœu que la Société fasse quelque jour de cette question le sujet de sa conversation. Les institutions de crédit foncier qui ont réussi en Pologne et en Allemagne ont toutes leur circonscription d'action bien établie. Si, pour la France, il a toujours demandé une institution unique, c'est pour ré-

<sup>(1)</sup> M. Louis Wolowski fut directeur du Crédit foncier de la fondation de cette institution au décret du 6 juillet 1854, qui institua un gouverneur et deux sous-gouverneurs à la nomination du gouvernement dans les mêmes formes qu'à la Banque de France. (A. C.)

soudre plus facilement les difficultés de la première application, c'est pour éviter la multiplication des titres et la confusion dans les esprits, si peu disposés à accepter les obligations foncières.

S'occupant ensuite de l'idée de M. H. Peut, et que ce dernier avait déjà émise dans une séance antérieure, M. Wolowski se déclare radicalement opposé à toute institution financière de cette espèce, pour les raisons qu'il avait déjà données dans la séance du 5 avril 1856, et qu'il reproduit.

M. Scialoja est porté à peuser, avec M. Joseph Garnier, que la cause générale qui empêchera le Crédit foncier de prendre le développement qui est dans sa nature, c'est (en outre des vices d'administration) l'absence de liberté, les entraves de la législation hypothécaire, la limitation du taux de l'intérêt et autres prescriptions résultant d'institutions réglementées. L'organisation rationnelle du Crédit foncier doit, ainsi que l'a dit dans une de ses savantes leçons M. Wolowski, en parlant du travail, ressortir de la nature des choses, aussitôt que sont éliminés les obstacles empêchant cette nature de choses de se produire.

### CAUSES DE LA CRISE FINANCIÈRE.

M. Gabriel Larond attribue la crise actuelle à l'abondance excessive des titres négociables des diverses grandes entreprises.

M. Dupurt dit que s'il en était ainsi, on pourrait s'attendre à une crise permanente, car le nombre des titres négociables ne fera que s'accroître. Selon lui, la crise est un effet naturel de la guerre, pendant laquelle on a beaucoup consommé et relativement peu produit. En France, il a fallu emprunter 4500 millions, et dans toute l'Europe, on a procédé de même, plus ou moins,

pour faire face aux besoins de la situation, c'est-à-dire pour faire des dépenses stériles, des travaux improductifs. Si tout cela eût eu lieu en sens inverse, si on avait travaillé au lieu d'appliquer ces forces à la lutte; si on avait appliqué ces capitaux à des entreprises agricoles ou autres, à des voies de communication, il est fort douteux que nous eussions en ce moment à nous occuper de la crise.

M. Wolowski ne croit pas que cette crise soit de longue durée. La guerre a bien rompu l'équilibre de la production, elle a bien affaibli le capital: mais si on a plus consommé, on a cependant continué à produire sur une large échelle. L'Europe en est arrivée à ce fameux quart d'heure de Rabelais, elle doit payer; mais elle peut payer. Et, d'autre part, comme elle a fait des entreprises utiles, des voies de communication entre autres, qui viennent en aide à la production, elle ne tardera pas à voir le malaise disparaître, par le bon effet de ces entreprises et de la force productive antérieurement acquise.

M. Gabriel Lafond ne veut contredire ni M. Dupuit, ni M. Wolowski, au sujet des effets de la guerre, mais il ne pense pas qu'on puisse négliger dans cette appréciation l'effet de l'abondance des titres qui se classeront peu à peu, mais qui, en attendant, voient leur valeur baisser, parce qu'ils sont plus offerts que demandés. Des effets de cette nature se produisent assez souvent; on a pu les voir maintes fois aux États-Unis, après une poussée un peu forte de la spéculation. Les chemins de fer, par exemple, ne sont pas improductifs; mais leur construction dans ces derniers temps a été trop rapide et leurs actions sont trop nombreuses sur le marché.

M. H. Peut trouve une autre cause de la crise dans la loi prohibitive récemment promulguée en France sur les sociétés en commandite. Par suite des entraves mises à la formation des sociétés, les capitaux nationaux ont cherché des placements au dehors, et les capitaux étrangers ne sont pas venus. En général, toute mesure restreignant la liberté de travailler, d'échanger, de spéculer, est tôt ou tard une cause de malaise et de crise.

M. N. Bénard attribue des effets analogues à la mesure qui a défendu la négociation des titres des nouvelles entreprises; or, cette mesure a été imitée en Prusse, si bien que nous nous sommes fermés une porte en voulant fermer la nôtre.

M. Bénard ajoute que la France industrielle lui paraît avoir pris, dans ces derniers temps, des engagements supérieurs au montant de ses économies annuelles. Or, dans ce cas, ses nouvelles affaires fussent-elles toutes bonnes, elle ne peut pas être autrement que gênée. Il en est d'un pays comme d'un individu, quand son excédent de revenu ne suffit pas pour payer ses engagements, il faut qu'il entame le capital.

M. Bénard croit que le pays ne se fût pas tant engagé, n'eût pas marché si vite, s'il n'avait reçu aucune impulsion, de sorte que, selon lui, la surexcitation aux travaux et aux entreprises des années précédentes serait en partie cause de la crise du moment actuel.

## Séance du 5 novembre 1856.

DE L'OFPORTUMITÉ D'UN CONGRÉS RELATIF AU SOCIALISME.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avait été invité M. Pollard-Urquiart, membre du Parlement anglais.

La réunion s'est d'abord occupée du budget de la So-

ciété et d'une proposition sur son organisation financière, qu'elle a renvoyée à l'examen d'une Commission composée de MM. Ch. Dunoyer, Michel Chevalier, Joseph Garnier, Guillaumin, H. Peut, Quijano et Renouard.

Elle a ensuite porté la conversation sur cette question posée par M. Joseph Garnier: « Serait-il opportun de convoquer quelque part, en Europe, un Congrès d'économistes et de publicistes pour traiter scientifiquement du socialisme? »

M. Marqual, ingénieur des ponts et chaussées, fait d'abord remarquer qu'il serait peut-être difficile de dire au juste ce qu'est le socialisme.

M. Joseph Garrier répond que le mot de socialisme a d'abord servi de dénomination commune aux systèmes sociétaires, imaginés pour remplacer la société basée sur la liberté du travail et la propriété, et qui se proposent de faire absorber par l'État, chef d'une association générale, toutes les initiatives individuelles. Ce mot a été adopté par les partisans de ces systèmes. Quelques-uns ont bien appelé socialisme cette variété de l'espèce, qui consiste à s'exagérer la portée de l'association; d'antres ont distingué le vrai socialisme, le leur, du faux, celu; des autres; d'autres, enfin, ont fait du mot socialisme un synonyme de progrès, et c'est ainsi que se sont produites bien des confusions; mais pour ceux qui sont au courant des questions et qui se sont rendus compte du mouvement des esprits depuis trente ans, le mot de socialisme n'a pas de sens ou sert à désigner l'ensemble des mécanismes artificiels proposés pour remplacer la société résultant de la nature des choses.

M. Marchal n'admet pas l'exactitude de cette définition qui ne convient qu'au communisme; mais, sans la discuter, il pense qu'un pareil Congrès provoquerait des discussions politiques irritantes, et qui ne seraient pas sans danger.

M. Quijano craindrait que personne ne voulût ou n'osât se rendre à un pareil Congrès.

M. H. Peut, rédacteur en chef des Amales de la colonisation, croit qu'il y aurait grand avantage à réunir dans un Congrès scientifique les hommes capables de discuter cette grave question. Le socialisme (c'est-à-dire les fausses idées économiques) a été une épidémie de notre temps; cette épidémie est loin d'être guérie. Le remède se trouverait en partie dans une discussion publique, au sein d'une assemblée composée d'éléments pacifiques. De pareilles réunions, surtout lorsqu'elles sont internationales, ont toujours, d'une manière on d'autre, des résultats utiles pour la vérité et pour la civilisation.

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, ne voit pas cet avantage; il aurait plus de confiance dans le développement de l'enseignement de l'économie politique, dont la mission est d'attaquer toutes les idées anti-économiques, de les discuter scientifiquement, et de produire la conviction dans les esprits qui étudient. Les partisans des faux systèmes ne seraient pas convaincus par une discussion publique.

Un Congrès peut avoir de bons effets quand il s'agit d'une question circonscrite, de mesures positives. Tel a pu être le Congrès des réformes douanières; mais un Congrès de socialistes et d'économistes, sur les principes généraux qui les séparent, ne serait ni praticable, ni opportun.

Mieux vaut l'enseignement et la discussion quotidienne, au fur et à mesure que les questions du jour peuvent donner lien à quelque escarmouche entre ceux qui prennent la parole dans la presse ou autrement.

Des membres émettant des doutes sur l'utilité des con-

grès, en général, M. Joseph Garnier répond que ces réunions ont plusieurs résultats utiles. D'abord elles mettent en contact des hommes qui s'instruisent mutuellement et qui, de retour dans leur pays, sont bien plus capables d'être utiles à la branche de connaissances qu'ils cultivent. Ils provoquent des travaux, des rapports, des discussions, des recherches de faits et de documents qui, recueillis dans des comptes rendus, constituent des enquêtes dans lesquelles penyent puiser les hommes d'études et tous ceux qui ont des questions à traiter. M. Joseph Garnier cite le Congrès de statistique et le Congrès de bienfaisance, qui auront produit ces résultats; il cite également celui des réformes douanières, qui anra été une enquête lumineuse et en même temps une manifestation profitable. A ses yeux, si un Congrès relatif au socialisme pouvait être convoqué, et si l'on pouvait y attirer des hommes de quelque valeur, ce serait aussi une enquête sur des théories, il est vrai, mais non moins instructive qu'une enquête sur des faits.

M. Benard, rédacteur du Siècle, craindrait qu'il n'advint d'un parcil Congrès comme des fameuses conférences de Poissy, où aucun des partis n'a voulu reconnaître ses représentants.

M. Marchal fait remarquer que, dans les Congrès, souvent les discussions des sections ou des comités sont plus instructives que celles qui ont lieu en assemblée générale, et qu'il est regrettable que les comptes rendus ne mentionnent que ces dernières. Dans le Congrès de statistique tenu à Paris, la section d'agriculture a eu des séances pleines d'intérêt, dont il n'est fait aucune mention dans le compte rendu du Congrès.

DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE.

La réunion est ensuite conduite à parler d'un sujet qui fait, depuis la fondation de la société, l'objet de sa préoccupation, l'enseignement de l'économie politique. L'ordre du jour posait cette question : « Y a-t-il lieu de faire de nouvelles tentatives pour l'extension de l'enseignement de l'économie politique en France? »

Le secrétaire perpétuel de la Société, auteur de la proposition, invité à donner quelques explications, rappelle la démarche faite, il y a dix ans, par la Société auprès de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, pour lui recommander l'introduction de l'enseignement de l'économie politique dans les établissements d'instruction publique, et lui laisser un mémoire à l'appui. Quelque temps après, la Chambre des pairs était saisie d'un projet de loi sur les écoles de droit, inscrivant l'économie politique au nombre des matières à enseigner. La Commission de la Chambre des pairs était favorable à cette innovation, quand eut lieu la révolution de Février. A cette même époque, l'économie politique fut introduite à l'École des ponts et chaussées, qui dépend du ministre des travaux publics.

Après les événements de 1848, le ministre de l'instruction publique supprima, par suite de la réaction socialiste, et voulut remplacer par cinq chaires de statistique, la chaire d'économie politique du Collège de France, que rétablit peu de temps après l'Assemblée constituante.

En 1850, les protectionnistes du comité des finances de la même Assemblée, et dont faisait partie M. Lebeuf, fabricant de poteries (article prohibé), qui fit toujours une guerre à outrance aux économistes en général et aux professeurs d'économie politique en particulier, supprima la chaire de l'École des ponts et chaussées. Sur la vive réclamation de M. Bommart, inspecteur des études de cette école, et de divers membres de ce comité, absents au moment de ce vote, l'honorable M. Berryer, président de la Commission, remit la question sur le tapis. Après une vive discussion, une forte majorité maintint la chaire. Quelque temps après, les protectionnistes voulurent faire émettre par le Conseil supérieur de l'agriculture, des manufactures et du commerce, un vœu pour prier le gouvernement de veiller à ce que les professeurs d'économie politique fussent « invités à ne plus prècher la désobéissance aux lois ». Pour ces messieurs, critiquer les tarifs de douane, c'était prêcher la désobéissance aux lois! Ce vœu devait être présenté au début de la séance du matin, et voté par les amis dûment avertis; mais d'autres membres, également prévenus, arrivèrent à temps pour faire avorter le plan. Le Conseil, en nombre, comprit l'into. lérance du vœu qu'on lui demandait, et suivit l'avis de M. Legentil, en repoussant la proposition de M. Palyart, maître de forges, et en acceptant un vœu assez insignifiant. Si le vœu avait passé tel quel, le soir même un affidé devait proposer à l'Assemblée législative, discutant le budget des travaux publics, la suppression de la chaire de l'École des ponts et chaussées; et ce succès obtenu. on aurait procédé à la destruction de l'enseignement au Collège de France et au Conservatoire des arts et métiers. Dans ce dernier établissement, après la mort de M. Blanqui, les mêmes influences ont amené naguère la transformation de la chaire; de sorte qu'il n'y a, en ce moment, que deux établissements d'instruction supérieure où on enseigne l'économie politique : le Collège de France et l'École des ponts et chaussées. Dans les établissements privés, un seul, l'École supérieure de commerce (1), que

<sup>(1)</sup> Cette école existe toujours rue Amelot, 402.

dirige avec une grande supériorité M. Gervais (de Caen), successeur de M. Blanqui, a un pareil cours (t).

Il serait utile de voir jusqu'à quel point cet ordre de choses ne pourrait pas être amélioré.

Une assez longue discussion s'établit après cet exposé, sur les sympathies ou les répulsions que l'économie politique a suscitées et qu'elle peut actuellement inspirer, et sur les moyens qu'il y aurait à prendre pour aider l'introduction de cet enseignement dans les établissements où il est indispensable.

M. Dupuit, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, se demande si la Société est bien logique en réclamant l'enseignement de l'économie politique par les établissements de l'État, quand l'économie politique cherche constamment à restreindre l'action de l'État dans ses limites rationnelles, et que la plupart des économistes nient que l'État doive diriger et exploiter des établissements d'instruction publique.

Un membre lui répond que si l'État n'enseignait rien, il y aurait contradiction à l'engager à enseigner l'économie politique; mais puisque l'État en France enseigne tout, on ne voit pas pourquoi il n'enseignerait pas aussi l'une des choses les plus indispensables.

M. Dunoyer a plus d'une fois constaté que l'administration n'est pas sympathique à l'économie politique, qui, tout en réclamant la surveillance de l'autorité pour le maintien de la sécurité et de la justice, combat néanmoins tous les actes d'intervention directe dans le domaine du travail.

M. Michel Chevalier pense que cette question peut

<sup>(1)</sup> Quoique l'enseignement de l'économie politique soit un peu plus répandu en France actuellement qu'en 1856, il y a encore des lacunes vraiment étranges. Ainsi l'École centrale des arts et manufactures et l'École polytechnique, par exemple, sont dépourvnes de chaires de cette faculté. (A. C.)

être présentée de manière à ne pas blesser l'administration et les pouvoirs publics, lesquels peuvent être amenés à comprendre l'utilité de l'enseignement économique dans une infinité d'autres questions pour lesquelles l'économie politique, en combattant les préjugés, en répandant la vérité, rend la tâche de l'administration plus facile et plus féconde.

M. Joseph Garnier fait remarquer à ce sujet que l'administration (sauf exception, bien entendu), prise en masse, a toujours été, sous tous les régimes, plus libérale et plus réformatrice que l'opinion publique.

Au sujet des moyens plus efficaces à employer pour vulgariser les notions de l'économie politique, M. Félix Belly, un des rédacteurs du Pays, trouve que le professeur en chaire ne s'adresse qu'à un petit nombre de personnes, tandis que la presse à bon marché pourrait agir sur les masses. « Mais, fait observer un autre membre, le décret de 1852, sur la presse, a soumis au timbre toutes les publications d'économie sociale, et rendu ce genre d'entreprise impossible.» M. Renouard fait en outre remarquer qu'il ne s'agit pas seulement de faire de bons livres ou de bons journaux à bas prix, qu'il faut encore les faire acheter et les faire lire. La Société pour l'instruction élémentaire, dit-il, a couronné beaucoup d'ouvrages bien faits depuis sa création; mais ce sont toujours les lecteurs qui ont manqué.

M. Dunoyer ajoute que les cours officiels étant obligatoires pour l'obtention des grades, l'établissement de cours dans les divers établissements susceptibles d'en avoir produirait d'excellents résultats pour l'entretien des classes les plus influentes, d'où sont souvent sortis la plupart des vulgarisateurs des doctrines socialistes et des plus grossiers préjugés.

M. Vée, inspecteur de l'Assistance publique, constate

que le peuple est apte à faire des lectures sérieuses. Tous les jours il achète et lit des publications sur la chimie, l'histoire naturelle, etc.; il lirait de même des articles d'économie politique bien faits; on pourrait les publier à bon marché.

M. Vée verrait ainsi un moyen puissant et pratique de propagation des bonnes doctrines dans des cours libres, dont il serait possible d'obtenir l'autorisation, et qui auraient de l'analogie avec ceux de l'Association polytechnique, qui s'est donné depuis un grand nombre d'années la mission de faire des cours élémentaires aux onvriers. Il faudrait pour cela, outre l'autorisation, qu'il y eût quelques jeunes économistes qui pussent disposer de leur temps à cet effet.

La réunion charge une Commission, composée de MM. Michel Chevalier, Belly, Baudrillart, Joseph Garnier et Vée, de s'occuper de cette question.

## Séance du 5 décembre 1856.

LE PATRIOTISME ET L'ÉCONOMIE POLITIQUE.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avait été invité M. James Wilson, ancien membre de la Ligue et rédacteur en chef de the Economist, aujourd'hui membre du Parlement, remplissant dans le ministère anglais les fonctions de membre secrétaire du bureau des lords de la trésorerie (conseil des finances). M. J. Wilson est auteur d'un savant ouvrage sur la circulation (1).

La réunion a d'abord entendu diverses explications qui lui ont été données par M. Dunoyer, au nom des deux

<sup>(1)</sup> Capital, currency and Banking, 1847. Un volume in-8. (J. G.)

Commissions nommées dans la dernière séance, et devant s'occuper, l'une, des modestes intérêts financiers de la Société, l'autre, de l'examen de la question de savoir s'il y aurait lieu de faire de nouvelles tentatives pour l'extension de l'enseignement de l'économie politique en France.

Par suite d'observations présentées sur le premier point par MM. Bénard et Dupuit, ces deux membres ont été priés de s'adjoindre à la Commission.

Il n'a pas paru à la seconde Commission que les circonstances fussent propices en ce moment pour faire quelques efforts fructueux en faveur de l'enseignement de l'économie politique; mais la Commission se saisira de la question à la première occasion favorable.

A ce sujet, M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, constate que l'économie politique gagne du terrain en France parmi les agriculteurs. L'honorable membre, qui a récemment parcouru une partie de la France, a eu de fréquentes occasions de s'entretenir avec les producteurs agricoles, naguère fort hostiles à l'économie politique, par suite de la frayeur que leur occasionnait la liberté du commerce. Or, cette liberté a dû être décrétée pour contre-balancer les effets de la disette, pour les céréales et les bestiaux.

L'ouverture des frontières, tout en soulageant les populations, est bien loin d'avoir produit l'avilissement du prix des grains et des animaux; et d'autre part, la faculté d'exportation a profité à l'agriculture des départements frontières et maritimes, qui voit tous les jours s'accroître ses débouchés. La réduction du droit des laines n'a point empêché la hausse des prix, et une véritable inondation des graines oléagineuses, loin de produire les désastres sur lesquels on gémissait il y a dix ans à la Chambre des députés, loin de décourager la

production nationale, suffit à peine pour donner satisfaction aux besoins nouveaux de l'industrie et des chemins de fer, qui paraissent en faire une grande consommation pour l'entretien de leur matériel (1). La conversion des agriculteurs à la liberté économique est en train de s'opérer, et si le Congrès agricole pouvait renaître, les principes économiques n'y trouveraient plus la même opposition.

Les protectionnistes viennent de faire une campagne victorieuse contre le projet de loi portant suppression des prohibitions. Mais s'ils ont pu circonvenir quelques Conseil généraux, on peut affirmer que le mouvement s'est passé dans un monde en quelque sorte officiel et que la masse du public n'était pas avec eux. L'exemple de l'Angleterre, jadis invoqué avec tant de succès contre les idées de liberté, a frappé et frappe tous les jours les esprits; ce n'est pas en vain qu'on voit l'agriculture, la navigation, les manufactures et le commerce de ce grand pays recevoir une vive impulsion de la réforme commerciale.

M. de Lavergne pense que le moment est venu pour les partisans des idées économiques de reprendre confiance, les succès passés garantissent les succès futurs.

M. Jacques Valserres a pareillement constaté que la majorité des agriculteurs vient à la liberté.

M. MARCHAL, ingénieur des ponts et chaussées, qui a habité plusieurs années dans le département de la Seine-Inférieure, était naguère encore du nombre très restreint

<sup>(1)</sup> Lors de la discussion animée sur le tarif du sésame, un membre de la majorité, M. le président Poulle, si nous avons bonne mémoire, disait que le vote du droit proposé par le ministère serait « un 93 oléagineux ». Le 93 a eu lieu en ce sens qu'il est arrivé de nombreuses tonnes d'huile dans notre pays; mais c'est au grand avantage de notre industrie, et sans nuire à l'agriculture. (J. G.)

des membres de la Société d'agriculture de ce pays qui défendaient la liberté des échanges. Mais, tout dernièrement, il a pu constater, dans une réunion agricole qui s'est tenue à Gournay, qu'il s'était produit parmi les agriculteurs influents un revirement complet.

M. Joseph Garnier communique à la réunion les observations que le compte rendu de la dernière séance de l'Institut a inspirées au *Sémaphore* de Marseille, l'un des organes de la presse départementale les plus justement accrédités.

Dans le numéro du 1<sup>cr</sup> décembre de cette feuille, M. J.-A. Marquis, après avoir énoncé des sujets traités par la Société d'économie politique dans la réunion du 5 novembre, les a fait suivre de quelques réflexions. Il pense qu'un congrès spécialement convoqué pour traiter du socialisme aurait plus d'inconvénients que d'utilité.

"Il ne faut pas perdre de vue, ajoute-t-il, que le socialisme n'est plus aujourd'hui une simple doctrine philosophique; il constitue encore la religion d'un parti politique très ardent. En admettant donc qu'un congrès de ce genre fût possible, ce qui est fort douteux, il se transformerait bien vite en une arène ouverte aux discussions violentes qui accompagnent toujours les questions irritantes de la politique sociale. Le mal qui en résulterait pourrait donc dépasser le bien. »

Relativement à l'enseignement de l'économie politique, l'écrivain du Sémaphore déplore que la France ait pu être signalée au dernier congrès économique tenu à Bruxelles, comme le pays de l'Europe où l'enseignement de la science économique était le plus négligée.

« Malheureusement, ajoute-t-il, il n'y avait rien à répondre à un fait aussi constant. Cette science a été depuis quelques années non seulement négligée, mais encore dédaignée et desservie chez nous, grâce aux efforts combinés des socialistes et des protectionnistes, réunis à cet égard par une entente cordiale fort étrange...

« Il ne faut pas s'y tromper, si le gouvernement se montre mal disposé pour la vulgarisation des notions économiques, c'est qu'il sent, nous ne dirons pas dans le pays, mais dans le monde des affaires, et notamment parmi les industriels, une répulsion marquée pour cette vulgarisation.

« Il est à désirer que les adversaires de l'économie politique n'aient pas un jour à regretter d'avoir entravé l'éducation des masses. Les fausses idées en matière politique ont toujours un caractère grave, parce qu'elles peuvent se traduire en insurrections populaires et en bouleversements sociaux. Les soixante dernières années de notre histoire sont pleines d'enseignements que le plus simple bon sens suffit pour apprécier. Le gouvernement espagnol vient d'entrer dans une voie périlleuse en voulant fournir du blé à sa nation. Les distributions de grains à la population de l'ancienne Rome ont contribué en grande partie à la dissolution de l'empire romain, et nous pensons que de notre temps de pareils expédients n'auraient pas des conséquences moins funestes. Nous ne savons jusqu'à quel point le gouvernement espagnol poussera l'expérience qu'il vient d'entreprendre. Il est probable qu'il sera bien vite arrêté par les difficultés d'exécution; mais, quoi qu'il arrive, on peut dire qu'avec un peu plus de connaissances des principes économiques, il aurait épargné à son pays une tentative qui ne peut rien amener de bon. Ce n'est certes ni en Angleterre ni en Piémont que le gouvernement aurait commis une pareille méprise. »

Cette communication est très favorablement accueillie par la réunion, qui apprend avec plaisir que la science économique a parmi les publicistes marseillais un si intelligent défenseur.

Après avoir un peu hésité sur diverses questions portées à son ordre du jour, la réunion s'est arrêtée sur celle qui a été ainsi formulée par M. Joseph Garnier: « Le progrès des idées économiques ne détruit-il pas le sentiment du patriotisme. Dans le cas de l'affirmative, est-ce un mal? »

Ce sujet délicat, qui tient à la fois à l'économie politique, à la politique et au sentiment, a été l'objet d'une des plus intéressantes discussions que nous ayons entendues. Les membres qui ont pris la parole ont tour à tour défendu leur opinion avec la simplicité, la franchise et l'urbanité qui caractérisent ces intéressantes réunions. Il a été présenté divers points de vue; mais, au fond, il nous a paru qu'à travers des nuances différentes, tous concluaient à ceci, que le sentiment du patriotisme égoïste et exclusif va diminuant, par suite non seulement du progrès des idées économiques, mais du progrès des idées en général; et que ce résultat du cours naturel des choses n'est pas un mal. Les dissentiments ont porté sur l'utilité sociale et humanitaire de ce sentiment dans le passé et dans le présent, et sur la nature de sa transformation par le progrès des mœurs et des idées.

Nous ne pourrons malheureusement donner dans ce recueil qu'un résumé fort décoloré de cet intéressant entretien, et nous ne pourrons publier ce résumé que plus tard (1):

<sup>(1)</sup> Cette discussion fort intéressante, en effet, l'auteur de cette note en est témoin, y ayant assisté, n'a jamais été reproduite. (A. C.)

# Séance du 5 janvier 1857.

DES CAUSES DE LA MIGRATION DES POPULATIONS DES CAMPAGNES VERS LES VILLES, A PROPOS DE RECENSEMENT DE LA FRANCE EN 1856.

La réunion était présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

M. Joseph Garnier. secrétaire perpétuel de la Société. donne connaissance d'une lettre de M. Dix-Hutton, un des membres de la Société de statistique de Dublin, et relative à des rapports qui pourraient s'établir entre cette Société et la Société d'économie politique.

Il annonce la formation d'une Société d'économie politique à Madrid, par les soins de MM. Laureano Figuerola, ancien député, professeur de droit public à l'Université de Madrid; Manuel Comeiro, professeur de droit administratif à la même Université; Gabriel Rodriguez, ingénieur, professeur à l'École des ponts et chaussées, qui assistaient récemment à une des réunions de la Société d'économie politique de Paris. Cette nouvelle Société a pour but de grouper les amis dévoués que la science a en Espagne.

M. le secrétaire perpétuel annonce aussi la formation du comité espagnol pour la réforme douanière universelle, devant se rattacher à l'Association générale qui continuera l'œuvre du Congrès des réformes douanières tenu à Bruxelles en 1847 et 1856. M. Alex. Mon, ancien ministre des finances, et dont l'administration se recommande par diverses réformes financières et commerciales, a accepté la présidence de ce comité.

M. Joseph Garnier signale en même temps la continuation de la publication de l'*Economista*, fondé par MM. Rodriguez et Echegaray, et qui répond avec esprit et talent aux assertions, sophismes et injures de MM. les prohibitionnistes transpyrénéens, qui ont pour organes la Revista industrial de Barcelone, l'Eco de la Ganaderia (l'Écho des Éleveurs), etc. Ces recucils reproduisent avec complaisance les théories un peu bizarres de M. Gomez de Villaboa, l'intrépide et unique protestant au sein du Congrès des réformes douanières, et de M. Ramon de la Sagra, autre protestant au sein du Congrès des Économistes en 4847, qui, de sa retraite scientifique, ne peut s'empêcher de tirer quelques traits sur la liberté économique gênant ses théories sociales.

Dans le nord, l'aîné de l'Economista, l'Économiste belge, fondé par un des plus vaillants champions des libertés économiques, M. G. de Molinari, vient de commencer sa troisième année de campagne avec une ardeur et une force nouvelles. Il paraîtra désormais trois fois par mois, au lieu de deux, pour suivre et inspirer à la fois plus facilement le mouvement de la réforme douanière en Belgique. Un appel financier fait aux souscripteurs a été immédiatement entendu, et cet empressement est venu donner la preuve que les principes de liberté et de self-government ont chez nos voisins des adhérents convaincus, et que le talent et le caractère du savant et courageux rédacteur en chef de l'Économiste belge leur inspire, à juste titre, toute confiance.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, appelle l'attention de la réunion sur les faits résultant du dernier recensement de la population de la France qui a eu lieu en 1856.

Le chiffre total de la population constaté prouve que le nombre des habitants ne s'est point accru d'une manière sensible depuis 1851. Le même résultat était accusé par le recensement fait à cette dernière époque, de sorte que, depuis dix ans, l'on peut dire que la population française est stationnaire. M. de Lavergne ne verrait rien de regrettable dans ce fait, s'il était le résultat de la limitation

préventive, c'est-à-dire de la moralité et de la prévoyance des populations; mais il craint que les disettes, les épidémies (le choléra) et la guerre n'aient principalement agi comme causes répressives. C'est ce qu'on ne peut point vérifier, le chiffre des décès n'étant point encore connu.

Un autre fait mérite de fixer l'attention; c'est le déplacement continu de la population des campagnes vers les villes, et des villes vers la capitale. Ce déplacement est infiniment supérieur à ce qu'il a été jusqu'ici : cinquantetrois départements ont vu diminuer leur population; la Haute-Saône a perdu un dixième de ses habitants, environ 35 000; l'Isère en a perdu environ 27 000; l'Ariège environ 46 000!

Sans doute l'émigration vers les pays hors d'Europe, vers l'Afrique et l'Amérique, entre pour une part dans ce déficit; mais Paris a augmenté de plus de 300 000 habitants, qui ont été naturellement perdus par les diverses portions de la France. Lyon a augmenté de 50 000 habitants; il en est de même des grandes villes en général.

Ce mouvement est grave pour les intérêts agricoles. On se plaint généralement du manque de bras pour les travaux des champs et de la hausse des salaires. Dans beaucoup de localités, il a fallu cette année avoir recours aux femmes, aux vieillards et aux enfants pour faire les choses les plus indispensables, dont quelques-unes ont dû être négligées. Sous l'influence de ces faits, les terres ne trouvent pas facilement des acquéreurs.

M. de Lavergne ne regretterait pas de voir la hausse des salaires, si elle n'était pas subite et si elle provenait du concours régulier de la richesse publique et de la prévoyance des familles; mais il a tout lieu de craindre que des causes artificielles, que certains emplois d'une partie du budget ne provoquent ces déplacements au grand désavantage des villes et des campagnes.

- M. Wolowski, membre de l'Institut, est porté à croire que le ralentissement de la population est, dans une proportion notable, un effet des causes préventives, car le nombre des naissances a diminué.
- M. Dunoyer, membre de l'Institut, ajoute que la gêne a, en effet, bien pu provoquer la prévoyance dans une grande partie de la population.
- M. H. Passy, membre de l'Institut, croit, de son côté, que toutes les causes ont agi à la fois. La cherté des subsistances, qui dure depuis trois ans, a produit son effet ordinaire, la diminution des naissances. Elle a dû également produire une augmentation de décès, auxquels il faut ajouter les morts de Crimée, ceux du choléra et de quelques maladies qui ont affligé certaines localités, la suette, par exemple, qui a emporté, sur quelques points du territoire, le quart des habitants. La diminution ou le ralentissement de la population depuis cinq ans est le résultat naturel de ces diverses causes, qui ont agi concurremment.

Le déplacement a deux causes, une naturelle et constante, une artificielle. La cause naturelle, c'est la supériorité des profits dans les villes, que l'on remarque dans tous les pays qui progressent. C'est dans les villes que les procédés industriels s'améliorent, que les capitaux abondent, que les ouvriers sont plus recherchés et mieux payés. M. H. Passy cite l'augmentation de la population des villes, dans la période de 1821 à 1831, pendant laquelle, tandis que la population des campagnes s'était accrue de 2 et demi pour 100, celle des villes s'était accrue de 45, 20 et même 40 pour 100. Cet accroissement semble être dans l'ordre naturel des choses. On observe tout le contraire en Russie.

Le progrès des procédés agricoles est aussi une cause de déplacement de la population. Depuis vingt ans, la population du département de l'Eure décroît et s'en va à Rouen; et cependant la population agricole a augmenté. Il y a trente ans, l'hectare donnait de 43 à 15 hectolitres de blé; il en donne aujourd'hui de 23 à 25 hectolitres.

La deuxième cause, tout artificielle, est l'appel des bras dans les villes, pour les travaux qui s'y font en grande quantité. C'est là une incitation factice qu'il sera facile de continuer, et qui amène dans les villes plus d'individus qu'il n'en serait venu spontanément.

L'augmentation des garnisons agit dans le même sens que le développement des travaux publics, M. Passy a entendu dire au général Bernard que toute addition à l'armée d'Afrique produirait une augmentation de population civile dans le pays. « Mettez, disait le général, 30 000 hommes de troupes sur des rochers, vous êtes sûr que 7000 à 8 000 individus, trafiquants de toute sorte, viendront s'y établir. »

Une partie de cette population, artificiellement appelée au sein des villes, cherche à y rester et augmente la masse de la classe vivant au cabaret. On a estimé que les travaux des fortifications avaient ainsi augmenté de 20 000 la catégorie des habitants de Paris, dont l'accroissement est le moins désirable.

Si ces incitations artificielles, qui provoquent des mouvements anormaux pénibles à la fois pour les villes et pour les campagnes, n'existaient pas, M. Passy ne s'inquiéterait point de la marche naturelle des choses, qui établit le courant de la population des campagnes vers les villes, courant qui ne peut être combattu que par l'élévation des salaires agricoles. A ce sujet, M. Passy a constaté qu'aux environs de Rouen la moyenne des salaires dans les campagnes est supérieure à celle des salaires

des manufactures. La baisse des salaires tend à chasser les populations saines des campagnes, qui ne présentent plus que des conscrits de petite taille. Mais M. Passy donne encore de ce dernier fait une autre explication. Avant la Révolution, dit-il, les paysans vivaient bien plus mal qu'aujourd'hui, et parmi les enfants, les plus vigoureux seuls résistaient. C'est ainsi qu'ont pu se recruter ces belles armées de la République. Aujourd'hui, l'aisance plus grande permet d'élever des enfants qui n'auraient jadis pas vécu.

M. le marquis de Béhague met au nombre des causes du déplacement des populations les institutions et les mesures philanthropiques dans les villes. A Paris, les pauvres reçoivent divers secours en médicaments, en soins de médecins, en vêtements, en argent, etc., dont ils sont tout à fait privés dans les campagnes. A Paris, les petits logements sont exempts d'impôts; à la campagne, ils payent une cote, etc.

Les cités ouvrières ont encore été, selon l'honorable membre, une incitation au déplacement.

M. de Béhague dit que les salaires agricoles se sont élevés, dans ces derniers temps, dans la proportion de 12 à 40. (M. Passy rapporte que les journées ont été payées 8 francs en Normandie, et 10 francs aux environs de Paris.)

M. de Béhague met au nombre des causes de la hausse des salaires agricoles l'amélioration du régime alimentaire des populations. Tous les gens à gages mangent maintenant du pain blanc, et il n'y a plus guère que les propriétaires qui consomment du pain noir. Or, ce changement dans la qualité du pain a diminué l'approvisionnement de 15 à 20 pour 100.

Les ouvriers s'habituent de plus en plus aussi à manger de la viande.

Au sujet de la viande, M. de Béhague expose le triste résultat produit par le système de la taxe. Avant la taxe, les éleveurs engraissaient les bestiaux, parce que les bouchers recherchaient les belles qualités. Aujourd'hui que les prix sont établis selon des catégories correspondant aux parties de l'animal, il leur importe beaucoup moins que celui-ci soit gras ou maigre. Or, il faut abattre une plus grande quantité d'animaux maigres pour satisfaire la consommation, de sorte qu'avec la diminution des engraissements, les existences vont en diminuant, et que le prix de la viande ne peut que s'accroître, soit à cause de l'augmentation progressive de la consommation, soit à cause de la diminution de la production.

M. Bénard, rédacteur du *Siècle*, dit qu'il serait temps de renoncer à un système qui produit de si tristes résultats.

Mais il ne s'effraye pas de voir diminuer la population agricole. Nous avons en France les trois quarts de la population employée aux travaux des champs, quand il n'y a en Angleterre, où l'agriculture est supérieure, que la moitié de la population occupée sur le sol. Au reste, dit M. Bénard, la terre cultivable n'augmente pas, et puisque la population ne diminue pas, la population agricole d'il y a vingt ans doit suffire.

M. DE BÉHAGUE répond que la terre n'augmente pas, mais que le capital augmente, et qu'avec un plus grand capital on peut occuper un plus grand nombre de bras. En ce qui touche la comparaison de la France et de l'Angleterre, M. de Béhague fait remarquer qu'en Angleterre l'agriculture est pacagère, tandis qu'elle est industrielle en France, et qu'il faudrait proportionnellement à cette dernière quatre fois plus de bras.

M. H. Passy fait également remarquer, à propos de la proportion indiquée par M. Bénard, que le seul document qui puisse nous renseigner sur ce point, c'est le relevé fait sur les conscrits. Or, la proportion des conscrits agricoles n'est plus actuellement que de 52 pour 100.

M. Dupurt, inspecteur général des ponts et chaussées, dit qu'il ne faut pas omettre, au nombre des causes produisant le déplacement des populations des campagnes et les agglomérations dans les villes, le développement des voies de communication. Avec la facilité des transports, les individus se meuvent et se fixent selon les besoins de leur industrie. Avec la rapidité des parcours, il y a d'anciennes agglomérations urbaines qui n'ont plus raison d'être au même degré. Les campagnes vont aux villes et les petites villes vont aux grandes; les grandes villes augmentent et les petites diminuent, parce que les grandes offrent plus de ressources ou plus d'espérances. Autrefois on s'approvisionnait dans la ville voisine, aujourd'hui Paris fournit toute la France.

Dans le courant de la conversation, quelques membres ont aussi traité de la concentration des capitaux dans les villes et des obstacles que rencontre leur émigration vers les campagnes.

M. DE BÉHAGUE dit qu'un tiers des propriétés en France sont obérées, qu'elles ne produisent que 3 pour 100 à leurs propriétaires, qui ont emprunté à 5 ou 6, et que c'est là aussi une des causes de l'infériorité de notre agriculture et de l'émigration des populations. Le remède serait dans la réforme hypothécaire, qui faciliterait l'expropriation des débiteurs agricoles.

M. H. Passy croit que la France est encore un des pays où la propriété foncière est le moins grevée. Les terres hypothéquées sont en Angleterre dans la proportion de 60 pour 400, en Irlande de 80 pour 400, en Allemagne de 30 à 40 pour 100, etc.

M. de Lavergne dit qu'il ne faut pas tant considérer le

propriétaire que le cultivateur. C'est entre les mains de ce dernier que les capitaux sont utiles. M. de Lavergne regrette que les opérations de Bourse et les dépenses de la guerre aient, dans ces derniers temps, retiré les capitaux des campagnes. Le départ du capital entraîne celui des populations.

M. Gabriel Lafond, directeur de l'*Union des ports*, trouve extraordinaire que les propriétaires de terre se plaignent de ne pas trouver des capitaux quand le sol est toujours si cher, au point qu'il y a des acheteurs sur le pied de 2 à 3 pour 400 de rendement.

M. Léopold Javal et quelques membres font remarquer à M. Lafond que les capitaux qui se font concurrence pour l'achat du sol ne sont pas les mêmes que ceux qui concourent à la production agricole.

M. Quijano ne croit pas que l'action absorbante de la Bourse soit aussi considérable qu'on le dit généralement; il ya une raison plus déterminante qui empêche le capital de s'employer dans l'agriculture, c'est celle signalée par M. de Béhague, la difficulté d'exproprier l'emprunteur, quand il ne remplit pas ses obligations. C'est ainsi qu'un négociant sans propriété trouve à emprunter plus facilement 50000 francs qu'un propriétaire foncier.

M. H. Passy dit qu'aux causes générales de la rareté des capitaux dans les campagnes, il faut ajouter la diminution de la récolte, qui oblige les populations agricoles à consommer ce qu'elles produisent.

M. Passy a d'ailleurs remarqué que l'entraînement des paysans pour l'achat des terres a sensiblement diminué Leur orgueil n'est plus assez fort pour leur faire faire la folie d'acheter un instrument de travail plus cher qu'ils ne penvent lui faire produire.

M. de Béнague ajoute que la petite culture est, pour la même raison que vient d'indiquer M. Passy, peu favo-

rable à la formation du capital dans les campagnes, les petits cultivateurs absorbant tout ce qu'ils produisent.

### Séance du 5 février 1857.

LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE MADRID.

M. H. Passy, ancien ministre des finances, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités MM. le comte Adam Potocki, le comte Léon Pzewinski, Briaune, membre du conseil général de l'agriculture, et Henri Germain, de Lyon.

M. Joseph Garnier a donné lecture d'une lettre adressée au secrétaire perpétuel de la Société par les membres du bureau de la Société d'économie politique de Madrid, et ainsi conçue:

Convaincus de l'utilité de réunir les connaissances et les efforts de toutes les personnes qui se consacrent plus ou moins aux études économiques en un centre où puissent être discutées les questions importantes de la science et celles que les circonstances font naître, plusieurs personnes se sont entendues pour former dans ce pays une Société d'économie politique, qui s'est réunie pour la première fois le 2 janvier, et continuera à se réunir le premier jour non férié de chaque mois.

Le premier soin de cette Société a été naturellement de se mettre en rapport avec l'illustre Société de Paris, en lui donnant avis de son existence et en lui offrant l'expression de sa haute considération. La Société de Madrid, analogue à celle de Paris pour le but qu'elle se propose, et tout à fait semblable à elle pour la forme, remplit en cela un devoir dont elle ne pouvait se dispenser, et qui lui est en même temps fort agréable.

Cette Société se flatte en même temps de l'espoir que des relations cordiales s'établiront entre elle et la Société de Paris, dans l'intérêt du progrès de la science qui fait l'objet de leurs

travanx.

Nous sommes avec la plus grande considération, etc.

Laureano Figuerela, président; Manuel Colmeiro et Cipriano Montesillo, vice-présidents; Gabriel Rodriguez et José Louis Retortillo, secrétaire.

La réunion, qui avait déjà connaissance de la formation de la Société d'économie politique de Madrid, par la communication de M. Joseph Garnier, dans la dernière séance, entend cette lecture avec un vif sentiment de satisfaction, et prie son secrétaire perpétuel de transmettre aux membres du bureau de la Société de Madrid l'assurance de ses plus vives sympathies.

EFFETS DE LA SUPPRESSION DE LA CORVÉE EN GALLICIE.

M. L. Wolowski, membre de l'Institut, communique des faits pleins d'intérêt sur les résultats de la suppression de la corvée en Gallicie, faits confirmés par MM. Potocki et Pzewinski, assis à ses côtés.

Bien que la corvée ait été supprimée dans de mauvaises conditions, les résultats de cette réforme sont tels que personne ne voudrait aujourd'hui revenir à l'ancien régime. Paysans et seigneurs préfèrent le travail libre, qui a déjà produit des avantages très saillants pour le pays en général et pour les intéressés en particulier.

C'est l'État qui s'est chargé d'indemniser les seigneurs propriétaires au moyen d'une redevance; mais cette redevance provient de la propriété foncière au moyen d'un accroissement d'impôts de 66 centimes additionnels; de sorte que c'est la propriété qui se paye à elle-même les frais de l'émancipation, ainsi d'ailleurs que cela s'est passé dans les autres pays d'Allemagne pour l'abolition des droits féodaux.

La transformation ne s'est pas faite sans de vives souffrances. Comme le premier sentiment des paysans émancipés a été celui de ne rien faire, il en est résulté une stagnation et une misère effroyables qui ont détruit un quart de la population! Près de 4 300 000 individus, sur 4 800 000, ont succombé par le typhus ou d'autres maladies. Mais peu à peu une heureuse réaction s'est opérée; le travail a repris dans les campagnes, et les nouveaux rapports se sont établis à la grande satisfaction des propriétaires et des cultivateurs.

MOYENS DE PROVOQUER ET D'ENCOURAGER LES ENTREPRISES D'IRRIGATION.

Sur la proposition de M. Aristide Dumont, ingénieur des ponts et chaussées, la réunion s'est ensuite occupée des moyens de provoquer et d'encourager les entreprises d'irrigation.

M. A. Dumont, fait remarquer que les irrigations qui peuvent doubler et tripler la fécondité du sol n'ont point encore été l'objet d'entreprises par association et à grand capital, et que c'est en général faute d'un capital suffisant que de nombreuses opérations tentées à diverses époques se sont successivement ruinées et ont découragé d'autres tentatives suscitées par le besoin de la consommation.

Une autre cause d'insuccès de ces entreprises est l'inertie des populations en vue desquelles elles sont faites, et qui refusent de s'abandonner à la prise et de contribuer au succès.

M. Dumont pense que, pour combattre l'anarchie et le désordre qui se manifestent au début de toute entreprise d'irrigation, et pour redonner à ces entreprises l'impulsion que commande la destruction de l'équilibre entre la production et la consommation, se traduisant par l'élévation des prix des substances alimentaires, il faudrait se préoccuper d'un plan général de mesures organisatrices des irrigations, dans lesquelles il comprend surtout la garantie d'un minimum d'intérêt pour attirer les capitaux dans ces entreprises, et la faculté d'exproprier les populations voisines des canaux d'irrigation, afin que les compagnies pussent entreprendre elles-mêmes les

opérations agricoles auxquelles les riverains se refusent.

M. Dumont invoque l'exemple de tout ce qui a été fait pour les chemins de fer et des 100 millions votés l'an dernier pour que l'État puisse prêter aux entreprises de drainage.

M. H. Dussard, ancien préfet de la Seine-Inférieure, a récemment construit dans les Pyrénées un canal d'irrigation, et a pu constater par lui-même la difficulté de tirer parti des eaux et d'obtenir le concours des riverains attendant le moment où les entrepreneurs seront ruinés pour avoir de leurs successeurs de meilleures conditions. C'est là un grand obstacle; mais plutôt affaire de mœurs que de législation. Il serait exorbitant d'exproprier des gens qui n'entrent pas dans vos vues et qui veulent attendre si vous ne céderez pas à d'autres qui leur feront de meilleures conditions, sans compter que l'exploitation des propriétés riveraines par les entrepreneurs du canal serait une opération assez compliquée.

M. Briaure dit qu'il n'entend pas volontiers prononcer le mot d'organisation en général, et en particulier quand il s'agit d'agriculture. Il redoute sous les apparences d'une organisation, un désordre plus grand que celui que l'on veut prévenir, le désordre d'une réglementation tracassière et abusive. Il n'y a pas d'autre organisation que la liberté. Chaque propriétaire, chaque producteur, chaque intéressé doit être libre de se mouvoir dans son petit cercle, et l'ensemble de ces cercles, pénétrant les uns dans les autres, constitue le mouvement général de l'humanité, bien mieux organisé par l'auteur de toutes choses que par les organisateurs sociaux.

L'association peut produire d'excellents effets en agriculture, et au point de vue spécial des irrigations, il est à désirer que capitalistes et propriétaires agricoles s'entendent pour produire des améliorations durables et fécondes; mais cet accord ne peut venir que de la liberté et de la confiance des intérêts, et non de la contrainte et de l'expropriation.

M. Hervé-Mangon, ingénieur des ponts et chaussées, croit aussi qu'il faut attendre la confiance des cultivateurs et laisser faire l'habitude, qui se produit peu à peu. On ne peut vaincre directement les résistances qui se sont opposées au développement des entreprises d'irrigation. Actuellement, ainsi que l'a dit M. Dussard, les cultivateurs attendent que les entrepreneurs soient ruinés ou découragés pour avoir de meilleures conditions de leurs successeurs. Au reste, le marché des acheteurs d'eau est borné, et, pour l'étendre au delà des riverains, il faut passer sur la propriété intermédiaire, invoquer la loi et l'autorité du juge, et la plupart préfèrent ne rien faire que de se lancer dans des formalités.

Il est de l'essence du progrès en agriculture de se faire lentement, par imbibition, comme la tache d'huile, et il faut s'attendre à ce que le développement des irrigations n'aille pas plus vite que les autres améliorations. Ces entreprises doivent donc être calculées en conséquence et comprendre une quantité de terres suffisante pour montrer l'effet des caux et prêcher d'exemple. Pour cela, il faut des capitaux et le secours du crédit foncier.

En Belgique, l'État est intervenn et a construit directement un canal d'irrigation à travers la Campine; mais il a frappé d'un impôt différentiel les diverses zones de terrains irrigables. Cet impôt équivaut sur quelques points à la valeur du terrain. Dans ces conditions, certains propriétaires ont préféré se laisser exproprier; d'autres ont payé l'impôt et profité des avantages offerts. Mais la Campine est dans des conditions exceptionnelles.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, ne croit

pas qu'il faille se préoccuper outre mesure des insuccès de certaines entreprises en agriculture; tôt ou tard elles portent leurs fruits, et on s'aperçoit un beau jour que les progrès de la culture sont au courant des besoins. Ce qu'il y a de mieux à faire pour obtenir ce résultat, c'est de s'en fier à l'intérêt privé des cultivateurs, toujours et partout éveillé et attentif à toute initiative productive. Soyez sûrs que quand l'intérêt privé ne s'émeut pas, quand il ne prend pas ou qu'il ne suit pas l'initiative, c'est qu'il y a quelque cause qui l'en empêche, et quelque cause qui disparaîtra. C'est pour cela que M. de Lavergne n'est point partisan de mesures ou d'améliorations plus ou moins directement obligatoires, pas plus de l'irrigation obligatoire que du drainage obligatoire.

Depuis quelque temps on parle d'organisation de l'agriculture. Sous cette formule se cachent l'intervention de l'État, la subvention de l'État et la contrainte. La meilleure organisation, la vraie, la seule, c'est la libre action de l'intérêt privé. Ne faites pas de mal à l'agriculture ; ne la tourmentez pas, ne l'inquiétez pas, laissez-la faire. Les besoins de la consommation, la hausse des prix des produits détermineront la nature des améliorations, et bientôt le concours général de l'opinion portera le courant des intelligences et des capitaux vers ces améliorations. Mais si l'administration devance l'intérêt privé, celui-ci s'arrêtera. On a voté 400 millions pour le drainage en France, et depuis la promesse de ces 400 millions, toutes les entreprises particulières de drainage se sont arrêtées, parce que chacun attend que le gouvernement draine pour lui; parce que chacun veut voir quelle part il pourra avoir dans cette distribution générale.

M. A. Dumont ne peut espérer que les capitaux se dirigent vers les entreprises agricoles en général et vers les entreprises d'irrigation en particulier, avant que l'on

ait établi un régime pour les eaux. M. Dumont veut qu'on respecte la liberté; mais il pense que tout en respectant la liberté, on peut provoquer de grandes œuvres d'utilité générale, soit par l'initiative des gouvernements, soit par l'initiative des grandes compagnies, afin de faire cesser l'infériorité de l'agriculture.

M. Dumont demande qu'on fasse pour l'irrigation ce qu'on a fait pour les chemins de fer, que le gouvernement a étudiés à ses frais, qu'il a fait construire en partie, qu'il a subventionnés pour stimuler l'industrie privée. Une fois entré dans cette voie, on ferait de grandes choses. Les irrigations correspondent à d'aussi grands besoins que les voies de communication. Partout l'équilibre entre la production et la consommation est rompue; et il n'y a pas d'autres moyens de rétablir cet équilibre que de faire cesser, d'une part, la sécheresse du sol, et d'autre part, l'anarchie des intérêts qui s'opposent à l'arrosage, pour rendre finalement à la culture des terrains improductifs. Car enfin, avec le laisser faire, de vastes portions de territoire restent incultes dans le midi de la France, et le Rhône, par exemple, roule des masses de richesses à la mer sans profit pour personne.

M. Th. Bénard croit que la plupart des entreprises récentes d'irrigation ont péché par manque de prévoyance et par manque de patience. Elles ne se sont pas assuré un nombre suffisant de consommateurs avant de commencer; elles ont calculé leurs affaires sur des recettes immédiates.

M. L. Wolowski, membre de l'Institut, dit qu'il ne faut pas méconnaître les progrès de l'agriculture, dont le passé répond pour l'avenir.

Pour favoriser les progrès ultérieurs, il serait imprudent de recourir aux moyens restrictifs, coercitifs ou d'expropriation, qui manquent toujours leur effet. Il faut

s'en fier à l'intérêt individuel, qui a déjà fait ses preuves en matière d'irrigation, depuis des siècles. N'est-ce pas l'intérêt individuel qui a produit de si belles entreprises en Espagne?

Qu'on laisse agir ce mobile en liberté, et il se formera des associations pour la construction des canaux, pour l'achat des terrains, pour la revente de ces terrains; le tout, avec le concours des institutions de crédit foncier, et sans que le gouvernement ait à intervenir par son administration on ses finances.

L'exemple des chemins de fer, cités par M. Aristide Dumont, ne paraît pas aussi concluant à M. Wolowski que le trouve M. Dumont. Ce n'est pas par suite des interventions de l'État que ces entreprises ont fini par prendre un grand essor; c'est à cause des succès qui ont été constatés dans le monde entier, et par la réussite des premières entreprises.

M. H. Passy, membre de l'Institut, a eu occasion, en effet, de constater maintes fois que l'administration des ponts et chaussées a d'abord lutté contre les voies nouvelles, parce qu'elle craignait de perdre sa suprématie et son importance dans cette transformation de la viabilité; — et que c'est le même esprit qui l'a poussée ensuite à vouloir tout absorber pour écarter l'industrie privée.

M. Passy ne comprend pas bien ce que M. Dumont peut entendre par l'équilibre entre la production et la consommation. Nous sommes dans une période de cherté pénible pour les populations, mais à divers égards favorable à l'agriculture; et il n'y a pas à s'occuper d'une rupture d'équilibre, si équilibre il y a, qui s'établit naturellement par le jeu de l'offre et de la demande.

M. Marchau, ingénieur des ponts et chaussées, croit que l'intervention du gouvernement a été utile pour la construction des chemins de fer. Il ne croit pas qu'il en soit de même pour les irrigations, qui sont d'un intérêt plus secondaire.

M. Marchal trouve d'ailleurs qu'il serait exorbitant de sacrifier à des compagnies d'irrigation le droit de propriété. — Ce qui manque avant tout, à ses yeux, pour les progrès agricoles, c'est l'instruction de la population, qui seule triomphera de l'esprit de routine. Aussi, de même qu'on a créé des cours industriels dans les villes, il voudrait voir établir un enseignement agricole ambulant dans les campagnes, à la suite duquel les entraves et les difficultés disparaîtraient d'elles-mêmes.

M. DE BÉNAGUE fait remarquer que ce n'est pas tant l'ignorance qu'il faut accuser que le manque de capital. Le canal d'irrigation donnera de l'eau, l'eau donnera de l'herbe; mais avec quoi payer l'herbe et les bestiaux pour la manger? Ne voit-on pas des localités où l'on a de l'herbe jusqu'à la ceinture et où l'on manque d'animaux?

A la suite des observations de MM. Marchal et de Béhague, quelques membres mentionnent l'existence de l'enseignement agricole dans plusieurs départements : la Seine-Inférieure, le Calvados, le Doubs, etc. — L'enseignement nomade est organisé dans toute la Belgique.

UNIFORMITÉ DU TAUX DE L'ESCOMPTE DE LA BANQUE.

L'entretien sur les irrigations étant clos, M. H. Dussand a appelé l'attention de la réunion sur une question à l'ordre du jour, ainsi conçue : « Y aurait-il possibilité ou avantage à obtenir, par une combinaison quelconque, le maintien de l'escompte de la Banque de France à un taux uniforme et peu élevé, 3 ou 4 pour 100, par exemple? » M. Dussard pense qu'une pareille question ne devrait pas trouver place dans le programme d'une Société d'économie politique. Qui donc peut soutenir l'af-

firmation d'une pareille thèse, en complet désaccord avec les principes économiques?

M. Joseph Garnier croit qu'en effet les financiers qui ont raisonné récemment sur cette possibilité et cette utilité n'ont pas une idée nette de la manière dont s'établissent les prix en général et le prix courant des capitaux en particulier; mais s'il pouvait y avoir dans la réunion quelque membre qui serait à même de défendre la possibilité et l'utilité en question, dont la Banque de France s'est longtemps fait un principe et un titre, il y aurait quelque profit à l'entendre. Pendant vingt-cinq ans, la Banque de France a maintenu le taux de ses escomptes à 4 pour 400, et elle répondait, quand on lui demandait l'abaissement dans les temps de prospérité, qu'elle maintenait ce taux à titre de prix régulateur du marché des capitaux. Mais il est vrai que depuis quelques années, elle a abandonné son principe pour monter le taux de ses escomptes.

Un membre. Le soi-disant principe est jugé par ce fait!

Personne ne prenant la parole dans le sens de l'affirmative, la question sera retirée de l'ordre du jour.

A QUELS SIGNES RECONNAIT-ON LA MISÈRE OU LE PAUPÉRISME DANS UN PAYS ?

M. Joseph Garnier appelle l'attention de la réunion sur cette question. La langue économique et la solution des difficultés gagneraient à ce que l'on pût préciser à cet égard, plus qu'on ne le fait généralement. Misère, indigence, pauvreté, paupérisme, sont à peu près synonymes et indiquent des situations relatives, variables selon les temps, les lieux et les classes de la population. Pourrait-on assigner un sens plus défini?

M. H. Dussard ne pense pas que cette précision soit

possible; on ne peut point formuler des signes extérieurs et apparents.

Divers membres, MM. Bénard, L. de Lavergne, Wolowski et de Béhague, font remarquer qu'en Angleterre le pauvre spécial, pauper, diffère du pauvre en général, poor, en ce que le pauper est inscrit pour recevoir la taxe des pauvres. Le paupérisme légal peut donc s'apprécier par la quantité des inscrits. Il en est de même dans tous les pays et dans toutes les localités où il y a des bureaux de charité, des distributions de secours organisés. Mais le nombre d'assistés ne peut donner la mesure de toute la misère et de la vraie misère. Il y a des pays où il y a peu d'inscrits et beaucoup de misère; et d'autres où il y a plus d'inscrits et moins de misère. En général, les établissements de bienfaisance attirent les pauvres.

M. DE Parieu ne croit pas que l'on puisse faire une réponse catégorique à la question; mais que cependant, on peut dire que la misère, l'indigence, la pauvreté, se reconnaissent à la tenue extérieure des populations, à la tendance à la mendicité, à leur besoin d'autrui, à la nonsatisfaction des besoins les plus impérieux.

#### Séance du 5 mars 1857.

LES ÉCONOMISTES ANGLAIS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle assistaient M. de la Farelle, ancien membre de la Chambre des députés, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, et M. Victor Philippe, négociant à Lyon, membres de la Société, non résidants à Paris.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel, a fait part de l'envoi à la Société, par M. Edwin Chadwick, membre du Club of political economy de Londres, d'un exemplaire d'un beau volume intitulé: A select Collection of early english tracts on commerce from the originals of Mun Roberts, North and others, etc. Ce volume contient la reproduction de huit écrits sur des questions commerciales et économiques, publiées dans le courant du dix-septième siècle, de 1621 à 1701, par des hommes compétents et remarquables à divers titres. On trouve dans ces ouvrages choisis, dont M. Mac Culloch a fourni les originaux et fait une savante analyse, des faits et des aperçus, d'un grand intérêt pour l'histoire de la science. En général, c'est la doctrine de la balance du commerce qui dominait chez la plupart des écrivains du temps; mais on trouve dans les ouvrages de Thomas Mun, de Samuel Fortrey, de Lewes Roberts, de W. Pertyt, de Dudley-North, des aperçus scientifiques. Dudley-North surtout mérite d'être signalé, car il défendait déjà victorieusement, vers la fin du dix-septième siècle, la liberté commerciale contre le sophisme des balancistes, comme nous le faisons aujourd'hui contre les protectionnistes. - M. Joseph Garnier ajoute que déjà la Ligue avait publié l'écrit de Dudley-North: Discourse upon the trade, 1691.

M. Michel Chevalier fait remarquer que la doctrine de la liberté du commerce est ancienne, et que c'est la protection qui est nouvelle.

La réunion accueille cette communication avec intérêt. Des remerciements seront transmis à M. Ed. Chadwick pour sa gracieuse attention.

DES MESURES PROPRES A DÉVELOPPER LES PROGRÈS DE LA COLONISATION EN ALGÉRIE.

La réunion choisit ensuite parmi les questions qui lui sont soumises par le secrétaire perpétuel une question inscrite depuis plusieurs mois à son ordre du jour, proposée par M. Hippolyte Peut, rédacteur en chef des *Annales de la colonisation*. et ainsi conçue: « Quelles mesures seraient propres à développer les progrès de la colonisation en Algérie? »

Sur l'invitation de la réunion, l'auteur de la proposition entre dans quelques développements qui donnent ensuite lieu à une discussion vive et animée.

M. Peur énonce successivement les diverses causes qui, dès le début de la colonisation et immédiatement après la conquête, ont concouru à neutraliser les efforts de la France et à produire l'insuccès de cette grande entreprise, qui aurait pu être si féconde.

Selon M. Peut, ces causes ne sont point dans la dureté du climat, ou l'insalubrité du sol, l'aridité des terres, la force ou la barbarie des tribus arabes, l'abondance des bêtes fauves, etc.: on a singulièrement exagéré tout cela.

Les véritables causes, les causes dignes d'examen pour des hommes sérieux, connaissant l'état des choses, ce sont avant tout des causes économiques.

Longtemps l'Algérie a été traitée en France commercialement comme un pays étranger, et traitée à l'étranger sur le même pied que la France. Cet état de choses a duré jusqu'en 1851, c'est-à-dire pendant vingt et un ans. Depuis cette époque, en vertu d'une loi semi-libérale, obtenue à grand'peine de la majorité de la Législative, un tarif plus intelligent admet en France les produits naturels du sol algérien. C'est un progrès, mais un progrès bien incomplet; car, en continuant à repousser les produits industriels de la colonie, le nouveau régime repousse indirectement même les produits du sol dès qu'ils ont subi la moindre transformation. C'est ainsi que les poissons et les huiles sont admis séparément en franchise, et repoussés par le tarif quand ils sont combinés pour faire de certaines préparations. Le blé est admis

en franchise, mais la farine payerait des droits, si la libre entrée n'avait été temporairement décrétée par suite de la disette. Appliquez, dit M. Peut, ce système de répulsion et d'isolement à un département français, et vous ne tarderez pas à le voir décliner.

M. Peut signale encore quelques anomalies du tarif, qui admet, par exemple, les produits industriels de l'Arabe et du Kabyle, et qui repousse ceux du colon français, traité comme étranger par cela seul qu'il n'est pas d'origine barbare.

A cette cause fondamentale d'insuccès, le remède serait donc dans la suppression des barrières de douanes et dans l'assimilation complète de l'Algérie à la France, sous le rapport commercial.

Une seconde cause de l'insuccès de la colonisation algérienne après le régime douanier est, selon M. Peut, l'incertitude au sujet de la propriété du sol, qui empêche l'immigration des capitaux européens attirant avec eux des populations laborieuses. Malgré les ordonnances rendues sur la matière, et bien que diverses concessions (dont quelques-unes fort importantes) aient été faites, il n'y a pas encore, sous ce rapport, la facilité d'acquisition désirable d'une part, et d'autre part la sécurité indispensable pour l'acquéreur. Le vieux système turc d'appropriation par l'État, d'influences féodales conservées ou déplacées, est encore dans l'atmosphère: il neutralise les intentions du législateur et repousse le capitaliste (1). Quand on demande des terres, on vous répond qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus, et que les Arabes ont le libre parcours sur celles qui seraient encore disponibles. Or, ces Arabes, dont M. Bugeaud avait porté le nombre au chiffre fabuleux de 8 millions, qu'on a ensuite évalué à 6

<sup>(1)</sup> Voir plus foin, p. 406, la lettre de M. H. Pent au sujet de ce paragraphe. (A. C.)

et à 4 millions, ne dépassent guère 2 millions; le dernier recensement les porte à 2300000. Selon M. Peut, un si petit nombre d'indigènes ne saurait avoir le droit d'annihiler un si grand territoire et de neutraliser la civilisation européenne.

Ici, M. Peut expose ses idées sur la légitimité, l'utilité et la possibilité de concentrer les Arabes sur certaines localités de leur choix, de les rendre individuellement propriétaires, et de les aider à opérer la transformation de nomades en cultivateurs fixes, transformation qu'ils désirent pour la plupart.

M. Peut repousse tout système dit du refoulement et d'extermination conçu à une certaine époque, et par le souvenir desquels on a voulu récemment combattre l'idée du cantonnement comme il l'entendrait. Il s'agit uniquement, pour civiliser l'Algérie et la rendre productive, de substituer le système communiste de la propriété de l'État et de la possession en commun par la tribu non propriétaire, à la propriété et à la possession individuelles par la famille. Avant la conquête, le dey, propriétaire du sol au nom du sultan, pouvait déplacer les tribus; naguère encore Abd-el-Kader, exerçant la puissance souveraine, prenait de pareilles décisions et était obéi. Le souverain français, représenté par l'administration, a maintenant ce droit, dont il peut user, dont il devrait user pour régulariser l'appropriation. Les tribus indigènes n'ont qu'un usufruit temporaire vis-à-vis de l'État; il en est de même de chaque indigène vis-à-vis de sa tribu. Le propriétaire d'un jardin ne peut vendre que sa maison et ses arbres; mais il ne peut aliéner le fonds qui reviendrait au domaine si sa maison tombait en ruine, et si ses arbres n'étaient pas replantés.

Nous conquérants français, nous en sommes donc encore au point où en étaient les conquérants turcs. Il y a là un immense progrès à faire; nous avons la famille et la propriété indigènes à constituer, dans l'intérêt de ces mêmes indigènes et de la colonie. Que faut-il pour cela? La localisation et le cantonnement des tribus; plus des concessions individuelles aux divers enfants de cette tribu; et ensuite la vente du sol restant, à titre fixe, aux divers acquéreurs européens, avec facilité et empressement, avec la protection de l'autorité centrale et le plus de libertés possible. L'émigration ne se dirige pas en Amérique pour d'autres causes que la facilité d'acquérir des terres, la sécurité de la possession et la liberté laissée à l'initiative des citoyens.

M. DE LAVERGNE, membre de l'Institut, a visité l'Afrique il y a dix ans, et il n'a jamais entendu parler de ce chiffre de 8 millions d'indigènes que vient d'articuler M. Peut; le maréchal Bugeaud lui a toujours dit qu'ils étaient de 2 à 3 millions, ce qui, pour une population où tout homme est soldat, suffit pour mettre sur pied une force armée nombreuse.

M. de Lavergne est d'ailleurs du même avis que M. Peut sur plusieurs points. Il approuve la loi de 1850, et il exprime le vœu que cette loi reçoive son complément naturel. Il est également du même avis sur la nécessité d'admettre tous les capitaux et tous les colons, quelle que soit leur origine, et de ne faire aucune distinction entre les Français et les étrangers. Il désire la plus grande liberté dans les transactions, la régularisation de la propriété, en un mot le régime civil le plus analogue à celui de la mère patrie, en tant cependant que celui-ci sera conciliable avec les nécessités de la défense et de la sécurité. Mais il est un point, dans les opinions de M. Peut, qu'il ne saurait admettre aussi facilement; c'est ce qui touche au cantonnement.

M. Peut paraît croire que c'est le manque de terres qui

a jusqu'ici retardé les progrès de la colonisation. M. de Lavergne ne se flatte pas de connaître cette question comme M. Peut, qui en fait une étude quotidienne, mais il a peine à admettre ce fait. Ce sont beaucoup plus les colons qui, à sa connaissance du moins, ont jusqu'ici manqué aux terres que les terres aux colons. Non seulement on a donné des terres à des colons gratuitement, mais on y a joint un cheptel et des provisions : on a bâti pour eux des maisons, des églises, des fontaines; on leur a ouvert des chemins, on a employé même les bras de l'armée pour les aider dans leurs défrichements, et la plupart de ces entreprises ont échoué; la plupart de ces colons sont morts ou sont revenus. Dans l'état actuel des choses, beaucoup d'anciennes terres domaniales et autres, plus ou moins entrées dans le domaine de la propriété coloniale, soit par des concessions, soit par des ventes, sont incultes: on ne peut donc pas dire que les terres manquent, à proprement parler.

Mais il y a plus, et quand même les terres manqueraient réellement pour de nouveaux colons, ce ne serait ni notre droit ni notre intérêt de nous emparer de celles des indigènes.

Ce ne serait pas notre droit; car les indigènes, quoi qu'on en dise, possèdent, en vertu d'un droit héréditaire. Que la propriété ne soit pas précisément constituée dans les pays musulmans comme chez nous, et qu'un certain droit vague de l'État ou de l'Église domine jusqu'à un certain point le droit de l'individu ou de la tribu, peu importe. Nous n'avons qu'une excuse à invoquer pour nous justifier de la guerre acharnée que nous avons faite aux Arabes, sans aucun motif sérieux, c'est de nous montrer supérieurs à eux en civilisation et de leur apporter un ordre social meilleur que le leur. Or, la première base de tout ordre social perfectionné est précisément le respect

de la propriété. M. Peut invoque l'exemple des Turcs et d'Abd-el-Kader qui ont dépossédé violemment des tribus entières. La réponse est facile, c'est que nous ne sommes pas et que nous ne pouvons pas être des Turcs. Donnons des conseils aux indigènes sur une meilleure constitution de la propriété parmi eux, amenons-les par la persuasion à la propriété véritable, mais avant tout respectons leurs traditions et leurs lois, et gardons-nous de tout inique et brutal abus de la force.

Ce n'est pas notre intérêt, et voici pourquoi. D'abord il ne faut pas s'imaginer que les indigènes se laissent faire aussi facilement qu'on le dit. Si l'on touche à leurs moyens d'existence, ils prendront les armes, et c'est une nouvelle guerre d'Afrique qui recommencera très probablement.

Rien ne prouve d'ailleurs que ces terres, conquises sans droit, doivent nécessairement devenir plus productives entre les mains de colons. On fait trop bon marché de la culture arabe. Au bout du compte; ce sont les indigènes qui sont aujourd'hui les principaux producteurs de l'Algérie. Qu'on distingue, entre les produits actuels du pays, ceux qui sont obtenus, ou par la culture coloniale, ou par la culture indigène, et l'on verra si les seconds ne sont pas infiniment plus nombreux que les premiers.

On dit que l'Algérie peut fournir des quantités considérables de produits agricoles qu'elle ne donne pas aujourd'hui. Sans doute, mais à une condition, c'est qu'elle aura absorbé une masse de capitaux égale à celle qu'a absorbé le sol de la France, par exemple. Tout est à faire, tout est à créer. Estimer à 1 000 francs par hectare la somme nécessaire pour mettre en valeur un pareil sol, c'est être certainement au-dessous de la vérité. Or, à 4 000 francs seulement par hectare, c'est de milliards qu'il s'agit. Ces milliards viendront, il n'en faut pas dou-

ter, mais avec le temps. Pour le moment, c'est encore l'Arabe, le pauvre Arabe, qui vit de quelques fruits secs et qui habite une misérable gourbi dont le dernier des colons ne voudrait pas, qui est le plus propre, dans le plus grand nombre des cas, à tirer quelque parti de cette rude et sauvage nature; la culture des indigènes est barbare, sans doute, mais effective; et comme ils sont nombreux, acclimatés, vivant de peu, ce sont eux qui portent sur le marché le plus de produits et au plus bas prix. Il n'est pas bien sûr que leur système de culture, qui exige très peu de frais et qui est celui des longues jachères, usité dans tous les pays peu avancés, ne soit pas le plus approprié à l'état actuel du sol et du climat.

Cette culture ne peut que s'améliorer avec le temps, et elle s'améliore déjà. L'Arabe est beaucoup plus perfectible qu'on ne dit; il aime le gain passionnément, et il n'est nullement insensible aux commodités de la civilisation. Le goût qu'on lui prête pour la vie nomade est une exagération. L'habitant du Sahara est nomade par nécessité, l'habitant du Tell est beaucoup plus sédentaire. Sur beaucoup de points, on voit les indigènes bâtir dès qu'ils le peuvent et se fixer ainsi d'eux-mêmes au sol. Dans les concours agricoles entre indigènes et colons, ce sont souvent des indigènes qui remportent les prix. Les domestiques indigènes, dans les fermes cultivées par les colons, sont les meilleurs, les plus recherchés, ceux qui s'accommodent des moindres salaires et supportent le mieux les exigences pénibles du travail sous un pareil climat. Enfin, quand on a mis en vente en dernier lieu des terres domaniales, des acquéreurs indigènes en ont acheté une partie notable et à des prix relativement élevés. Ce dernier fait est le plus démonstratif de tous; il prouve d'une part que le sentiment de la véritable propriété fait des progrès parmi eux, et de l'autre

qu'ils sont souvent ceux qui tirent le meilleur parti du sol, puisqu'ils en donnent le plus haut prix.

Tont ce qui peut nuire à cette assistance mutuelle, à ce concours pacifique que se prêtent les indigènes et les colons, ne peut que faire du tort aux uns et aux antres. Un certain nombre de colons paraissent croire qu'il est de leur intérêt de dépouiller les indigènes; ils se trompent certainement; plus ces indigènes seront prospères, plus les colons gagneront dans leurs rapports avec eux.

Si, au lieu de faire aux Arabes une guerre injuste, on avait dès le premier jour adopté envers eux un système de paix et de rapports commerciaux, l'Algérie serait aujourd'hui deux fois plus productive et deux fois plus peuplée, soit d'indigènes, soit d'Européens, et elle ne nous aurait pas coûté tant d'hommes et tant d'argent. Nous avons nous-mêmes détruit par la guerre une partie de la population laborieuse, nous avons ravagé les troupeaux et les moissons, nous avons fait de nos propres mains une partie de ces déserts: gardons-nous de retomber dans la même faute et de provoquer une nouvelle lutte, qui ne ferait qu'étouffer ces germes de civilisation produits par dix ans de paix.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, se trouve vraiment embarrassé entre les assertions différentes de MM. Peut et de Lavergne sur un point important : la question de savoir si l'on peut acquérir facilement la terre en Algérie et la posséder à titre définitif.

M. Dunoyer fait ensuite cette remarque que l'Algérie, sous le rapport commercial, n'a pas été plus maltraitée que les autres possessions. C'est là un régime inintelligent; mais c'est le régime commun des colonies, auquel ou a bien fait de faire une première dérogation en faveur de l'Algérie.

En ce qui touche l'importante question de la propriété

des terres, l'honorable membre pense que des colons ont le droit, quand d'ailleurs le nombre le leur permet, de s'approprier des terres parcourues par des chasseurs; mais qu'on aurait tort de déposséder, dans un intérêt de propriété, des Arabes exerçant une culture nomade.

M. H. Peut se souvient positivement que le chiffre de 8 millions d'Arabes a été avancé dans le temps par M. le général Bugeaud et par d'autres.

Il explique l'insuccès des colons européens officiellement envoyés ou librement arrivés en Algérie, par la mauvaise condition dans laquelle on les a mis ou dans laquelle on les a forcés de se mettre sur des points impropres à la production et aux débouchés; par le manque de capitaux; par l'insuffisance des terres allouées, en vertu précisément des nécessités de la culture algérienne si bien exposées par M. de Lavergne. On leur donnait un hectare de terre et même moins, quand il en eût fallu cinq à six et même davantage.

M. Peut insiste sur la nécessité de pouvoir donner des champs en abondance. Dans la seule année 1856, dit-il, il a été vendu aux États-Unis 14 à 45 millions d'acres. En Algéric, la grande masse des terres est dans les parcours des tribus. Or, ces tribus ne sont pas propriétaires, et, dans tous les cas, on ne saurait admettre que quelques bandes de nomades puissent s'approprier des terres capables d'occuper des millions de colons.

(Quelques membres interrompent M. Peut et trouvent qu'il fait trop bon marché du principe de propriété.)

M. Peut, appréciant les sentiments des Arabes, comme l'a fait M. de Lavergne, en conclut qu'ils sont aptes à comprendre l'importance et l'utilité de la constitution de la propriété foncière individuelle, qu'ils se prêteraient à nos efforts, et qu'une pareille mesure, loin de nous susciter une nouvelle guerre de leur part, nous vaudrait leur reconnaissance et leur adhésion à notre bienveillante et fructueuse domination.

M. N. BÉNARD, rédacteur du Siècle, trouve qu'en dernière analyse la colonisation de l'Algérie, si elle n'a pas marché au gré de nos désirs, s'est développée cependant, et probablement autant que cela était possible. Les États-Unis ont mis deux siècles à se former; il en fut de même du Canada; tandis que la colonisation algérienne n'a que vingt-sept ans de date.

M. Bénard redoute le refoulement ou cantonnement de M. Peut. Il reconnaît aussi une propriété respectable dans la possession en fait (sinon en droit turc) de la tribu.

M. Philippe demande si, au lieu de s'occuper des moyens de développer la colonisation, il n'aurait pas fallu examiner la question, pour ainsi dire, préjudicielle, de savoir si on aurait dù entreprendre et si on doit poursuivre cette entreprise.

M. Prut se récrie contre une pareille opinion. Il lui paraît impossible de mettre en question désormais la possession de la terre d'Afrique, qui a coûté tant de sacrifices et offre tant de ressources à la mère patrie.

M. Joseph Garnier ne partage pas l'opinion favorable de M. Peut, et trouve la question de M. Philippe très discutable; car, en fait, et toute idée de justice mise de côté, voilà trente ans que l'Algérie est un boulet aux pieds de la France. — Comment peut-on, s'écrie M. Peut, comparer à un boulet aux pieds une colonie qui agrandit le territoire national? — Il l'agrandit, répond M. Garnier, comme le boulet agrandit la chaussure. (Rires.) — Mais cette question n'est pas celle à l'ordre du jour. L'entre-prise coloniale étant donnée, il y a un grand intérêt à rechercher les causes de l'insuccès de la colonisation et les mesures les plus propres à rendre de nouveaux efforts plus productifs.

M. Peut a fort bien signalé ces causes et ces mesures, mais il n'a pas assez insisté, selon M. Garnier, sur une cause fondamentale, qui est le régime militaire, incompatible avec la liberté administrative, avec les libertés économiques, avec l'établissement de la sécurité de la propriété du sol, avec le progrès de l'immigration et de la colonisation. Il a fallu des militaires pour combattre les Arabes; il en faut encore pour les intimider, quoique, à vrai dire, il en eût moins fallu et il en faudrait beaucoup moins avec la loyale politique conseillée par M. de Lavergne, et la transformation des Arabes en propriétaires proposée par M. Peut; mais il n'aurait pas fallu que les militaires eussent eu, il ne faudrait plus qu'ils aient la haute main et la direction des affaires de la colonie. L'esprit militaire, on ne saurait l'en blâmer, est antilibéral par nature. Peu à peu, sous un pareil régime, certaines positions donnent une influence et des avantages matériels qu'on veut garder; de là une lutte ouverte et sourde toutes les fois que l'autorité centrale veut faire des changements qui dérangent l'organisation établie, laquelle s'est peu à peu mariée, par la force des choses, à l'organisation féodale des Turcs. C'est cette influence, qui est dans l'atmosphère algérienne, que les colons ressentent plus que les miasmes des plaines désertes, qui a découragé bien des tentatives, qui produit l'insécurité et que redoutent les capitaux. Ajoutez que partout où une population militaire domine, la famille est en danger dans ce qu'elle a de plus sacré, et qu'aucun père de famille n'est sûr de pouvoir suffisamment protéger sa femme et sa fille.

M. Joseph Garnier trouve {que le plan de cantonnement mérite d'être médité par l'administration. Il n'y a pas de meilleur moyen de civiliser un pays que d'y constituer la propriété individuelle; et ce que l'on sait aujourd'hui des Arabes permet de penser qu'ils sont très capables de passer à ce degré de civilisation. La propriété actuelle des tribus est fort problématique, et au surplus peu profitable aux Arabes féodalement exploités par leurs chefs. Il serait possible à l'administration de prévenir favorablement ces derniers en faveur de l'importance et de l'utilité de la mesure, à laquelle on pourrait procéder avec toute la lenteur voulue. Le remède peut être plus ou moins applicable, mais il est excellent en soi.

Depuis l'origine, on a donné, sinon trop de force, au moins trop d'influence à l'armée d'Afrique; la France a trop vu dans ce pays une école militaire pour ses généraux et ses soldats, et dans les Arabes une matière à expéditions souvent fort illégitimes, fort répréhensibles et plus barbares que la barbarie qu'elles avaient la prétention de combattre.

M. Garnier se souvient aussi de l'époque où le général Bugeaud, voulant donner de l'importance à son commandement, obtenir plus de soldats du gouvernement et des Chambres, grossir l'importance des opérations et accroître l'éclat des bulletins, faisait un recensement fantastique des Arabes. Il est proverbial dans l'armée qu'on a toujours tout exagéré en Algérie pour faire pousser cette graine fort ambitionnée et connue dans l'art militaire sous le nom de « graine d'épinards ».

M. DE LAVERGNE répond à la question qui vient d'être posée par M. Bénard, en disant qu'il y a deux différences essentielles entre l'Amérique du Nord et l'Algérie. La première est dans la population indigène; la société arabe et kabyle est certainement une société imparfaite, mais très supérieure à ce qu'on peut à peine appeler l'état de société des *Peaux-Ronges* de l'Amérique. On ne peut pas traiter impunément des indigènes de l'Algérie

comme les colons américains ont traité les sauvages; ils sont plus nombreux, plus intelligents, mieux organisés, tout en étant aussi aguerris, et par conséquent infiniment plus en état de se défendre : ils nous l'ont prouvé par la longue guerre qu'ils nous ont faite et qui a exigé de notre part des efforts énormes pour les soumettre. Ils sont aussi plus perfectibles que les sauvages, plus rapprochés de nous et de la civilisation, plus producteurs, plus cultivateurs, et par conséquent plus utiles pendant la paix en même temps que plus redoutables dans la guerre. La seconde différence est dans l'état actuel du sol et du climat. L'Amérique du Nord était un pays couvert de forèts et parfaitement arrosé; les colons y ont trouvé toutes les ressources naturelles nécessaires pour leurs premiers établissements. L'Algérie, au contraire, est un pays sans bois et sans eau; cela changera sans doute, car l'eau du ciel ne manque pas; il ne s'agit que d'empècher son prompt écoulement et sa rapide évaporation; et les bois viennent naturellement pourvu qu'on les sème, et surtout qu'on les défende contre l'incendie et la dent des troupeaux; mais cela exige du temps, beaucoup de temps, et en attendant, l'homme est désarmé contre les violences de la nature. Le pays est soumis à des fléaux ; l'insalubrité, la sécheresse, les sauterelles, les vents du désert, les ouragans; cette année, par exemple, l'hiver a été terrible : les animaux ont péri par milliers, les semailles ont été emportées par des ¿boulements, etc.

On peut dire, sans crainte de se tromper, que la plus grande partie de l'Afrique sera longtemps, sinon toujours, accessible à la culture européenne et à une population un peu condensée. Le Sahara, qui occupe les deux tiers au moins de l'étendue totale ne peut, à moins d'une transformation complète, être habité que par des noma-

des qui se déplacent avec leurs troupeaux à mesure que l'herbe pousse dans les pâturages, du midi au nord et du nord au midi; la culture des céréales y est impossible. Les montagnes qui couvrent une partie du Tell ne valent guère mieux. Il n'y a de véritablement cultivable qu'une étendue de quatre à cinq millions d'hectares. On voit que ce n'est pas illimité. C'est sur cette étendue que se concentre la plus grande partie de la population indigène, de sorte que certaines portions du Tell, notamment la Kabylie, sont aussi peuplées et aussi cultivées, dans leur état actuel, que certaines parties de l'Espagne et même de la France. C'est aussi dans cette région que sont les établissements coloniaux, lesquels se groupent naturellement autour des villes, où les Européens trouvent plus facilement les conditions de la vie civilisée et où ils peuvent davantage se livrer au commerce et aux industries qui constituent leur principale supériorité sur les indigènes.

En réponse à l'observation qui vient d'être présentée par M. Joseph Garnier, M. de Lavergne fait remarquer qu'il faut se garder d'être injuste envers l'armée d'Afrique. Il est possible que l'armée soit un peu plus nombreuse que ne l'exigent les véritables besoins; il est possible que sur quelques points, des militaires abusent de leur autorité: ce sont là des griefs de détail, qui sont d'ailleurs plus vagues que prouvés; mais il ne faut pas oublier que sans une armée puissante, prépondérante, fortement constituée, la possession de l'Afrique serait impossible. La meilleure des garanties pour la colonisation, c'est la certitude de conserver sa tête sur ses épaules; or, sans l'armée, cette certitude n'existerait pas: un pareil intérêt exige bien quelques sacrifices. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'institution des bureaux arabes; mais si l'on pouvait se livrer à cet examen, on trouverait

que cette institution si attaquée, et qui peut avoir, comme toute chose en ce monde, ses inconvénients et ses faiblesses, est, dans son ensemble, le plus puissant instrument de civilisation et de paix qu'on ait encore trouvé en Afrique.

M. H. Peut estime qu'avec cinq cent mille nouveaux colons, dans de bonnes conditions d'intelligence, de capitaux, de sécurité pour la propriété foncière et de liberté administrative, l'Algérie ne tarderait pas à entrer dans une large voie de prospérité, et à décourager complètement, d'une part, le vieil esprit des Arabes, d'autre part, la théorie de l'abandon.

M. Philippe pense que, pour en arriver là, il faudrait d'abord que l'armée d'Algérie n'eût pas dans le pays plus de privilèges que le reste de l'armée n'en a en France. Ce moyen d'assimilation à la mère patrie serait des plus féconds, sans compromettre la sécurité. M. Philippe, dont la maison possède des terres en Algérie, a eu occasion de parcourir le pays, sans éprouver la moindre crainte. Il ne se croirait pas aussi sûr dans quelques provinces de France.

M. Jules Pautet, ancien sous-préfet, émet un avis dans le même sens. On a subdivisé l'Algérie en départements, comme la France; le moment est venu de donner à l'administration de ces départements la même organisation que sur le continent, et de subordonner la force militaire à l'autorité civile, pour faire cesser cette influence dont a parlé M. Joseph Garnier, pour écarter tout soupçon des colons, pour convaincre les Arabes que notre installation est définitive, et que nous voulons bien positivement les associer à notre civilisation.

Après la séance, la discussion se poursuit dans un groupe de membres, notamment sur l'application du principe d'appropriation et sur le droit des peuples civi-

lisés à s'implanter sur des terres où vivent des peuplades barbares, ou de pénétrer de vive force dans des pays fermés, comme la Chine et le Japon; et aussi sur les causes d'émigration vers les États-Unis. Relativement à ce dernier sujet, un des interlocuteurs, M. Philippe, a rappelé le mot prêté à un ministre d'une cour d'Allemagne: « Que faire, aurait dit le roi de X..., pour empêcher cette émigration? — Sire, le moyen est simple; il faudrait donner aux États-Unis nos institutions et prendre les siennes. »

Au sujet des mesures propres à développer le progrès de la colonisation en Algérie, et des causes d'insuccès de cette colonisation, M. H. Peut, rédacteur en chef des Annales de la colonisation, a adressé au secrétaire perpétuel la lettre suivante:

# MON GHER COLLÈGUE,

Au milieu de toutes les hérésies et de toutes les erreurs antialgériennes qui ont été articulées dans la réunion de la Société d'économie politique du 5 mars dernier, et dont le compte rendu mensuel ne donne qu'un résumé très adouci, vous me prêtez une opinion qui pourrait être justement taxée d'inexactitude; je vous demande, en conséquence, la permission de la rectifier.

Ge compte rendu me fait dire, en estet, je cite textuellement: « L'incertitude au sujet de la propriété du sol empêche l'immigration des capitaux européens, attirant avec eux des populations laborieuses. Malgré les ordonnances rendues sur la matière, et bien que diverses concessions, dont quelques-unes fort importantes, aient été faites, il n'y a pas encore, sous ce rapport, la facilité d'acquisition désirable d'une part, et d'autre part la sécurité indispensable de l'acquéreur. Le vieux système ture d'appropriation par l'État, d'influences séodales conservées on déplacées, est encore dans l'atmosphère ; il neutralise les intentions du législateur, et reponsse le capitaliste. »

Je ne reconnais pas dans le paragraphe les idées que j'ai émises; la rédaction en est d'ailleurs trop obscure pour une question de cette gravité, question tellement importante que personne ne doit conserver la plus légère incertitude à son égard.

Quelques lignes suffiront, je l'espère, pour dissiper les doutes qui pourraient exister à ce sujet dans l'esprit des hommes peu familiarisés avec les choses de l'Algérie.

Si l'on en excepte ce que l'on appelle la *propriété indigène*, telle que l'a faite le Code musulman, la propriété foncière, constituée en Algérie d'après la loi française, jouit, même dans les territoires militaires, des mêmes droits, des mêmes prérogatives, des mêmes garanties que la propriété foncière dans la métropole.

Elle est régie par la même législation, et porte avec elle la

même sécurité pour le propriétaire.

Ce n'est donc point la propriété, ainsi qu'elle est comprise chez nous, ce sont des propriétaires européens éclairés et laborieux qui manquent à l'Algérie. Or, ces propriétaires, on les aura dès que l'on pourra leur livrer une partie des terres abandonnées anjourd'hui au parcours stérilisant des tribus arabes, terres sur lesquelles ces tribus n'ont qu'un droit révocable de jouissance, et dont, seules, elles sont radicalement incapables de développer la production.

Voilà ce que je tenais à bien mettre en lumière.

Un mot encore:

En France, notre caractère national est ainsi fait, qu'un trait d'esprit suffit pour faire oublier les plus vulgaires notions du sens commun.

Quand, au siècle dernier, la France perdit le Canada, sous la double influence de son absurde régime colonial et des ignominies d'un règne qui a laissé une tache indélébile dans son histoire, les hommes d'esprit de cette triste et honteuse époque s'écrièrent en plaisantant:

Après tout, que nous font quelques arpents de neige au Canada?

Ces quelques arpents de neige constituent aujourd'hui un pays qui n'a pas moins de 64 millions d'hectares de superficie, qui est peuplé de plus de 2 millions d'habitants, dont les produits naturels dépassent annuellement une valeur de 300 millions, qui possède une flotte marchande maritime de plus de 1 million de tonneaux et une flottille intérieure de plus de 200 000, dont les importations s'élèvent à plus de 180 millions et les exportations à plus de 130; un pays, enfin, qui jouit d'un gouvernement à peu près complètement indépendant, avec un revenu d'environ 30 millions, et des institutions d'éducation et de bienfaisance dignes de rivaliser avec celles des contrées les plus anciennement civilisées du globe.

Prenons garde que ce boulet de l'Algérie, comme vous dites et comme le disent encore avec vous quelques personnes, qui, jusqu'à ces dernières années, a été de plomb dans nos mains inhabiles, ne se change un jour en or dans des mains plus intelligentes que les nôtres.

Pardonnez-moi ma critique, mon cher collègue, et recevez, avec mes remerciements pour l'insertion de cette lettre, l'expression de mes bien affectueux sentiments.

HIPPOLYTE PEUT.

### RÉPONSE DE M. JOSEPH GARNIER

Je ne veux pas justifier la manière dont la France a perdu le Canada, au siècle passé; mais je puis dire qu'il a été fort heureux en fait pour la France et pour le Canada d'être séparés. Si le Canada fût resté une colonie française, il eût coûté, à l'heure qu'il est, à la France, directement ou indirectement, quelques milliards, et il ne serait certainement pas aussi libre économiquement et administrativement. Aujourd'hui, après l'émancipation économique des colonies anglaises, rien ne s'oppose à ce que les Français échangent avec les 2 millions de Canadiens, et que leur commerce n'entre pour une forte part dans les 330 millions dont parle M. Peut, rien, si ce n'est notre système prohibitif, que nous aurions imposé et maintenu dans le Canada!

Si telle autre nation que la France avait dépensé les sommes énormes qu'à coûté l'Algérie, la France serait, à l'heure qu'il est, plus riche d'autant, sous différentes formes; elle n'en serait pas moins, en face de l'Algérie, disposée à commercer avec elle; et peut-être que les Arabes auraient trouvé des maîtres plus entendus dans l'art de la colonisation. Si donc il pouvait se faire (par hypothèse) que l'Algérie passât sans coup férir en des mains plus intelligentes, la France n'aurait qu'à y gagner. D'une part elle cesserait de perdre, et d'autre part elle serait la première à profiter de tout le développement de la civilisation en Algérie.

Ce dissentiment avec M. H. Peut ne m'empêche pas de reconnaître l'utilité de ses persévérants efforts pour faire fructifier le sang et l'argent que la France répand depuis bientôt un tiers de siècle sur la terre d'Afrique.

Dans cette séance, le secrétaire perpétuel a rendu compte de la réunion de la Commission chargée d'examiner les moyens de faire un fonds à la Société par voie de souscription, de donation ou de legs.

Cette Commission a pensé qu'il n'y aurait pas avantage pour la Société à chercher à se constituer en personne civile, et qu'il suffirait d'appeler l'attention de chaque membre et des autres amis de la science sur la possibilité de faire à son trésorier ou à tout autre membre le don ou le legs qu'il jugerait convenable.

#### Séance du 4 avril 1857.

COMMUNICATIONS SUR LE MOUVEMENT DES IDÉES ÉCONOMIQUES AUX ÉTATS-UNIS, EN BELGIQUE, EN ALLEMAGNE.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle assistaient MM. Robert Mohl, professeur à l'université de Heidelberg, récemment nommé membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques; M. Georges Sumner, membre du sénat des Etats-Unis pour l'Etat de Massachusetts, un des plus énergiques abolitionnistes, un des plus constants promoteurs des idées de paix et de désarmement international; M. Charles Le Hardy de Beaulieu, ingénieur belge, auquel est due l'initiative du Congrès des économistes en 1847, et celle du Congrès international des réformes douanières en 1856; M. le prince Lwoff, économiste russe; — et à laquelle assistait, comme nouveau membre admis par le bureau à faire partie de la Société, M. Ch. Reybaud, ancien rédacteur en chef du Constitutionnel, etc.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel, a fait part

à la réunion d'une lettre que lui a adressée M. Henry Dix-Hutton, un des secrétaires de la Société de statistique de Dublin, au sujet du vingt-septième Congrès scientifique, qui est convoqué pour le 26 août prochain à Dublin, par l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Une des sections de ce Congrès s'occupera d'économie politique et de statistique. Le Comité d'organisation est présidé par le savant évêque de Dublin, assisté de M. Cairnes, professeur d'économie politique à l'université, et de M. Dix-Hutton, secrétaires.

Les membres de la Société d'économie politique sont invités à ce Congrès.

La réunion accueille cette communication avec un grand intérêt et prie le secrétaire perpétuel de transmettre ses remerciements au Comité d'organisation de l'Association.

A l'occasion d'une proposition de M. Frédéric Passy, sur l'utilité et les moyens de réorganiser en France la propagation et la défense des principes de la liberté commerciale, l'entretien porte d'abord sur l'association internationale qui s'est constituée à la suite du Congrès international des réformes douanières de l'an dernier à Bruxelles, et sur les divers Comités nationaux que quelques membres présents ou adhérents du Congrès ont été chargés d'organiser. En France, un Comité de manufacturiers s'est donné la mission de répondre au vœu du Congrès; et un membre fait observer que l'Association pour la liberté des échanges fondée et autorisée en 1846, bien qu'elle ait fait des pertes cruelles, continue d'exister, et pourra, quand elle le jugera opportun, se remettre en activité.

Sur la demande de la réunion, M. Sumner, membre du sénat américain, donne quelques détails sur le mouvement économique de l'opinion aux Etats-Unis, qui va à pleines voiles vers la liberté commerciale. Un remaniement libéral du tarif a été récemment accepté par la législature (février). Les Etats du Nord, qui seraient protectionnistes en théorie, pratiquent la diminution des tarifs, et l'une des raisons de cette réforme c'est que le Trésor a 40 millions de dollars en excédent dont il est embarrassé. — A cela M. Renouard fait remarquer que ce moyen pourrait bien produire l'effet contraire : une nouvelle augmentation des recettes.

M. G. Sumner annonce à la réunion que les ouvrages des économistes français sont en haute estime dans les établissements d'instruction publique (collèges) aux Etats-Unis. J.-B. Say, particulièrement, est devenu classique. Les écrits de Bastiat y ont également pris faveur.

M. Ch. Le Hardy de Beaulieu raconte ensuite en peu de mots le mouvement qui se propage en Belgique, où il s'agit d'une réforme générale des tarifs, demandée avec énergie par une association qui va grossissant et conquérant ses adhérents par la plume et par la parole, dans des meetings qui se succèdent, non sans profit pour la cause. Dans ces meetings, ce sont des fabricants, des négociants et des hommes pratiques qui viennent démontrer les avantages de la liberté et en réclamer l'application. Le premier sentiment du public a été un sentiment de répulsion contre une agitation que l'on supposait nuisible au travail national, favorable, au contraire, aux intérêts anglais; mais quand on a vu des manufacturiers se mêler au mouvement, et quand on les a entendus énoncer des arguments tirés de la pratique des faits, il s'est produit un changement favorable dans l'opinion. L'un de ces orateurs manufacturiers, M. Snoeck, disait dernièrement : « Si j'étais économiste et théoricien, je demanderais que la réforme que nous sollicitons s'accomplît avec une sage lenteur; comme fabricant, je la demande radicale et immédiate, parce que plus elle se

fera attendre et plus je serai privé des avantages que l'industrie doit en retirer. J'ai ouvert un compte à la protection, je sais ce qu'elle me coûte; et je suis libre-échangiste, parce que mes livres le veulent. » En général, ajoute M. Le Hardy de Beaulieu, quand nous allons pour la première fois prêcher le libre échange dans une ville, on vient à nous par simple curiosité et avec une certaine appréhension; mais, à la fin du meeting, la moitié ou les trois quarts de l'auditoire sont avec nous. Les insultes que nous avons reçues à Gand, la mascarade et l'émeute dirigée à Tournay contre nous par les protectionnistes, nous ont fait le plus grand bien dans l'opinion publique. et le meeting que nous n'avons pas voulu tenir dans cette ville, sur la prière du bourgmestre, en réservant nos droits pour une autre fois, a été une véritable défaite pour nos adversaires.

Une fois l'opinion publique éclairée, la réforme s'accomplira actuellement par le jeu des institutions représentatives. Déjà de fortes réductions ont été opérées dans le tarif : les droits de la houille ont été réduits de 14 fr. 80 la tonne à 1 fr. 40 ; les droits sur la fonte de 5 fr. 80 à 1 fr. 80 les 400 kilogrammes, et les droits sur les fers de 14 francs les 100 kilogrammes à 2 francs, etc.

M. Robert Монь, professeur à l'université de Heidelberg, sollicité à son tour par le président, a répondu ensuite à diverses questions qui lui ont été posées sur l'Allemagne.

Au sujet de l'extension du Zollverein et de l'admissiou de l'Autriche, M. Mohl indique le principal obstacle financier de cette union. L'Autriche, en entrant dans le Zollverein, participerait à la recette en proportion de sa population, comme cela a lieu pour tous les Etats qui font partie de l'union douanière; mais comme une partie de sa population, perdue dans les montagnes, ne consomme

presque pas les produits taxés qui entrent dans le Zollverein, il s'ensuit qu'elle participerait à la recette sans y contribuer. Cette considération est actuellement mise en avant par ceux qui redoutent que l'entrée de l'Autriche dans le Zollverein ne lui donne un ascendant politique.

M. Mohl dit à la réunion que la question de la liberté commerciale est en ce moment peu agitée en Allemagne, dans son ensemble, mais que dernièrement la presse a demandé avec instance la diminution des droits sur les fers.

L'honorable professeur de lleidelberg signale comme fait économique digne d'attirer en ce moment l'attention des économistes en Allemagne, l'empressement des paysans à acheter de la terre, par suite des bénéfices assez considérables qu'ils ont faits dans ces dernières années sur la vente des tabacs, qu'ils ont pu écouler à 100 francs le quintal (les 50 kilogrammes), au lieu de 40 à 50 francs comme auparavant. La fabrication des cigares a notamment pris une grande extension. — A cette occasion quelques organes de la presse ont demandé l'institution d'une régie financière; mais un pareil établissement serait tout à fait impopulaire dans tous les États.

#### L'IMPOT DU TABAC.

A la suite de la communication de M. Mohl, la conversation se fixe jusqu'à la fin de la séance sur l'impôt du tabac et sur le système de fabrication par régie.

Plusieurs membres prennent part à cet entretien technologique et financier.

M. H. Passy, ancien ministre des finances, regarde le tabac comme une matière essentiellement imposable, et proclame la supériorité du tabac de la régie française; il dit que notamment le tabac à priser français est à la fois le plus renommé et le plus salubre qu'on puisse rencon-

trer. Si les cigares laissent à désirer, il en est de mème dans les autres pays. Ceux que produit la Havane sont maintenant consommés dans Γîle.

M. Quijano contredit M. Passy sur ce dernier point. Il a trouvé en Hollande, en Belgique, en Prusse, de meilleurs cigares qu'en France, et il sait positivement que la Havane continue à en exporter d'excellents; seulement les prix ont doublé.

MM. Mont et Philippe sont de l'avis de M. Quijano. M. Mohl a trouvé en France des cigares détestables. M. Philippe, qui va souvent en Afrique, voit bien porter des cigares d'Alger en France, mais jamais de France en Algérie.

M. le comte Hervé de Kergorlay explique la supériorité du tabac français par les soins donnés à la fabrication en grand, par le choix des espèces à mélanger pour obtenir les diverses qualités, selon les localités et les consommateurs auxquels elles s'adressent; par la science et l'expérience des chimistes habiles qui étudient ces mélanges et dirigent cette fabrication; par le temps pendant lequel on laisse l'action s'opérer. Dans ces mélanges, une fabrication libre ne pourrait pas donner tous ces soins aussi complètement.

M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, ferait des réserves en faveur de la fabrication libre, s'il ne s'agissait pas d'un produit où le consommateur est contribuable.

M. Joseph Garnier fait les mêmes réserves en faveur de la fabrication libre. Selon lui, l'industrie privée saurait bien aussi pratiquer tous les mélanges et toutes les opérations nécessaires, et s'adresser aux hommes compétents. L'administration française prend ses directeurs à l'Ecole polytechnique, parce qu'en général on est à la recherche de débouchés pour les jeunes gens formés à

cette école; mais il n'y a pas besoin de venir de si haut pour être bon fabricant de tabac. En Belgique, la fabrication et le commerce sont libres, aussi trouve-t-on dans ce pays des magasins bien mieux approvisionnés en qualités que les bureaux français.

M.H. Passy ne croit pas non plus que l'Etat soit le meil leur fabricant; mais comme il s'agit d'un impôt et d'un produit vendu plus de trois fois sa valeur, il est bon que l'Etat fabrique lui-même pour éviter les falsifications nuisibles à la santé publique.

M. Jacques Valserres partage cet avis, mais plusieurs membres citent l'exemple de pays où la régie n'existe pas.

M. H. Passy rappelle que toutes ces questions furent examinées, lors de l'enquête sur l'impôt du tabac, et qu'il fut reconnu qu'il y avait tout avantage à continuer le système de la régie.

M. Bénard fait remarquer que c'est l'impôt du tabac qui a empêché les Belges d'accepter l'union douanière avec la France.

M. H. Passy dit que c'est en effet là une des raisons allégnées en France et en Belgique; mais que le principal obstacle à l'union s'est rencontré dans l'opposition des manufacturiers français et des manufacturiers belges, opposition dont les deux gouvernements ont redouté l'effet au sein des Chambres.

M. LE HARDY DE BEAULIEU rappelle que lors des tentatives faites en Belgique pour l'établissement de l'impôt du tabac, il y eut un congrès de tabaquistes à Malines, où se trouvèrent réunis tous les fabricants de tabac, au nombre de près de cent cinquante, et qu'ils s'attachèrent à faire ressortir la supériorité des dommages résultant de la prohibition de la fabrication du tabac sur les revenus que le fisc pouvait retirer du nouvel impôt.

Le gouvernement belge fut édifié par l'énoncé de ces faits.

M. Renouard clôt la discussion en faisant remarquer que le monopole du tabac paraît aussi difficile à établir qu'à faire disparaître.

### Séance du 5 mai 1857.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, a présidé cette réunion à laquelle avaient été invités M. le comte de Circourt, ancien ambassadeur de France à Berlin, sous la République, M. le comte Jean Arrivabene, président de la Société belge d'économie politique, M. A. Leymarie (1), et M. Emile Levasseur (2), professeur au collège Saint-Louis, et à laquelle assistait M. Marilliet, comme membre nouvellement admis par le bureau à faire partie de la Société.

A la demande de M. le président, M. Arrivabene ajoute quelques nouveaux détails à ceux déjà donnés dans la dernière réunion par M. Le Hardy de Beaulieu sur les travaux et les efforts de l'association libre-échangiste belge, sur le brillant meeting tenu à Verviers le 20 avril, avec le concours de l'élite de la population manufacturière, du sein de laquelle ont surgi des orateurs influents, entre autres, M. Snock jeune, manufacturier plein de verve, de talent et de dévoucment à la cause de la réforme, M. Masson, secrétaire de la Chambre de commerce, etc.

M. Arrivabler répond également à diverses questions qui lui sont adressées sur la circulation des espèces et des billets de banque en Belgique.

(1) Auteur de l'Histoire des paysans. (J. G.)

<sup>(2)</sup> Auteur de deux ouvrages d'histoire économique et administrative : le Système de Law et les Finances sous les empereurs romains. (J. G.)

## LA LIBERTÉ DES BANQUES.

La conversation se fixe ensuite sur une question inscrite à l'ordre du jour en ces termes : « Y a-t-il nécessité de proroger le privilège de la Banque de France échéant en 4867 ? »

M. Joseph Garnier, auteur de la proposition, est invité à entrer dans quelques développements pour ouvrir la discussion. Il fait remarquer que cette question n'est autre que celle de la liberté, et de la réglementation des banques.

M. Joseph Garnier se prononce pour la liberté des banques, c'est-à-dire pour la suppression de toute intervention de l'autorité, de toute surveillance administrative, de tout privilège accordé à certains établissements, et spécialement du privilège d'émettre des billets au porteur, à l'aide desquels les banques privilégiées monopolisent l'escompte, dominent la circulation et provoquent des crises en restreignant intempestivement leurs émissions. La liberté des opérations de crédit est un des aspects de la liberté du travail. Sa légitimité est incontestable en théorie : en pratique, elle est réalisable à notre époque. Les banques sont libres dans une partie des États de l'Union américaine; elles sont libres en Écosse; elles sont libres en Suisse, sans inconvénients, et avec de grands avantages pour le commerce, l'industrie et tous ceux qui ont besoin de leur concours. Au sujet des États-Unis, c'est une croyance générale, mais erronée, que la liberté des banques a été cause des crises financières. Cette opinion a été surtout accréditée par un ouvrage de M. Condi-Raguet, chargé d'affaires des États-Unis au Brésil, qui a défendu le système des banques privilégiées en faisant ressortir les abus et les désastres survenus dans les banques libres de l'Union. Son livre a

été traduit en France, en 1840, par M. Lemaître, inspecteur des finances, et répandus par les soins de la Banque de France. Mais il a été combattu avec supériorité, au dire de Coquelin et d'autres hommes compétents, par M. Carey, dans son écrit intitulé: Credit system, etc. (Sur le système du crédit en France, dans la Grande-Bretagne et les États-Unis, 1838).

En France, la liberté des banques eût été d'une application facile, il y a vingt-cinq ans, lorsque les institutions de crédit n'avaient encore pris qu'un faible développement, et que les questions qu'elles soulèvent n'avaient point encore été agitées.

L'empereur Napoléon I<sup>er</sup> disait, au commencement du siècle, que la race des hommes capables de comprendre et de pratiquer le crédit était encore à créer. Il avait raison; et il n'y entendait pas grand'chose lui-même. Aujourd'hui, cette race est créée; elle fonctionne sur une assez large échelle.

Autre fait. Plusieurs banques privilégiées, mais indépendantes les unes des autres et de la Banque centrale, les banques départementales, existaient avant la révolution de 1848. Ce fut une des inintelligences économiques du gouvernement provisoire de supprimer ce commencement de concurrence et de décentralisation.

M. J. Garnier rappelle encore la tentative de Jacques Laffitte, après la révolution de Juillet, pour enlever à la Banque de France le privilège des émissions au porteur. La caisse Laffitte tenta d'émettre des billets à vue et à l'ordre d'un tiers, mais endossés en blanc par ce tiers, un des administrateurs de la caisse. Ces billets, faisant fonction de billets de banque à vue et au porteur, auraient donné à la caisse Laffitte et à tous les établissements qui auraient voulu l'imiter, et proportionnellement à leur crédit, la facilité d'émissions analogues à celles de

la Banque; mais la Banque s'émut de cette innovation et s'y opposa, en menaçant de refuser le papier de la caisse Laffitte à l'escompte. Jacques Laffitte, qui était l'une des notabilités financières de l'époque, qui avait été longtemps gouverneur de la Banque, croyait donc à la possibilité et aux avantages de la suppression du privilège de cet établissement; et il est à regretter qu'il n'ait pu poursuivre son expérience, qui aurait avancé pratiquement la question de la liberté des institutions de crédit.

M. Michel Chevalier dit qu'il lui paraît difficile de se prononcer catégoriquement entre les deux auteurs cités par M. Joseph Garnier, qui se sont livrés à une discussion statistique au sujet des banques des États-Unis et de l'Europe; mais qu'il se sent toutefois une propension à partager la manière de voir de M. Condi-Raguet et à se défier davantage de celle de M. Carey, qui a établi une comparaison entre les crises financières survenues en Europe et les crises financières survenues en Amérique, c'est-à-dire entre des événements produits par des causes différentes et qui ne sont réellement pas comparables.

M. Michel Chevalier signale ensuite, dans un intéressant coup d'œil historique, l'opinion des principaux hommes d'État de l'Union favorables à la réglementation et à la centralisation, et la quasi-violation de la constitution de 1789 à deux reprises différentes, en 4791 et en 4816, pour éviter le danger des banques libres. En 1791, le Congrès, malgré une vive opposition, adopta le bill d'une banque centrale; de son côté, le président, Washington, le sanctionna, malgré le texte de la constitution, malgré l'opposition de Jefferson et de l'attorney général faisant partie de son ministère.

Le privilège, étant de vingt ans, eut sa fin en 1811, et

l'on fit pendant quelques années une expérience si peu favorable à la liberté des banques qu'en 4816 le président Maddisson autorisa ses amis à présenter un nouveau projet de banque centrale qu'il sanctionna.

La question du renouvellement pour 1836 fit une grosse affaire d'État et donna lieu à une vive agitation pendant les années 1833, 1834 et 1835. (C'était l'époque où M. Michel Chevalier visitait les États-Unis.) La présidence était en ce moment entre les mains d'un homme de guerre passionné, le général Jackson, qui, pour des motifs politiques et des ressentiments personnels, lutta pour la suppression du privilège de la Banque, et retira même avant l'expiration le compte courant du Trésor à cet établissement. Le président fut généralement blâmé par l'opinion publique; et les deux Chambres, malgré les scrupules constitutionnels par-dessus lesquels avaient aussi passé les congrès de 1791, de 1816, et les présicents Washington et Maddisson, votèrent la prorogation du privilège à la majorité des deux tiers. Mais le président opposa son veto, et la Banque dut se soumettre. Celle-ci fit ensuite des spéculations immodérées, et finalement il résulta de cette agitation et de ses conséquences un grand embarras des institutions de crédit et une crise financière qui dura quatre ans, détruisit un grand nombre de fortunes, et eut un désastreux contre-coup en Europe.

Malgré la disparition de la Banque centrale aux États-Unis, on ne peut pas dire que les institutions de crédit sont sous le régime de la liberté dans ce pays. Dans presque tous les États, et à l'exception de ceux du nordouest (Massachusetts, Rhode-Island, etc.), plus versés dans la pratique de la liberté et du self-government, les banques sont plus ou moins réglementées.

M. DU PUYNODE est partisan décidé de la liberté des

banques, et dit puiser les raisons de sa conviction soit dans les principes de la science, soit dans la signification des faits.

La liberté du crédit n'est qu'une application du principe de la liberté du travail et du principe de propriété. Si ces deux principes sont faux, la liberté du crédit est condamnée; sinon, la liberté des banques repose sur les mêmes bases scientifiques que la liberté des échanges, par exemple. En outre, l'expérience et la pratique ne sont pas moins favorables que la théorie scientifique, soit à la liberté des échanges, soit à la liberté des banques.

A cet égard, la discussion de M. Carey est tout à fait concluante, car cet écrivain n'a pas seulement comparé les banques d'Amérique avec celles de l'Europe, mais aussi celles d'Amérique entre elles, c'est-à-dire les banques réglementées et les banques libres de l'Union, lesquelles ne sont soumises à d'autres formalités que la simple déclaration, quand d'autres sont plus ou moins réglementées et d'autres plus ou moins privilégiées. Au reste, M. Carey donne la série des opérations, année par année, et on peut lire en détail dans ses tableaux les effets de la réglementation et de la liberté.

M. du Puynode pense que si, depuis la sortie du général Jackson des affaires, l'expérience n'avait pas été favorable à la liberté, les Américains auraient reconstitué une banque centrale avec privilège.

L'expérience des banques américaines et donc favorable à la liberté du crédit. — Il en est de même des banques d'Écosse, qui ont toujours vécu sous le régime libre jusqu'à l'application de ce bill réglementaire de 1844, proposé par Robert Peel, et qui est une tache à sa réputation d'économiste. C'est l'avis de tous ceux qui ont écrit sur les banques, qu'il n'y a jamais en de banques plus utiles et plus sages que ces institutions modèles. L'an

dernier, M. du Puynode communiquait à la Société une lettre du directeur de l'un de ces établissements, qui constatait qu'aucune de ces banques n'avait suspendu, qu'aucune n'avait restreint son crédit, par suite de la crise, et que si elles avaient relevé le taux de l'escompte, e'était par suite de l'initiative de la Banque de Londres.

M. du Puynode critique ensuite le bill de 1844 qui, avec sa prétention de sauvegarder les établissements de crédit contre les émissions exagérées, les a entravés dans leur marche et leurs opérations, sur la violation duquel il a fallu fermer les yeux, en 1846, lorsqu'une grande émission de billets a été nécessaire pour remplacer les espèces en or emportées pour l'achat des grains. Ce bill a la prétention de fixer le rapport entre les encaisses et les émissions; mais cette limite ne peut être basée sur aucune donnée scientifique.

L'erreur des partisans d'une réglementation de banques part de cette fausse donnée que le billet de banque est une monnaie, et que le droit de battre monnaie ne peut être concédé à personne. Or, un billet de banque n'est pas de la monnaie. La monnaie éteint la dette par sa valeur intrinsèque; le billet de banque est un instrument propre à transmettre la créance, sans pouvoir l'éteindre. De plus, le billet de banque n'est qu'une fraction dans la masse des valeurs en circulation. En Angleterre, lorsqu'il y avait récemment 3 milliards de billets à ordre ou de lettres de change, sans compter la masse de chèques émis par les banquiers, il n'y avait que pour 900 millions de billets de banque.

M. du Puynode dit, en terminant, que la réglementation et le privilège des billets au porteur ont pour effet final de constituer le monopole des escomptes, au profit d'un petit nombre et aux dépens de tous.

M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, ne voit pas

comment les billets de banque pourraient attirer la confiance avec la liberté des banques, c'est-à-dire avec la multiplicité des émissions. Les paniques ne seraient-elles pas incessantes? et dès lors les billets d'un grand nombre d'établissements ne seraient-ils pas inutiles, faute de circulation? Pour que le public ait confiance dans les billets, il semble qu'ils doivent être émis sous le contrôle du gouvernement, comme la monnaie, bien qu'ils diffèrent de cette dernière. Sans cela, comment éviter les confusions?

Le public accepte de confiance les billets de la Banque publique, parce qu'il sait que la Banque a pour rembourser ces billets un encaisse métallique, plus des effets à toucher à échéances rapprochées; parce qu'il sait aussi que l'autorité veille à ce que les choses soient ainsi. Comment les banques libres donneraient-elles la même assurance?

M. Dupuit, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, fait remarquer que les adversaires de la liberté des banques redoutent les excès des émissions et les crises financières commerciales qui en seraient la cause. Mais ces crises ont eu de tout autres causes: la disette, la guerre, les agitations; d'où il suit que la réglementation des banques porte à faux à cet égard.

D'un autre côté, on paraît craindre que ces émissions cessent d'être, par l'effet de la liberté, aussi abondantes. lci M. Dupuit se demande si cette limitation serait un mal, et si l'abondance des billets n'est pas une cause de la dépréciation des espèces et de la hausse des prix.

Le service rendu à la circulation par les billets paraît chèrement payé, et semble profiter particulièrement aux actionnaires des banques, qui retirent 25 à 30 pour 100 de leur capital.

M. Michel Chevalier répond à M. du Puynode. Il ne

croit pas que la Banque de France, par exemple, soit une perfection, et il est le premier à demander plusieurs améliorations pour que le crédit retire de cet établissement tout l'avantage possible; mais, s'il est partisan de la réforme des statuts de la Banque, il ne peut aller jusqu'à la liberté complète des institutions de crédit et des émissions.

Les pays où les banques sont libres, avec avantage, sont l'Écosse et le nord-est de l'Amérique, tous deux peuplés de la race des puritains, chez laquelle la pratique du libre arbitre est le plus développée, chez laquelle la liberté a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients.

Mais ce qui est possible dans ces pays ne l'est pas dans d'autres, où les hommes n'ont pas le même caractère, le même esprit, la même aptitude.

Au reste, dans ces pays de liberté, les établissements de crédit suppléent aux inconvénients de cette liberté par une organisation spontanée, par une surveillance et un contrôle réciproques; les banques d'Écosse, par exemple, sont, pour ainsi dire, syndiquées et peuvent mettre en interdit celles d'entre elles dont les opérations inspireraient des craintes.

Le bill de 1844 paraît également défectueux à M. Michel Chevalier, de même que les statuts actuels de la Banque de France; de ce que les règlements peuvent être une bonne chose, dit-il, ce n'est pas une raison pour que tous les règlements soient bons. Le progrès est du côté de la liberté, mais la liberté a des limites; de même qu'on réglemente les établissements insalubres, on doit réglementer les institutions de crédit, par cette raison, malheureusement encore bonne, que le législateur a affaire en France et dans beaucoup d'autres pays à des peuples mineurs, en matière de crédit, à des peuples qui

ne savent évidemment pas pratiquer le self-government, au même degré que la race anglo-saxonne.

M. Alph. Courtois trouve qu'une banque publique est une institution chargée de convertir une lettre de change en un billet de banque, un effet à échéance et à ordre en un effet à vue et au porteur; que les principaux résultats de cette opération, pour la Banque, sont : 1° des risques pour elle, car elle peut voir la lettre de change qu'elle a mise dans son portefeuille impayée à son échéance ; 2° des obligations de sa part, car elle doit payer le billet de banque dès qu'il se présente, qu'elle ait ou non reçu le montant des lettres de change escomptées. Or, pour compenser ces risques et ces obligations, elle prélève un escompte qui est son bénéfice.

Eh bien, une opération qui revêt ces trois caractères: risques, obligations et bénéfices, est-elle commerciale? L'ensemble de ces opérations constitue-t-il une industrie? Sans nul doute.

M. Courtois croit donc que ce n'est pas ceux qui réclament la liberté du commerce et de l'industrie, qui applaudissaient tout à l'heure aux efforts que de courageux ligueurs belges font pour l'implanter dans leur pays, à commettre cette faute de logique, en exceptant l'industrie des banques. Il pense donc que la liberté des banques est le régime le plus conforme aux principes de la science économique, et conséquemment le plus fructueux pour les pays qui ont le courage de l'adopter.

M. Quijano, négociant-commissionnaire, ne croit pas que le gouvernement ait plus de raison d'intervenir quand il s'agit des obligations que les citoyens se transmettent, que quand ils font d'autres transactions. Les mèmes raisons qui légitiment la réglementation des banques ont légitimé les corporations, la protection douanière et toutes les tutelles administratives.

Toutefois, M. Quijano, comme M. Pellat, redoute que la multiplicité des émissions ne soit un obstacle à la circulation des billets et à la conclusion des affaires.

M. DU PUYNODE répond à cette observation que les banques jalouses d'inspirer la confiance s'imposent d'elles-mêmes les réserves nécessaires, et donnent au public toutes sortes d'explications sur leur situation et leurs émissions. C'est ce qui se passe dans ceux des États où les banques sont libres; c'est ce qui se passe en Écosse. Les représentants des banques se réunissent une fois par semaine à Édimbourg, une autre fois à Glasgow, pour échanger les billets et se communiquer tous autres renseignements. Mais c'est là une réglementation volontaire, à laquelle prennent part les banques d'Angleterre, en envoyant aussi des agents à Édimbourg et à Glasgow.

M. du Puynode croit que les peuples, autres que ceux de la race anglo-saxonne, sont aussi capables d'avoir des institutions de crédit perfectionnées, c'est-à-dire libres; comme il les croit dignes de jouir des avantages de la liberté du commerce et capables de la pratiquer. En tout cas, il faut les mettre à même de se former à ce perfectionnement.

M. Arrivabene, président de la Société belge d'économie politique, cite l'exemple de la Belgique, où les agents des campagnes, après avoir d'abord refusé les billets de banque, les acceptent aujourd'hui avec la plus grande confiance.

M. E. DE PARIEU, vice-président du conseil d'État, voit, comme M. Pellat, un danger dans la multiplicité des signes émis par plusieurs banques, qui auraient même aspect et seraient faciles à confondre.

M. Dupuit répond qu'il pourrait y avoir à cet égard un règlement applicable à toutes les banques, et que l'important serait de voir disparaître le privilège. A ce sujet, M. de Parieu fait remarquer qu'en général les établissements de crédit n'ont obtenu ce privilège qu'à l'aide de sacrifices que leur a imposés le Trésor public.

A quoi M. Dupuit ajoute qu'il est préférable que le gouvernement s'adresse à l'impôt.

## Séance du 5 juin 1857.

LA LICERTÉ DES BANQUES.

M. Dunoyer, de l'Institut, préside cette réunion à laquelle avait été invité M. Henry C. Carey, le savant économiste de Philadelphie, dont le nom est bien connu des économistes, et à laquelle assistaient, en qualité de membres nouvellement admis par le bureau de la Société, M. Bertet-Dupiney de Vorepierre, docteur-médecin, rédacteur en chef du Dictionnaire 'français universel et Encyclopédie universelle; M. de Garbé, ancien préfet, rédacteur en chef du Centre Africain; M. Emile Levasseur, professeur au collège Saint-Louis; M. A. Leymarie, publiciste; M. Emile Marguerin, directeur de l'école municipale Turgot; et M. Eugène André-Pasquet, publiciste.

M. Joseph Garnier donne connaissance d'une lettre qui lui a été adressée par M. Ch. Le Hardy de Beaulieu, professeur d'économie politique à l'École des mines de Mons et vice-président de la Société belge d'économie politique, au sujet de la discussion de la dernière séance, sur la liberté des banques.

Cette lettre est ainsi conçue:

Mons, le 25 mai 1857.

Mon cher confrère,

Je viens de lire le compte rendu de la séance tenue par la Société d'économie politique, le 5 de ce mois. J'y vois que la Société compte parmi ses membres quelques chauds amis de la liberté des banques, et que les partisans des restrictions reconnaissent eux-mêmes le principe de la liberté, mais n'admettent pas qu'il soit immédiatement applicable, surtout dans l'Europe continentale.

Lorsque la Société belge d'économie politique discuta sur le même sujet, des opinions semblables furent émises. M. le baron Cogels, sénateur, l'un de nos plus savants financiers, et quelques autres membres, émirent l'opinion que M. Pellat a soutenue dévant votre Société: Que la liberté des banques et la multiplicité des émissions diminueraient la confiance et rétréciraient la circulation. — Sans le contrôle du gouvernement, dit-il, il y aurait confusion entre les divers billets. — Il ajoute: Le public accepte de confiance les billets de la Banque publique, parce qu'il sait que la Banque a pour rembourser ces billets un encaisse métallique, plus des effets à toucher à échéances rapprochées; parce qu'il sait que l'autorité veille à ce que les choses soient ainsi. Comment les banques libres donneraient-elles la même assurance?

M. de Parieu partage l'opinion de M. Pellat, et mon digne ami M. Quijano lui-même, quoique partisan de la liberté des banques, redoute que la multiplicité des émissions ne soit un obstacle à la circulation des billets et à la conclusion des affaires.

La manière de voir de M. Pellat, étant partagée par plusieurs membres distingués des Sociétés d'économie politique de France et de Belgique, même par des adversaires décidés des privilèges, et sans doute aussi par une bonne partie du public financier de ces deux pays, devient une objection sérieuse à la liberté des banques, autant que la prétendue nécessité d'une réciprocité universelle fait obstacle à l'adoption de la liberté commerciale par une seule nation.

Il importe donc de rechercher si cette opinion est fondée. Pour cela, examinons comment les faits se passent dans les deux hypothèses du privilège et de la liberté.

Dans le premier cas, une banque publique, autorisée, privilégiée et patronnée par le gouvernement, jouit par cela même et instantanément, de la confiance du public, et elle peut émettre en peu de temps (l'expérience récente de la Banque nationale de Belgique le prouve) une grande quantité de billets, lesquels, changés contre des effets de commerce, avec escompte, peuvent parfois procurer à une banque les bénéfices de 25 à 30 pour 100 du capital, dont parle M. Dupuit.

Mais, comme feu Coquelin l'a fait remarquer avec raison dans son livre intitulé: Du Crédit et des Banques, non seulement le papier se substitue à la monnaie métallique dans la circulation, ce à quoi je vois peu d'inconvénients, mais le capital, emprunté gratis au public par la Banque, au moyen de ses émissions de billets, et prêté ensuite au commerce moyennant un escompte modéré, ce capital, dis-je, déplace d'autres capitaux, précédemment prêtés par leurs propriétaires sous un intérêt plus élevé.

Ces fonds déplacés, en attendant un autre emploi, sont déposés à la Banque, qui se prévaut de cet accroissement d'encaisse métallique pour émettre de nouveaux billets, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'industrie, ayant pris un plus grand essor, trouve à em-

ployer les fonds déplacés.

Les bénéfices de la Banque, si considérables ordinairement, lorsqu'elle est privilégiée, ne sont donc pas un accroissement pur et simple de la richesse nationale, puisqu'il y a déplacement, pendant un temps plus ou moins long, d'autres capitaux qui demeurent improductifs. Voilà un inconvénient des banques privilégiées que le public remarque peu en général.

M. Pellat dit bien que l'autorité veille à ce que les choses se passent régulièrement et de telle manière que le public soit toujours fondé à accorder à la Banque toute sa confiance; mais l'autorité a-t-elle toujours la capacité et la vigilance nécessaires pour bien sauvegarder les intérêts du public, et n'est-ce pas parfois l'intervention intéressée des gouvernements dans les affaires des banques qui compromet la sécurité de celles-ci au lieu de la garantir?

Voyons maintenant comment les choses se passeraient sous un régime de liberté, et si une émission désordonnée et nuisible de billets serait réellement à craindre.

Une association de capitalistes crée une banque en se passant de l'autorisation du gouvernement, qui ne lui accorde aucun privilège et n'intervient pas plus dans ses affaires que dans celles du premier commerçant venu. Sur quoi sera fondée la confiance que le public accordera à cette banque, ou, en d'autres termes, ce crédit dont elle jouira et la faculté qui en résultera pour elle d'émettre des billets au porteur?

Evidemment, sur le capital qu'elle dépose dans sa caisse comme garantie du remboursement à vue de ses billets, sur la connaissance qu'a le public de la moralité et de la capacité des administrateurs, sur la sagesse avec laquelle les statuts ont été rédigés, sur le succès des affaires antérieures, dont les résultats sont soigneusement publiés par les banques, comme l'a fait remarquer M. du Puynode.

Or, cette confiance du public, sans laquelle la Banque ne peut faire aucune opération, ne s'établit que lentement et à mesure que cet établissement financier prouve, par des faits palpables, qu'il la mérite; sa circulation s'étend donc aussi avec lenteur, et encore à la condition d'offrir au commerce, dans ses escomptes, des avantages qu'il ne trouverait pas ailleurs; et cette circulation demeure toujours exactement limitée à la confiance que la Banque inspire, toute émission immodérée étant immédiatement suivie de demandes de remboursement plus considérables encore, puisqu'elle aurait pour effet de jeter des doutes sur le crédit de la Banque.

L'émission de son papier ne pouvant donc avoir lieu qu'avec lenteur, et à mesure, en quelque sorte, que l'industrie se développe par les facilités que lui offre ce nouvel instrument de crédit, les capitaux antérieurement prêtés par des particuliers ne se trouvent plus brusquement déplacés, comme cela arrive quand s'établit une banque privilégiée; et ceux d'entre ces capitaux qui ne trouvent plus d'emploi, aux mêmes conditions qu'antérieurement, ont une tendance naturelle à s'associer entre eux pour former des entreprises rivales de la Banque qui les déplace.

De là naît la concurrence, — non une concurrence effrénée, illimitée, comme les partisans des banques privilégiées semblent le craindre, mais une compétition lente et mesurée, car elle a aussi pour frein cette inexorable nécessité de commencer par inspirer confiance au public avant de pouvoir agir efficacement, et cette confiance est exclusivement l'œuvre du temps. Une concurrence illimitée aurait d'ailleurs, ici comme partout, pour conséquence d'anéantir les bénéfices de l'entreprise, ce qui tend encore à la maintenir dans les limites de l'utile, et partant à faire éviter la multiplicité trop grande des émissions et la confusion qui en résulterait dans les affaires du commerce.

Et cependant la concurrence, même ainsi limitée, aurait l'excellent effet de ramener l'intérêt du capital des actionnaires au taux courant, toute compensation gardée des risques courus et du talent peu commun déployé dans l'entreprise, en même temps que l'escompte serait obtenu, par le public, aux conditions les plus avantageuses, et que les agents des banques mettraient, à rendre service au commerce, une complaisance et un empressement que l'on ne rencontre qu'assez rarement chez les employés des banques privilégiées.

Enfin, les banques libres elles-mêmes, quelque nombreuses que l'on puisse les supposer, n'auraient-elles pas, plus encore que le public lui-même, intérêt à faire disparaître la confusion et les embarras qui résulteraient pour ce dernier, de la multiplicité des billets d'origines différentes, et, mues par cet intérêt, par ce puis-

sant mobile, ne trouveraient-elles pas le moyen, par un accord mutuel, d'obvier à ces inconvénients?

Celui qui nierait la possibilité de ce résultat aurait bien peu de foi dans les effets de la liberté sur le développement du génie

des inventions chez l'homme (1).

Une dernière objection, pour terminer cette lettre déjà bien longue, à ceux qui disent, comme M. Michel Chevalier et d'autres, « qu'on doit réglementer les institutions de crédit, par cette raison, malheureusement encore bonne, que le législateur a affaire, en France et dans beaucoup d'autres pays, à des peuples mineurs, en matière de crédit, à des peuples qui ne savent évidemment pas pratiquer le self-government au même degré que la race anglosaxonne».

Je dis que si ces peuples ne font pas, en matière de crédit. l'expérience du self-government, dût cette expérience leur coûter cher et amener quelque crise, ils ne parviendront jamais au degré de maturité nécessaire pour pouvoir supporter la liberté du crédit, et qu'ils perdront ainsi, en détail, pendant cette longue tutelle, bien au delà de ce que leur coûterait une rude école.

Recevez, mon cher collègue, l'assurance de mes sentiments d'estime et d'amitié.

CII. LE HARDY DE BEAULIEU.

Cette lecture est écoutée avec un vif intérêt.

Après avoir donné connaissance de cette lettre, M. Joseph Garnier annouce que MM. Michel Chevalier et du Puynode, qui avaient pris une brillante part au dernier entretien, dans un sens différent, sont absents de Paris et n'ont pu venir à la réunion. Il ajoute que l'autorité de M. Carey, si compétent en cette matière, ayant été invoquée par eux, ils regretteront doublement de n'avoir pu se rencontrer avec ce savant économiste.

M. Carey, invité par M. le président à rappeler à la réunion le résultat de ses observations sur les banques

<sup>(1)</sup> La crainte de voir la liberté des banques produire une émission désordonnée de billets, portant la confusion dans les affaires commerciales, me paraît de même nature, quoique plus plausible seulement, que la crainte, si souvent manifestée par les protectionnistes, de voir la liberté commerciale produire l'inondation du marché national par les marchandises d'origine étrangère. (L. de B.)

américaines, prend la parole en français, et fournit, en réponse aux questions de divers membres, d'intéressantes explications.

Il y a une vingtaine d'années que M. Carey a en l'occasion d'étudier et d'approfondir la question de l'organisation des banques. Depuis, il n'a cessé d'être attentif au développement de ces institutions et à la marche des faits, et aujourd'hui il peut dire qu'il n'a rien à changer à ses conclusions de 1838 (1), à savoir, que la stabilité des banques et la régularité de leur mouvement sont en raison directe de la liberté dont elles jouissent.

Pendant la période convulsive de 4836 à 1842, les emprunts des établissements de crédit du petit Etat de Rhode-Island n'ont pas varié de 3 pour 100 (de 42 600 000 dollars à 13 millions). Il en a été de même pour les autres Etats de la Nouvelle-Angleterre où les banques sont sous un régime de liberté complète.

M. Guillemin ne voudrait prendre parti ni pour ni contre le principe de la liberté des banques; mais il ne lui paraît pas que l'exemple cité par M. Carey du petit Etat de Rhode-Island soit tout à fait concluant. M. Carey a-t-il bien fait la part des difficultés qu'évite à une population de 100 000 âmes, comme celle de Rhode-Island, peu lancée dans les grandes affaires, le voisinage de deux grands centres comme New-York et Boston? Les banques de ces centres gardent du numéraire pour celles de Rhode-Island qui, en ayant des engagements des premières, se croient aussi bien pourvues que si elles avaient du numéraire dans leurs coffres, et sont obligées de suspendre leurs payements quand leurs puissantes voisines le font, en subissant une influence de rayonnement qu'elles ne peuvent exercer.

<sup>(1)</sup> The Credit system of France, Great-Britain, and the United States, forte brochure in-8, 1838. (J. G.)

M. Carey n'a pas seulement parlé de Rhode-Island, mais des États de la Nouvelle-Angleterre, Massachusetts, Maine, New-Hampshire, Connecticut. Ce qu'il a dit s'applique encore à ceux des autres États où les banques sont relativement plus libres. En tout cas, quand les pertes ou la mauvaise influence viennent du dehors, les banques locales libres, loin d'aggraver la situation, contribuent à en atténuer les difficultés.

Lorsqu'en 1842 les débiteurs des banques libres se trouvèrent, par suite de la crise, dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, celles-ci se bornèrent à prendre hypothèque sur les établissements manufacturiers et autres qui leur devaient et continuèrent leur crédit.

Trois ans après, les manufactures étaient dégagées et le mouvement avait repris comme auparavant; tant est féconde l'action du principe libre.

M. Carey établit encore en principe que la stabilité des institutions de crédit est en raison de la diminution des frottements, c'est-à-dire en raison des facilités qu'elles s'offrent en se multipliant. A l'époque où il écrivait, il y avait soixante-deux banques dans le Rhode-Island, peuplé de 100 000 habitants; il y avait cent trente banques dans le Massachusetts. C'est que, dit M. Carey, les magasins ou les boutiques où l'on trouve de la monnaie, des billets de banque ou du crédit, sont aussi nécessaires dans une société que toutes les autres boutiques. Il en faut de toutes sortes, de toutes grandeurs, pour tous les lieux. Dans le Rhode-Island, il y en a à 30 000 dollars de capital, et à 4 et 2 millions.

Les règlements ont pour effet d'entraver les opérations des banques, d'augmenter le frottement, de diminuer la stabilité, et aussi d'augmenter le taux de l'intérêt. Lorsque l'intérêt est à 6 pour 400 dans les Etats à banques libres, il est près du double dans les Etats où ces institutions sont réglementées.

C'est seulement dans les États de la Nouvelle-Angleterre que les banques sont réellement libres. Dans les antres États, la législature intervient plus ou moins, même dans l'État de New-York, où le système en vigueur depuis vingt ans, tout en portant le nom de Free-Banking, n'est rien moins que libre. Dans cet Etat, on ne peut émettre des billets sans contrôle, sans déposer des public securities, des garanties en fonds publics, c'està-dire que les banques sont obligées de prêter les capitaux à l'Etat; de là une aliénation du capital, une centralisation, une réglementation qui ne fait pas autre chose qu'augmenter les frottements et diminuer la stabilité des institutions de crédit. En allant vers l'ouest et le sud, les Etats ont tendance à imiter celui de New-York et à être encore plus réglementaires. Dans l'Illinois, le Missouri, Indiana, etc., la Constitution porte qu'il ne doit y avoir qu'une seule banque. Dans la Pensylvanie, le régime, sans valoir celui des Etats de la Nouvelle-Angleterre, vaut mieux que celui de New-York; toutefois l'action de la législature vient y contrarier la nature des choses. Pendant près de dix ans, le gouverneur avait toujours opposé son veto à l'installation d'une nouvelle banque; et voilà que l'on vient, en une seule année, d'autoriser une quinzaine d'établissements. S'il arrivait une chute, on l'attribuerait au nombre des institutions, tandis qu'il faudrait l'attribuer à l'inopportunité de l'intervention législative. Les banques, comme les autres établissements commerciaux, doivent se constituer spontanément, selon le besoin des populations et l'importance que prennent leurs transactions.

M. Carey approuve les observations contenues dans la lettre de M. Ch. Le Hardy de Beaulieu, free trade à part;

il est de l'avis des membres qui ont soutenu le principe de la liberté des banques dans la dernière réunion de la Société, et il regrette et s'étonne que l'on ait rétrogradé en 1848, en France, vers le régime de la centralisation, par la suppression des banques départementales, au lieu de progresser vers le régime libre, comme semblait le faire espérer la nature du mouvement politique.

M. Wolowski, membre de l'Institut, a sur les banques des idées tout opposées à celles de M. Carey. Il est partisan de l'unité dans les institutions de crédit; il a applaudi en 1848 à la suppression des banques départementales en France, et à leur annexion à la Banque de France.

A ses yeux, les banques doivent être et sont justement libres pour l'escompte et la négociation des effets de commerce. Mais autre chose est l'escompte et autre chose l'émission des billets faisant office de monnaie. De même que les hôtels des monnaies n'émettent des pièces métalliques que sous le contrôle et la surveillance du gonvernement, de même celui-ci surveille et contrôle l'émission du papier des banques. Les partisans de la liberté des banques vont plus loin.

M. Wolowski puise sa conviction dans la nature du crédit; et si l'intervention du législateur lui paraît chose sage, cela tient à la nature des choses et non à l'aptitude plus ou moins grande des populations à pratiquer le self-government.

M. DE FONTENAY croit que M. Wolowski confond improprement le billet de banque et la monnaie, qui sont chose de nature et de rôle différents. La pièce de monnaie porte son gage avec elle; le billet n'est qu'un titre fiduciaire, un simple effet de commerce, un engagement qu'on n'est pas obligé d'accepter. Seulement, c'est un engagement qui inspire plus de confiance que le billet ou la lettre de change contre lesquels il a été émis; c'est

un titre plus commode, parce qu'il est immédiatement payable à vue et au porteur.

M. Dunoyer regrette, comme M. Carey, que l'on ait procédé en 1848, en France, au sujet des banques, dans le sens d'une fâcheuse centralisation. Les banques départementales, quoique privilégiées aussi, établissaient un contre-poids au monopole de la banque centrale. L'honorable membre était, avant la révolution de 1848, dans le conseil d'État, et il a parfaitement remarqué les efforts de la Banque centrale voulant arriver à la suppression des banques locales, pour y installer ses comptoirs, et les nombreuses réclamations que provoquaient de la part des intérêts départementaux ces prétentions au monopole qu'il a, pour son compte, toujours combattues. M. Dunoyer fait en outre remarquer que jamais on n'a eu lieu de se plaindre de l'imprudence ou de l'exagération des émissions des banques départementales. Après les événements de 1848, la banque centrale a profité des circonstances, des difficultés et des théories du moment pour se faire donner le monopole.

M. DE LAVERGNE croit que cette mesure n'a pas été la conséquence d'une théorie, mais d'une nécessité de fait. Quiconque avait à payer d'un point ou d'un autre était dans l'impossibilité de s'acquitter; à Paris, on était payé en billets de la Banque de France qui avaient cessé d'être convertibles en argent, et qui n'avaient plus cours dans les départements; il en était de même de département à département pour les billets des banques locales; toute circulation était devenue impossible, et, sans la mesure adoptée, on aurait eu une succession de catastrophes.

M. Joseph Garnier confirme les observations de M. Dunoyer. La mesure de 1848 relative aux banques a été motivée sur les difficultés du moment; mais elle a été le résultat des démarches du monopole, qui a exploité les idées d'unité du crédit, dont étaient alors partisans quelques écrivains influents de toutes les opinions et le premier ministre des finances de la révolution. En admettant comme bonne la mesure de l'autorisation de la suspension des payements en espèces, on pouvait donner cette autorisation temporaire à toutes les banques départementales.

M. Th.-N. Bénard met aussi la concentration des banques en 1848 au nombre des fausses mesures économiques de l'époque. Il pense également que la liberté des banques est une de celles par lesquelles il y aurait tout avantage à commencer, dans les pays peu avancés en libertés économiques, et qui ont besoin de se procurer les facilités que l'on trouve en Amérique.

Des observations sont échangées entre divers membres sur le privilège des émissions des billets conféré à la Banque, et sur la nature du cours de ces billets. Il est établi que chacun a en France le droit d'émettre des billets à vue; mais que la Banque a seule le droit d'émettre des billets au porteur. Si quelques maisons, comme celle de M. Adam, à Boulogne, d'autres à Rouen et ailleurs, ont pu émettre de ces derniers, c'est parce que la Banque n'a pas cru de son intérêt de s'y opposer.

Au sujet du cours, M. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, rappelle qu'il a été jugé que les offres judiciaires en billets de banque peuvent être refusées.

M.Bénard dit qu'en Angleterre les créanciers sont obligés de les recevoir en payement; mais que le cours légal n'est pas positivement un cours forcé, puisque la Banque est, de son côté, tenue de rembourser les billets en espèces.

LE FREE TRADE ET L'ESCLAVAGE AUX ÉTATS-UNIS.

M. Carey, continuant à répondre à diverses questions qui lui sont adressées, expose ses idées sur les avan-

tages du système protecteur et les dangers du /ree trade pour les États-Unis.

M. Carey était, il y a dix-sept ans, un promoteur déterminé du free trade et faisait alors cause commune avec M. Calhoun, l'homme de l'Union qui a le plus fait pour cette cause; mais, éclairée par ses études et ses observations, sa conviction a changé. Il croit toujours que le libre-échange est la loi de l'avenir; mais, pour y arriver, il pense qu'il faut se servir du système protecteur, à cause des effets qu'il est actuellement susceptible de produire, du moins aux États-Unis et dans des pays présentant des circonstances analogues.

Le fait remarquable qui a le plus frappé l'esprit de M. Carey et déterminé son évolution, c'est l'apparition des crises après les diverses réductions de tarifs qui ont été faites. La convention industrielle de 4836 à 4842, qui détermina la crise des banques dont il vient d'être question, fut le résultat des mesures du free trade, et le même phénomène s'est reproduit à d'autres époques. L'Union était en prospérité en 4817, en décadence en 4822; en prospérité en 1837, en décadence en 4842, par suite de l'abandon du système protecteur. Si la réduction des tarifs de 4846 n'a pas été suivie des mêmes effets, cela a tenu à la dérivation produite par la Californie en 1850, 4851, etc. Actuellement l'Union est dans une période ascendante, mais la décadence ne tarderait pas à suivre des mesures de free trade.

Le free trade agit comme excitant à la spéculation, à l'exportation au loin des produits du sol, à l'épuisement du sol, à la mise en culture incessante de terres nouvelles, à la conquête ou à l'acquisition de territoires nouveaux, à l'augmentation des dépenses publiques, à l'émigration des populations, à l'éparpillement des forces productives. C'est ainsi que le sol de l'Ohio,

qui était vierge il y a cinquante ans, ne produit que treize boisseaux de blé par acre, comme dans l'État de New-York. C'est ainsi que s'est épuisé le sol de la Virginie, des Carolines, de la Géorgie, etc., et même celui de l'Alabama, qui était occupé par des Indiens, il y a moins de quarante ans. C'est ainsi que l'Union a été entraînée à acheter la Louisiane, à conquérir ou à acheter plus ou moins régulièrement une partie du Mexique, etc. C'est ainsi que les regards sont tournés vers d'autres pays, et que peuvent surgir des complications futures.

M. Carey assimile la terre à une banque qui paye ses billets quand on s'acquitte avec elle, quand on lui rend ce qu'on lui prend; mais qui vous chasse, quand vous la volez. Par le système de *free trade*, de culture épuisante, l'homme est sans cesse porté vers des terres nouvelles, vers l'émigration. Or, il résulte de cet éparpillement une grande distance entre la production et les marchés, plus de frais d'intermédiaires et de transports, plus de frottements et d'entraves entre le producteur et le consommateur.

Le système protecteur, au contraire, pousse la population à la concentration et produit l'accroissement de richesse de proche en proche. Il fait rendre à la terre ce qu'on lui prend; il diminue les intermédiaires; il rapproche les marchés. Or, avec des marchés locaux, le cultivateur se livre à des cultures plus variées, il a plus de ressources et court moins de chances. Comme il produit du blé, du maïs, des pommes de terre, des légumes, etc., si la température se trouve défavorable à une de ces productions, elle est par contre favorable à l'autre; tandis que le planteur américain, qui ne peut compter que sur une seule chose, soit le coton, soit le café, soit le blé, soit le tabac, perd tout à la fois, quand la

chance lui est contraire. C'est ainsi qu'en Amérique un fermier est pauvre avec 200 acres de terre.

Donc, selon M. Carey, les progrès de l'agriculture bien entendue, savante, rationnelle, vraiment productive et qui, ainsi comprise, est le plus difficile des arts, ne peuvent venir qu'à la suite des manufactures qui fournissent les capitaux nécessaires, offrent les débouchés locaux, et exonèrent la production agricole des intermédiaires et des frais du marché lointain.

M. Carey rend encore le *free trade* responsable du maintien et de l'extension de l'esclavage, à la suppression duquel il est impossible de songer avant longtemps, avant la disparition des causes qui l'ont rendu nécessaire.

M. Eug. André-Pasquet ne trouve rien que de très logique et de très naturel à l'éparpillement de la culture américaine. A quoi bon cultiver avec peine et sacrifice des terres épuisées, quand on a des terres vierges à sa portée? La même chose se passe sous nos yeux en Algérie. C'est la première période de toute culture; plus tard, lorsque toutes les terres seront appropriées, lorsque la population se sera accrue, quand on ne pourra plus cultiver de terres vierges, il sera temps d'attaquer les autres avec des engrais et tous les moyens perfectionnés.

M. DE LAVERGNE ne conteste pas cette fièvre de dispersion et de conquête qui s'est emparée d'une partie de la nation américaine; mais il croit qu'une autre partie de l'Amérique présente un spectacle différent. Dans les États du Nord-Est qui longent l'Océan, connus sous le nom de Nouvelle-Angleterre, se trouve une population plus compacte et plus sédentaire qui cultive le sol par des moyens perfectionnés, et qui ne se contente pas du système d'épuisement dont parle M. Carey. Dans les ventes publiques de l'Angleterre, les plus beaux chevaux appartenant à la race de Durham, ceux qui se vendent

jusqu'à mille guinées, sont aujourd'hui achetés par des Américains, ce qui suppose une agriculture très progressive, car on n'achète pas des animaux de ce prix pour les transporter dans les savanes; il faut, pour les nourrir, une culture très intensive. D'autres faits montrent combien ces États se servent d'engrais pour renouveler la fertilité du sol; les États-Unis sont, après l'Angleterre, les plus grands acheteurs de guano du Péron, et sur la côte on fait un grand usage du poisson pour engrais. En même temps, on s'attache à multiplier les prairies, tant naturelles qu'artificielles, pour produire le plus possible de fumier de ferme; tout cela prouve que les cultivateurs de cette partie de l'Amérique, du Massachusetts, du Rhode-Island, du Connecticut, aiment mieux payer leur dette à la terre, suivant l'expression de M. Carey, que d'aller chercher des terres vierges, comme ceux du Sud ou de l'Ouest.

M. de Lavergne fait remarquer à ce sujet que les prix des denrées alimentaires sont généralement aussi élevés sur la côte de l'Amérique qu'en France, ce qui fait que les exportations y sont très limitées; il a calculé qu'en moyenne les États-Unis ne vendent pas au reste du monde pour plus de 450 millions par an de produits agricoles, dont 400 millions en blé, maïs et riz, et 50 millions en produits animaux.

M. Renouard a été frappé de cette assertion de M. Carey, que la liberté du commerce serait aux États-Unis une des causes du maintien de l'esclavage, qui nous paraît en Europe en opposition flagrante avec tous les principes de justice divine et humaine. Il prie donc l'honorable économiste américain d'entrer dans quelques explications à cet égard.

M. Carey expose que le free trade lui apparaît comme une cause primordiale du maintien de l'esclavage, parce

qu'il pousse à la culture des terres étendues et nouvelles, et à l'éparpillement de la population, à la multiplication des intermédiaires. Ce sont ces conditions qui maintiennent l'esclavage dans les États du Sud; et l'émancipation ne deviendra possible et praticable que lorsque ces mêmes conditions seront modifiées par l'établissement des manufactures, le rapprochement des marchés: de même que l'éparpillement maintient l'esclavage, de même le rapprochement émancipe l'homme, qu'il soit esclave de la nature ou d'un autre homme.

M. Carey dit avoir traité la question d'esclavage au point de vue des faits sociaux et économiques, en dehors de la question du sentiment, et c'est ainsi qu'il est parvenu à se faire considérer comme abolitionniste dans les États du Sud, et comme partisan de l'esclavage dans le Nord.

Les circonstances actuelles dans l'Union sont défavorables à l'émancipation et favorables à la tendance et à l'extension de l'esclavage. La Cour suprême a pris, il y a six mois, une décision qui renverse toute la jurisprudence établie depuis soixante ans; elle a jugé que l'homme de couleur ne peut paraître devant les tribunaux, et que la Constitution fédérale ne leur reconnaît aucun droit à cet égard. C'est une interprétation nouvelle qui peut avoir les plus graves conséquences. Dans peu de temps, elle aura à se prononcer sur la question de savoir si le propriétaire d'esclaves a droit de transporter sa propriété dans tous les États de l'Union, par suite de la revendication faite par M. Leman de ses esclaves qui l'avaient quitté lors de son passage par New-York. Dans le cas de l'affirmative, le droit des États libres dans cette question sera anéanti (1).

<sup>(1)</sup> C'est le président qui nomme les magistrats de la Cour suprême, au fur et à mesure que l'un d'eux vient à mourir. Or, la plupart des présidents

M. Carey voit le progrès dans l'abolition de l'esclavage, comme il le voit sous un autre rapport dans le libre-échange; mais il ne le croit pas possible par les moyens préconisés par les économistes d'Europe. En ce qui touche l'esclavage, il redouterait une émancipation subite, qui produirait certainement beaucoup de mal aux esclaves eux-mèmes. C'est, dit-il, l'habitude en Europe, en France surtout, de méconnaître le précepte: Festina lentè; de sorte qu'après avoir marché trop vite, on recule d'une distance plus grande que celle de laquelle on avait avancé.

Vu l'heure avancée. la conversation générale est close. Mais l'opinion de M. Carey aurait suscité, si le temps l'avait permis, plusieurs objections de la part de divers membres qui l'ont écouté avec intérêt, mais qui ont sur la liberté des échanges internationaux et sur l'esclavage des convictions tout à fait opposées aux siennes.

# Séance du 6 juillet 1857.

LES ÉTUDES ET LES IDÉES ÉCONOMIQUES EN RUSSIE. — LES CORPORATIONS
A HAMBOURG. — MOUVEMENT INDUSTRIEL EN ESPAGNE.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion à laquelle avaient été invités M. Michaïloff, un des rédacteurs de l'*Indicateur* à Saint-Pétersbourg, M. Geffeckem, envoyé de la ville de Hambourg à Berlin, et à la-

ont été des hommes du Sud. On a remarqué que trois présidents senlement ont été des hommes du Nord : le général Harrisson, qui n'a vécu que peu de jours après son élection ; le général Taylor, qui ne vécut que dix-huit mois, et M. Fillmore, qui fut trop préoccupé de se ménager les suffrages du Sud pour sa réélection. L'administration, étant en général recrutée par des présidents élus sous l'influence du Sud, est favorable à l'extension de l'esclavage. Les représentants de plusieurs des nouveaux Etats du Sud et de l'Ouest, bien que leur Constitution n'admette pas l'esclavage, votent avec les représentants du Sud. (J. G.)

quelle assistait également M. Gust. Hubbard, directeur de la *Gaceta de los caminos de hierro* (Gazette des chemins de fer), à Madrid, comme membre de la Société.

Sur les instances de M. Michel Chevalier, ces trois membres de la réunion donnent successivement des détails sur les études et les idées économiques en Russie, sur les corporations à Hambourg et sur le mouvement industriel en Espagne.

M. MICHAÏLOFF dit que la plupart des économistes russes sont des disciples d'Adam Smith et de J.-B. Say, et sont parfaitement au courant des publications des économistes français.

Il y a deux traductions en russe du livre d'Adam Smith. L'économie politique est enseignée dans les universités par des professeurs qui s'inspirent des maîtres de la science. Le rédacteur en chef de l'Indicateur économique, qui s'est récemment créé, défend avec conviction et talent les libertés économiques, également accusées, comme ailleurs, d'anglomanie par les partisans des restrictions, mais qui reçoivent néanmoins un accueil favorable du public intelligent. M. Michaïloff déplore la perte récente que vient de faire l'économie politique en Russie dans la personne de M. Louis de Tégoborski.

M. Michel Chevalier appelle l'attention de la réunion sur les récentes modifications du tarif russe, qui ne contient plus qu'une seule prohibition, et qui, à beaucoup d'égards, est infiniment plus libéral que le tarif français. En Russie, par exemple, les draps payent à l'octroi un droit de 25 pour 400; ils sont prohibés en France! En France, le kilogramme de coton filé paye 8 fr. 40; en Russie, 84 centimes, dix fois moins!

M. Geffeckem dit qu'à Hambourg il n'est plus question que de droits de 1/4 à 1/8 pour 100, et que cette modération des tarifs est en grande partie la cause de la prospérité de cette ville, à laquelle les autres États allemands reprochent aussi son anglomanie. Mais elle peut répondre victorieusement, que si elle facilite les importations des produits étrangers, elle facilite forcément aussi l'exportation des produits allemands.

M. Wolowski demande comment il se fait qu'à côté de la liberté du commerce d'importation et d'exportation, on maintienne encore le régime des maîtrises et des corporations à Hambourg.

M. Geffeckem explique le maintien de ce régime onéreux et pernicieux par cette considération que les diverses professions organisées en corporation se sont peu à peu transformées en offices, transmis des uns aux autres, à titre onéreux, et qu'il est devenu impossible de songer à les supprimer sans indemnité : or, la ville de Hambourg a jusqu'ici reculé devant la dépense. Quelques maisons, par exemple, ont le privilège de la brasserie, et le rachat de ce privilège coûterait 3 millions. Il est probable que si les maîtrises et les corporations avaient été supprimées en Allemagne, à la suite d'une révolution populaire comme en France, elles n'auraient pu se reconstituer en 1815. Mais après la Restauration, les privilèges qui avaient continué à exister en Allemagne se reconstituèrent naturellement à Hambourg.

M. Michaïloff donne au sujet des jurandes et des maîtrises en Russie d'intéressants détails. Dans ce pays, ce régime n'a pu prendre racine, malgré les efforts de Pierre le Grand, qui l'avait trouvé en vigueur dans le reste de l'Europe, et qui le considérait comme un signe et un moyen de progrès. Ce czar chercha à susciter la création des jurandes et des maîtrises, par des lois favorables et des règlements, sans y parvenir.

L'esprit d'association spontanée et volontaire a produit en Russie divers modes d'association, soit pour consom-

mer en commun, soit pour se secourir en cas de malheur, soit pour travailler, en divisant les gains et les pertes. M. Michaïlotf cite les pècheries de la mer d'Azof, dans lesquelles les pêcheurs font, avec le possesseur du navire et des autres instruments, une association par suite de laquelle la moitié de la pêche revient an maître et l'autre moitié aux travailleurs, sans que la loi intervienne pour stipuler aucune obligation ou aucune protection. Il cite également les transporteurs de blé, de sel et de poisson, des bords de la mer d'Azof, de la mer Noire, du Don, etc., dans les localités de l'intérieur. Chacun de ces transporteurs entre dans l'association avec son chariot et sa paire de bœufs, qui lui sont assurés par la masse. L'esprit d'association développe dans ces populations la conflance réciproque et la moralité. M. Michaïloff interrogeant un associé sur le danger d'être trompé par un autre associé, il lui fut répondu comme dernier argument: « Mais quel homme serait-il donc pour tromper un associé!»

Sur l'observation de M. Wolowski, que ces associations sont peut-être le résultat de ce communisme qu'on observe dans les communes russes, et qui annonce encore les langes de la civilisation, plutôt que le résultat de cet esprit d'initiative et d'association volontaire qui caractérise le progrès, M. Michaïloff répond que les associations dont il vient de parler, et d'autres pratiquées par les populations russes, appartiennent à la bonne espèce d'association, à l'association basée sur l'intérêt individuel, libre et non exclusive comme les corporations. Il n'y a de mauvaises associations, dit-il, que celles qui sont forcées, exclusives et fermées. Toutes les autres sont fécondes et désirables.

Également interrogé au sujet des diverses ghildes ou catégories commerciales qui existent en Russie, M. Michaïloff explique que ces catégories ne sont pas autre chose que les diverses classes de patentés qui existent dans d'autres pays, au point de vue du fisc, ou que les diverses classes de métiers au point de vue de la juridiction des prud'hommes. Ces catégories ne sont ni exclusives, ni fermées, et ne ressemblent en rien aux anciennes corporations.

M. Th.-N. Bénard, rédacteur du Siècle, fait observer qu'en France l'esprit d'association dont parle M. Michaïloff est pratiqué par les pêcheurs des côtes.

M. Michel Chevalier ajoute qu'elle est très répandue aux Etats-Unis.

M. G. Hubbard, rédacteur en chef de la Gaceta de los caminos de hierro, expose à la réunion que l'industrie espagnole est partout en voie de progrès. Et d'abord, on remarque partout la condition première et indispensable de tout progrès: la sécurité. M. G. Hubbard a parcouru une partie du pays; et il a pu s'assurer par lui-même qu'on peut aujourd'hui circuler dans la péninsule, sans courir le moindre danger.

M. Hubbard cite comme symptômes de vitalité industrielle la création de trois institutions de crédit mobilier, fonctionnant concurremment, avec succès et dans des conditions différentes. Il énumère les diverses lignes de chemins de fer en voie d'exécution, et qui relieront dans peu d'années les grandes villes de l'Espagne entre elles et avec la capitale, et aussi la péninsule tout entière avec la France. Il est à remarquer que dans ce dernier pays le mouvement est parti du centre, tandis qu'en Espagne il se produit dans les diverses provinces pour converger vers le centre; et c'est ainsi qu'à la Bourse de Barcelone le mouvement des valeurs industrielles est bien supérieur à celui de la Bourse de Madrid. En Espagne, les chemins de fer vont provoquer l'amélioration des autres routes,

comme dans d'autres pays le perfectionnement des routes a facilité la création des chemins de fer.

L'Espagne a dans ses mines une richesse immense, que l'on inventorie sur toute la surface, que l'on met en œuvre sur beaucoup de points et à laquelle les nouvelles voies de communication vont donner une valeur considérable. On connaît depuis longtemps les mines de mercure d'Almaden et quelques mines de plomb, mais on s'occupe maintenant de l'exploitation d'autres mines de ce métal, des mines de cuivre, des mines de zine, des mines de sel et des mines de houille. On exploite d'importantes houillères dans les Asturies. Sur quelques points, les exploitations de plomb, de cuivre, de zinc, rivaliseront bientôt avec les grands établissements de la Prusse et de la Belgique. En ce moment, il y a dans toute la péninsule une phalange d'ingénieurs français qui prennent part à ces diverses exploitations, et sont partout émerveillés de la richesse du sol ibérique.

La culture recevra des nouvelles voies de communication une impulsion féconde. Lorsque les transports seront possibles, la population qui éprouve encore aujourd'hui des famines trouvera des ressources inépuisables dans les plaines de Castille et de la Manche, et dans d'autres encore. Déjà l'Espagne a nourri une population plus considérable à d'autres époques. Avec l'ouverture des débouchés se répandront les méthodes nouvelles, et les habitants de la presqu'île ne seront pas seuls à profiter de l'accroissement de la production en huiles, en vins, en soies, en laines. Naguère la France a tiré d'au delà des Pyrénées une quantité notable de vin.

Les manufactures sont concentrées à Malaga, à Bejar, à Valence, à Santander, et surtout à Barcelone et dans la Catalogne; elles recevrent une vive impulsion du développement des voies de communication de celui des

institutions du crédit, du progrès de l'exploitation des mines et du sol cultivable. Elles sont, comme en France, hostiles aux réformes douanières qui sont assez vivement réclamées par l'opinion publique, et qui, finalement, leur seront très profitables. Les fabriques catalanes ont, en dehors de toute protection, un monopole naturel et légitime dans leur aptitude à fabriquer les articles de la consommation espagnole. Et c'est pour ne pas apprendre leur secret à d'autres qu'elles ne se sont point présentées aux expositions universelles.

M. G. Hubbard a eu l'honneur d'assister à une des réunions de la Société d'économie politique récemment fondée à Madrid, et a pu se convaincre que le zèle des amis de la science ne fera pas défaut à la cause du progrès économique, en Espagne.

#### DU CAPITAL IMMOBILISÉ PAR LES BANQUES.

M. Th.-N. Bénard appelle l'attention de la réunion sur l'importance des capitaux immobilisés par les banques. Il s'est occupé pour son compte, dans le *Siècle*, des 300 à 400 millions ainsi retirés de la circulation par la Banque de France; mais il a reçu à cet égard plusieurs dénégations qui lui font désirer de connaître l'avis des membres de la réunion.

Il est fait à cet égard plusieurs observations par divers membres.

M. Pellat, doyen de la Faculté de droit, ne trouve pas qu'il soit exact de dire, comme le fait M. Bénard, que les millions en espèces métalliques déposés dans les caves de la Banque de France sont un capital immobilisé, soustrait à la circulation et stérile. Ce capital circule et donne des profits. Quand la Banque, ayant dans ses caves 40 millions en monnaie métallique, émet 100 millions de billets, ces billets, entrant dans la circulation, travaillent comme

capital et gagnent des intérêts, comme ferait un capita en monnaie; car leur conversion en monnaie est assurée par les espèces en réserve et par celles qui proviendront de l'encaissement des lettres de change à courte échéance reçues à l'escompte par la Banque. La Banque, de son côté, en prêtant ainsi 400 millions en billets, perçoit, à 5 pour 400 par exemple, 5 millions d'intérêts, et comme elle ne paye que 2 millions pour les intérêts des 40 millions déposés dans ses caves, ces 40 millions, qui ne lui coûteront que 5 pour 100, lui rapporteront 42 et demi pour 400. Loin d'être un capital immobilisé et stérile, ils constituent donc un capital circulant et très productif.

M. Garbé, rédacteur en chef du Centre africain, ancien préfet à Oran, réfute également l'opinion de M. Bénard, en ce qu'elle tendrait à faire considérer comme capital immobilisé, non seulement le versement réel du premier actionnaire, mais encore la plus-value payée par les cessionnaires ultérieurs. Il n'y a d'immobilisé que ce qui entre dans les caisses de la Banque; le surplus ne fait que passer d'une main dans l'autre, sans changer de nature. M. Bénard a établi une comparaison avec le capital employé à la construction ou à l'achat d'une maison; mais, dans ce cas même, il faut faire une distinction essentielle. Lorsqu'on fait construire, l'argent représentant le travail effectif, c'est-à-dire les salaires, matériaux, etc., est bien immobilisé, puisque sa contre-valeur est représentée par le bâtiment; il n'en est pas de même du profit de l'entrepreneur, qui devient pour lui une somme disponible et mobile. C'est dans cette dernière condition que se trouve à plus forte raison le bénéfice que l'on pourra tirer d'une revente, et l'on voit que l'assimilation invoquée par M. Bénard, loin de venir à l'appui de son argument, tend plutôt à l'infirmer.

CONDITIONS A IMPOSER AUX BANQUES PRIVILÉGIÉES.

A propos de ces aperçus, M. Joseph Garnier ramène l'attention de la réunion sur une des questions portées à l'ordre du jour et faisant suite à celles qui ont été traitées dans les deux dernières réunions, et ainsi conçue : « Quelles conditions le législateur doit-il imposer aux banques privilégiées? »

M. Michel Chevalier dit que ces conditions avaient été formulées en amendements à la loi récemment adoptée pour le renouvellement du monopole de la Banque, et ayant pour objet soit de faire participer l'Etat au bénéfice de la Banque au-delà d'un certain taux, soit d'obliger la Banque à consacrer son bénéfice, au-delà d'un certain chiffre, à l'accroissement de son capital et de ses moyens d'action, dans l'intérêt du commerce et de la circulation. M. Chevalier regrette vivement que le législateur français se soit tout récemment montré si accommodant dans la loi récemment adoptée.

M. Wolowski exprime le même regret que M. Michel Chevalier. Il trouve, en outre, qu'il n'y avait pas urgence pour trancher cette question, puisque le privilège de la Banque ne doit finir qu'en 1867, dans dix ans : d'ici dix ans, on avait encore le temps de réfléchir.

M. Calon jeune ne croit pas qu'il soit juste ni conforme aux principes économiques d'imposer des restrictions de bénéfices à un établissement privé.

M. Michel Chevalier pense au contraire qu'il est parfaitement conforme aux principes de la justice et de l'économie politique, que le monopole soit maintenu dans des limites raisonnables : c'est parce que la loi donne un monopole à un établissement privé qu'elle doit le circonscrire. Il n'est pas équitable, il n'est pas bon, qu'un établissement privilégié fasse des bénéfices de 320 millions, et que ses actionnaires aient des intérêts et des dividendes de 32 pour 100. C'est d'un mauvais exemple, et de plus l'intérêt public est lésé par ces conditions léonines.

M. Calon jeune répond qu'il est nécessaire de faire entrer en ligne de compte, à côté des chiffres qui caractérisent la prospérité de la Banque, ceux qui indiquent les dangers et les risques qu'elle court. Si les actions de la Banque ont atteint et dépassé, dans ces derniers temps, le chiffre de 4 000 francs, elles étaient descendues en 1848 à 800 francs. Il faut aussi tenir compte du progrès de la valeur du capital dans d'autres entreprises. La Banque de France a été fondée en 1803, et il n'y a rien d'étonnant à ce que la valeur de ses actions ait quadruplé en un demi-siècle. En outre, la direction d'un établissement semblable nécessite des hommes de premier ordre, dont le talent et l'habileté expliquent encore, en les légitimant, le taux élevé des bénéfices.

M. Michel Chevalier n'hésite pas à croire que si le gouvernement avait jugé à propos de limiter les bénéfices à 9 ou 10 pour 100, il se serait encore trouvé des hommes capables pour se charger d'exercer le monopole à ces conditions. M. Michel Chevalier et d'autres membres répondent encore que la dépréciation des valeurs des titres a été générale en 1848 et ne peut rien prouver pour la Banque prise séparément; qu'au surplus la Banque n'a jamais rien perdu, et que ses risques ont été pour ainsi dire nuls; enfin que le chiffre élevé des dividendes et la hausse des actions qui en résulte étant le résultat du monopole exclusif et non d'une industrie libre et sans privilège, il est de toute justice que l'Etat fixe des limites à ce monopole qui enlève une liberté aux citoyens et qui n'est acceptable que s'il compense la perte de cette liberté par des services réels, services qui ne peuvent être tels que s'ils ne sont pas démesurément chers.

### Séance du 5 août 1857.

M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités M. Henry Vincent, de Londres, un des plus éloquents orateurs que nous ayons entendus au Congrès de la paix; M. B. Carvallo y Vangüemer (4) et M. Marquez, professeurs à l'École de commerce et à l'Institut royal industriel de Madrid; M. Castro, ingénieur espagnol, et M. Louis Galiano de Montortal, de Valence, et à laquelle assistaient, en qualité de membres récemment admis à faire partie de la Société, M. du Mesnil-Marigny qui a nouvellement publié une brochure sur la liberté commerciale; M. O'Meagher, correspondant du *Times*, et M. Villiaumé, auteur d'une histoire de la Révolution et d'un traité d'économie politique?

M. Joseph Garnier rappelle à la Société que l'ouverture des séances de l'Association britannique pour l'avancement des sciences aura lieu le 26 août, à Dublin, que l'ouverture du Congrès de statistique aura lieu le 31 août, à Vienne (Autriche), et celle du Congrès de bienfaisance le 14 septembre, à Francfort.

# L'OPINION PUBLIQUE EN ESPAGNE.

M. Quijano a annoncé à la réunion que l'excellent recueil que publiait à Madrid, sous le titre de *El Economista*, MM. Gabriel Rodriguez et Joseph Echegaray, cessera de paraître. Dans un avis, ces deux écrivains disent simplement qu'ils se voient obligés de suspendre la publication par des motifs indépendants de leur volonté

(2) Nouveau Traité d'économie politique, 2 vol. in-8. Paris, Guillaumin. (J. G.)

<sup>(1)</sup> M. B. Carvallo vient de publier un Cours d'économie politique en deux volumes. Madrid, Pedro Montero. (J. G.)

et qu'ils ne croient pas devoir expliquer. Mais M. Quijano sait que cette suspension est causée par les difficultés et les entraves de la nouvelle loi sur la presse, qui est un des symptômes de l'inintelligence du gonvernement espagnol actuel. L'Espagne est infestée du socialisme administratif, en attendant le socialisme populaire; or, il n'y a pas de meilleure arme contre cette fausse direction des esprits que la vulgarisation des saines idées de l'économie politique, par tous les moyens possibles, et notamment par la presse. Un des premiers effets de la nouvelle loi aura donc été de faire disparaître, entre autres organes de l'opinion, celui qui défendait les principes économiques avec le plus de science, de talent et de courage.

Les regrets de M. Quijano sont partagés par le président, organe des sentiments de la réunion tout entière.

Sur la prière du président, M. Carvallo entretient la réunion de l'enseignement de l'économie politique dans les universités et les autres établissements d'instruction publique d'Espagne. Il y a une chaire spéciale pour la science économique dans chacune des dix universités faisant partie de la Faculté de droit; on en a fondé une dans chacun des douze nouveaux établissements d'enseignement industriel et commercial, analogue à celui de Madrid et qui comprend, réunis dans le même local, une École de commerce, un Institut industriel dont l'enseignement est analogue à celui du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris; il y a encore une chaire à l'École des ingénieurs civils; en tout, vingt-cinq chaires publiques destinées à l'enseignement économique. En général, la jennesse espagnole cultive les sciences avec enthousiasme et profit. Le pays est, sous le rapport des études scientifiques, plus en progrès qu'on ne le croit à l'étranger.

M. Carvallo apprend à la réunion qu'il s'est fondé à Cadix une société d'économie politique à l'imitation de celle de Madrid, qui s'est elle-même formée à l'instar de celle de Paris; et qu'il s'est créé tout récemment, sous le titre de *Tribuna de los Economistas*, un recueil analogue au *Journal des Économistes*, lequel propose de défendre les mêmes principes économiques que *El Economista* (1). Il espère que la nouvelle loi sur la presse ne sera pas aussi défavorable à la *Tribuna* qu'elle l'a été à l'*Economista*.

M. Marquez, répondant aux questions de quelques membres, dit qu'il y a à Barcelone, capitale de la protection, comme dans les autres grandes villes d'Espagne, deux chaîres d'économie politique: l'une à l'Université, l'autre à l'École du commerce. Il s'en faut, du reste, que tout le monde soit protectionniste dans la province; et beaucoup d'industriels n'y sont pas tant opposés à la réforme douanière qu'on pourrait le croire. En fait, les députés catalans ont généralement émis des votes libéraux.

M. Joseph Garnier ajoute que Barcelone avait envoyé aux Cortès constituantes M. Figuerola, professeur d'économie politique, quoique libre-échangiste déterminé. C'est M. Figuerola qui a proposé et obtenu la suppression des lois sur l'usure. Il assistait, avec MM. Colmeiro et Rodriguez, au Congrès international des réformes douanières de Bruxelles.

M. O'MEAGHER, qui a longtemps habité l'Espagne et Barcelone, donne aussi quelques détails sur la situation des esprits dans cette ville, dont les fabricants sont autant contrebandiers que protectionnistes; il en est plusieurs dont l'industrie consiste à introduire des marchan-

<sup>(1)</sup> El Economista, paraissant le 5 et le 20 de chaque mois, par cahiers d'une feuille. (J. G.)

dises étrangères par fraude, à les estampiller à leur façon et à les vendre comme produits du travail national. Cela n'empêche pas la population de croire des absurdités comme celle-ci: lors du bombardement de Barcelone, sous la régence d'Espartero, par suite de son soulèvement, des personnes affirmaient gravement qu'elles avaient vu des artilleurs anglais pointer eux-mêmes les canons de la forteresse sur la ville pour détruire la capitale de l'industrie catalane portant ombrage à l'industrie anglaise! A cette époque, les esprits étaient surexcités contre les Anglais, plus tard, ç'a été contre les Français.

Mais, à part la question de monopole commercial, un grand esprit de tolérance religieuse et autre règne à Barcelone, comme dans toute l'Espagne: la tolérance est une des bonnes qualités du caractère espagnol.

C'est ainsi qu'en 1846 la plupart des hommes distingués qui ont fait fête à M. Cobden étaient plus protectionnistes que libre-échangistes, ce dont on pouvait s'apercevoir à leurs discours fort peu orthodoxes.

## MOUVEMENT DE L'OPIMON PUBLIQUE EN ANGLETERRE.

M. H. Vincent répond aussi quelques mots en français aux questions qui lui sont adressées sur le mouvement des esprits en Angleterre, relativement aux idées du Congrès de la paix et sur quelques autres points. Les amis de la paix ont perdu beaucoup de terrain depuis le commencement des hostilités avec la Russie. Lord Palmerston a habilement tiré parti de la susceptibilité nationale que MM. Cobden et Bright n'ont peut-être pas assez ménagée. Mais le moment n'est pas loin où le parti de la paix pourra prendre sa revanche, et où ces messieurs seront plus populaires qu'ils n'ont été; ce sera le jour où l'opinion publique verra qu'on la préoccupe beaucoup

trop des questions extérieures pour la détourner des améliorations intérieures.

La question du libre-échange et de la protection est vidée. Le libre-échange est triomphant. Dans toute l'Angleterre, que M. Vincent a parcourue, c'est le sentiment général que cette réforme a été des plus fécondes, sous tous les rapports, pour les classes ouvrières en particulier. On ne trouve plus personne, parmi les gens instruits, qui défende la protection.

L'insurrection de l'Inde n'est point aussi inquiétante qu'on aurait pu le craindre d'abord; elle est purement militaire, et les forces qu'on dirige contre elle en triompheront tôt ou tard: ce n'est qu'une question d'argent et de temps. L'opinion publique réclamera énergiquement la suppression des abus dont les populations indiennes peuvent avoir à se plaindre.

De plus en plus l'opinion publique renonce aux idées de domination. Elle veut toujours que l'Angleterre soit respectée, mais elle comprend que sa supériorité ne peut plus dépendre que de son habileté industrielle ou commerciale et de la perfection de ses institutions. Elle sent que lord Palmerston aime sincèrement son pays; mais elle le trouve cependant trop Anglais, et elle ne partage assurément pas ses craintes à propos du percement de l'isthme de Suez.

Après ces communications, accueillies avec un vif intérêt, M. Dunoyer entretient la réunion de la manière dont pourrait être posée la question de la détermination générale des fonctions de l'État et de l'intervention du gouvernement, question à laquelle se rapportent beaucoup de questions soumises à la Société, et un grand nombre d'autres que M. Joseph Garnier a essayé de comprendre dans une longue nomenclature méthodique.

M. Dunoyer pense que le principe général d'interven-

tion de l'État peut être discuté et synthétiquement formulé, sans entrer dans l'examen des nombreuses circonstances dans lesquelles les gouvernements interviennent et doivent ou ne doivent pas intervenir, selon les opinions diverses émises à cet égard par les publicistes et par les économistes. Il entre, à ce sujet, dans quelques considérations générales qui seront reprises lorsque la Société discutera la question.

Tel n'est pas le sentiment de M. Marchal, qui pense, au contraire, qu'il n'y a possibilité d'arriver à quelque précision que si l'on prend séparément chacun des cas indiqués par M. Joseph Garnier. Tel est bien décidément opposé à toute entreprise industrielle pour l'État, qui me la direction de l'enseignement au nombre des fonctions naturelles du gouvernement. Comment faire rentrer ces deux questions dans la même discussion; comment assujettir ces deux ordres d'idées au même principe?

M. Villiaumé parle dans le même sens pour la position de la question.

M. Dunoyer combat l'intervention du gouvernement en matière d'enseignement, et se prononce pour la liberté d'enseignement dont il n'a jamais été sérieusement question en France depuis trente ans. Sous prétexte de cette liberté on n'a jamais en vue que le monopole en fayeur de l'État on en faveur du clergé, ou bien encore le partage du monopole entre les deux.

M. Frédéric Passy parle dans le même sens.

M. Dunoyer ayant cité l'exemple de l'Angleterre et la supériorité de son système administratif non interventioniste, la fin de l'entretien, auquel prennent part MM. Marchal, Aristide Dumont, Bénard, Peut, Joseph Garnier et Garbé, roule particulièrement sur la différence du caractère de chacun des deux peuples.

## Séance du 5 septembre 1857.

DES ASSURANCES PAR L'ÉTAT.

M. le marquis de Pallavicino (de Gênes) et M. Ch. Le Hardy de Beaulieu, professeur à l'École des mines de Mons, ont été invités à cette réunion, qui a été présidée par M. Gabriel Lafond, consul à Paris, de la république de Costa-Rica.

L'entretien, pendant cette soirée, a eu pour objet cette question : L'Etat doit-il se faire assureur, et, en particulier, assurer contre la grêle, les inondations, les épizooties?

M. N. Bénard (du Siècle) rappelle la polémique de la presse au sujet du projet d'assurances agricoles par l'Etat soumis au conseil d'Etat. Il a remarqué que les partisans de ce projet mettent surtout en avant cet argument que l'assurance par l'État serait à meilleur marché que l'assurance par des compagnies particulières. Cet argument le touche peu; car, avant tout, il s'agit d'être bien assuré d'avoir une sécurité correspondante à son argent; or, l'industrie privée est à ses yeux plus à même de fournir cette sécurité que l'État.

M. Jacques Valserres (de *la Presse*) exprime une opinion inverse, et son principal argument est qu'une entreprise mutuelle générale, sous la direction de l'Etat, ferait faire aux assurés une économie notable et ferait participer tout le monde aux avantages de l'assurance. Actuellement la moyenne de la prime perçue par les compagnies à prime est de 97 centimes, et la quote-part moyenne demandée aux assurés par les compagnies mutuelles est de 57 centimes par 1 000. En bloc, les compagnies à primes perçoivent 80 millions de francs et n'ont que 17 millions de frais d'administration; si elles perce-

vaient d'après la moyenne des compagnies mutuelles, cette somme de 80 millions serait réduite à 56 millions.

M. Gabriel Lafond fait remarquer que, dans tous les chiffres groupés à l'occasion de cette question et dans les diverses appréciations qu'on a faites, on a établi des moyennes qui ne traduisent pas l'exactitude des faits. Les compagnies que l'on compare n'assument pas les mêmes risques. La Compagnie mutuelle de Paris, par exemple, n'assure que des immeubles; or, comme dans cette ville la bonne organisation et la promptitude des secours préviennentl's sinistres, il s'ensuit que la Compagnie peut faire à 15 centimes des assurances parfaitement impossibles ailleurs à ce taux. Une autre considération importante que M. Lafond fait valoir, c'est qu'avec l'Etat assureur, l'assuré frappé d'un sinistre ne recevra pas l'indemnité avec assez de promptitude. Les compagnies sont mises à la raison par les tribunaux de commerce, dont la justice est relativement assez prompte. Mais on ne voit pas la fin d'une demande engagée dans les bureany de l'administration de l'Etat, et la faillite atteindra l'assuré avant qu'il ait pu toucher son indemnité.

M. Garbé, ancien préfet, pense que l'assurance est une des fonctions naturelles de l'Etat, qui seul peut faire participer tout le monde à cet avantage et au prix le plus bas. Les compagnies à primes fixes ont des bénéfices à donner à leurs actionnaires; elles payent fort cher les intermédiaires et agents auxquels elles abandonnent un ou deux ans de primes; elles sont donc obligées de se rattraper sur les dernières années et de demander un prix vraiment anormal. Dans l'état actuel, les compagnies mutuelles ne font pas assez de concurrence aux compagnies à primes fixes, parce que le public ne se sent pas suffisamment garanti avec elles; de sorte qu'un grand nombre ont disparu, et que la plupart de celles qui restent lan-

guissent. Une assurance universelle, sous la direction du gouvernement, inspirerait une confiance générale; or, ce n'est pas là un ordre de travaux susceptibles de concurrence, c'est un service que la société ne peut demander qu'à l'État.

Selon M. Garbé, il ne faut pas redouter que le gouvernement ne paye pas facilement, mais bien le contraire. Les administrations publiques sont plus coulantes quand il s'agit d'indemnités, que les administrations particulières.

M. Ch. Le Hardy de Beaulieu est d'un sentiment opposé. Il n'est pas de l'essence d'une administration gouvernementale de faire aussi bien que les entreprises privées. Il en serait des assurances comme de tout autre service.

En Belgique, le gouvernement ayant construit les chemins de fer, s'est aussi fait entrepreneur de transports; mais il a à côté de lui des agences particulières, qui prennent le même prix, et auxquelles le public s'adresse de préférence, parce qu'il est reçu avec plus d'aménité et mieux servi. De sorte que l'industrie privée fait avantageusement concurrence à l'État, en se servant du chemin de l'Etat.

Avec une seule compagnie, les frais généraux seraient certainement amoindris; mais avec une seule compagnie l'assuré n'aurait plus la liberté du choix, les avantages de la concurrence pour le payement des sinistres, ni la garantie contre l'élévation de la prime. De plus, avec une seule Compagnie, l'assurance ne pourrait être qu'obligatoire.

M. Bénard répond à M. Garbé et à M. Valserres que si les assurances à primes fixes font de meilleures affaires que les autres, si elles ont des clients plus nombreux, bien qu'elles soient plus chères, c'est que probablement elles offrent plus de sécurité; et que si le public ne s'adresse pas avec autant de confiance aux compagnies mutuelles, c'est que le gouvernement met des entraves à la formation des compagnies.

M. Gust. Du Puynode pense avec MM. Bénard, Lafond et Ch. Le Hardy de Beaulieu que les services du gouvernement ne peuvent valoir ceux des compagnies privées. A l'appui de la crainte exprimée par M. Lafond sur la difficulté de se faire payer par l'Etat, il cite un fait qui lui est personnel. La loi sur les défrichements veut que l'on soit autorisé quand la superficie du bois à défricher dépasse 3 hectares. M. du Puynode a demandé cette autorisation pour un défrichement rentrant dans ces conditions; il s'en est passé pour un autre portant seulement sur un demi-hectare. Mais l'agent de l'autorité ne lui en a pas moins fait un procès, qui eût été fort long et fort coûteux, s'il n'eût préféré demander ce qu'on appelle une complaisance au ministre, et en a été quitte pour une espèce d'amende de 50 francs. L'agent de l'administration des forets aurait été jusqu'en cassation. Pour les assurances, les agents de l'Etat feront de même. Le gouvernement ne payera pas ou ne payera que très tard, et les assurés frappés de sinistres seront ruinés avant que l'administration ait été mise en demeure de payer.

On a parlé du bon marché avec une assurance par l'Etat. Mais jamais on n'a vu que des travaux entrepris par l'Etat eussent été à meilleur marché que les travaux entrepris par les particuliers. L'Etat a voulu construire, dans des ateliers qu'il entretient, par exemple, des machines pour des paquebots transatlantiques, et il n'est pas parvenu à exécuter une machine propre à faire convenablement la traversée. On pourrait citer bien d'autres exemples d'incapacité. Rien ne prouve qu'il produirait le service des assurances à de meilleures conditions.

L'assurance est un travail comme un autre. Le gouvernement ne doit s'en mêler que pour lui garantir la sécurité. La libre initiative des citoyens sera toujours mieux inspirée que la sienne, et saura mieux choisir entre les systèmes d'associations mutuelles ou à primes fixes celles qui lui offriront plus de sécurité pour son argent.

L'assurance par l'Etat serait une violation des principes de 89, de la liberté du travail, un retour au monopole.

M. Garbé n'est pas partisan de l'absorption des industries par l'Etat. Il trouverait absurde que l'Etat voulût cultiver. Il ne l'approuve pas plus que M. du Puynode quand il veut faire des machines transatlantiques, que l'industrie privée est plus capable de mieux faire que ses atcliers. Il reconnaît qu'il n'entre pas dans ses attributions de faire de la porcelaine ou des tapisseries, de diriger des vacheries, etc., etc. Mais il entre dans ses attributions de faire des routes, d'éteindre les incendies et de se faire assureur contre les sinistres du feu et autres fléaux.

Au surplus, M. Garbé ne désire pas tant une exploitation générale des assurances par l'État, que la création d'une Caisse mutuelle générale, qui donne aux assurés les avantages de l'unité, de la sécurité et du bon marché.

M. Bénard rappelle l'organisation des pompiers de Londres, qui sont des agents des compagnies, et nullement des fonctionnaires de l'État et de la commune, et qui n'en courent que plus vite à cause de la prime donnée aux premiers arrivés sur le lieu du sinistre.

M. Joseph Garnier constate que ni M. Garbé ni M. Valserres ne sont des partisans bien décidés de l'exploitation des assurances par l'État. M. Valserres s'est borné à citer des chiffres favorables au système de mutualité, quant à la question de prix; M. Garbé n'a désiré l'institution d'une eaisse mutuelle que pour éviter les frais de

production et d'administration. Mais la libre concurrence seule est apte à décider quelles sont les combinaisons sociétaires qui peuvent offrir au public plus de sécurité à meilleur marché. Il n'y a pas de pouvoir législatif au monde qui puisse trancher cette question. Ce que l'Etat aurait donc de mieux à faire en matière d'assurance agricole ou autre, ce serait de faire disparaître toutes les entraves législatives et administratives qui s'opposent à la libre expansion du principe d'association.

M. Quijano trouve aussi que l'industrie des assurances ressemble à toute autre. Une compagnie se forme, qui vous dit : « Vous courez tels risques; si vous voulez, je les prends à mon compte, moyennant un prix fixe ou un prix éventuel; » rien de plus simple et de plus légitime que cette demande à laquelle vous faites de votre part la réponse que vous voulez; mais si la loi intervient pour prescrire précisément de se faire assurer, défendant de se faire assurer plutôt par tel système que par tel autre, en vérité, je me demande où est le droit du législateur!

M. Alph. Courtois est du même avis. Si l'État paye trop, le contribuable est lésé; si l'État paye trop peu, c'est l'assuré qui est lésé; dans un cas comme dans l'autre il y a lésion; c'est la justice rigoureuse qu'il faut; de l'aveu des orateurs mêmes, qui sont partisans de l'assurance par l'État, il y a donc dommage à ce que l'État soit assureur.

M. Frédéric Passy voit un grand inconvénient dans tout monopole exercé par l'Etat. L'initiative des citoyens, leur intelligence, leur activité, leur volonté se trouvent diminuées. Loin d'étendre ces monopoles, il faut travailler à les restreindre pour donner de Γélan, de l'énergie aux populations.

M. Ch. Le Hardy de Beaulieu appuie les observations qui viennent d'être faites par MM. J. Garnier, Quijano,

Courtois et Passy, et il voudrait qu'on se bornât à agir comme en Angleterre. Dans ce pays, le régime de libre concurrence et de non-intervention de l'Etat a produit des compagnies nombreuses et solides. Il en eût été et il en serait de même dans tout autre pays. Avec la liberté des entreprises, un premier échec peut décourager les capitalistes et le public; mais d'autres associations ne tardent pas à se former dans de meilleures conditions.

M. DU MESNIL-MARIGNY fait observer que dans le cas où l'assurance serait obligatoire, on commettrait une injustice.

Un particulier dont toute la fortune est réunie dans un lieu très circonscrit doit avoir le plus grand intérêt à se faire assurer contre la grêle, l'inondation ou l'incendie. En sacrifiant chaque année une petite somme, il est certain de conserver, en cas de sinistre, la presque totalité de ses capitaux ou de ses revenus.

S'il a eu le soin de diviser ses biens, meubles ou immeubles, en un grand nombre de fractions, situées dans des localités diverses, son intérêt n'est plus le même, l'assurance se trouve effectuée par cette disposition même. L'astreindre à payer chaque année une prime de garantie, ce serait lui faire solder tout au moins les frais administratifs d'une Compagnie dont il n'a nul besoin.

# Séance du 5 octobre 1857.

M. Wolowski, membre de l'Institut, a présidé cette réunion à laquelle avaient été invités M. A. Wisschers, membre du Conseil des mines et de la Commission centrale de statistique belge; M. Robert Mohl, professeur d'économie politique à l'université de Heidelberg, M. Henry C. Carey, de Philadelphie, et Kornawski.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel de la Société, a annoncé à la réunion la mort de l'un de ses membres les plus âgés, M. le baron Chaillou des Barres, né en 1784.

M. Chaillou des Barres avait été préfet sous le premier empire, et fut longtemps membre du Conseil général de son département. C'était un esprit modeste et libéral, un ami intelligent des doctrines économiques. Le Journal des Économistes a publié de lui un bon travail sur l'influence du bien-être matériel sur la moralité des peuples ; il avait publié en 1820 un écrit sur la législation des grains.

### LE CONGRÈS DE STATISTIQUE A VIENNE.

M. A. Wisschers, sur la demande qui lui en est faite par le président, donne à la réunion quelques détails sur la troisième session du Congrès de statistique qui a été tenue à Vienne, le 31 août dernier, sous la présidence du ministre du commerce.

Ce Congrès comptait 496 membres, dont 30 seulement étrangers à l'Autriche, et appartenant à 27 États différents. Parmi ces 30 membres, il y avait 4 Français, 4 Belges, 1 Turc, etc.; il n'y avait aucun membre des États-Unis, ni des États Sardes. L'administration prussienne n'avait pas non plus envoyé de délégués officiels.

C'est surtont le travail des sections qui a été remarquable dans cette session. L'emploi successif des langues allemande et française a allongé les communications en Assemblée générale, refroidi et restreint les discussions.

Le Congrès s'est organisé en six sections qui se sont occupées, conformément au programme, de la statistique des causes de décès, du cadastre et de la division du sol, de l'industrie, de l'instruction publique, des finan-

ces, de la législation pénale comparée. Toutes ces matières ont été l'objet de rapports remarquables et instructifs, parmi lesquels M. Wisschers mentionne particulièrement le rapport de M. Charles de Hock sur les finances et la statistique financière des divers États de l'Autriche, le rapport de M. Wolowski sur la statistique et la division du sol, et le rapport de M. Engel sur la statistique et l'industrie.

M. Wisschers rend hommage au zèle et à l'habileté de M. de Czoernig, le vice-président et l'organisateur du Congrès, qui a imaginé plusieurs moyens fort ingénieux pour obtenir, sans coercition, dans un pays dont l'administration est fort compliquée, les renseignements dont la statistique a besoin.

M. Wolowski, qui a également assisté au Congrès de Vienne, ajoute quelques détails à ceux donnés par M. Wisschers qui a, lui aussi, fait un excellent rapport sur une partie de la statistique de l'industrie. L'honorable membre rend également hommage au travail éclairé, à l'esprit impartial, à l'urbanité parfaite de M. le baron de Czoernig, qui a la connaissance exacte des faits de tous les pays, et qui a été l'âme du Congrès en 1857.

M. Wolowski a constaté avec plaisir que dans tous les travaux préparatoires du Congrès les poids et mesures avaient été convertis en mesures métriques, conformément au vœn émis en 1855, à Paris, sur la proposition de M. H. Peut.

M. Joseph Garnier demande si le Congrès de Vienne a donné suite au vœu émis par le Congrès de Paris (sur sa proposition et celle de M. Guillard), relativement à la création, dans chaque État, d'une Commission centrale de statistique, composée des principaux chefs de service, auxquels on adjoindrait un certain nombre d'hommes qui, par leurs études et leurs connaissances spéciales,

pourraient éclairer la pratique et résoudre les difficultés qui appartiennent à la science.

Ce vœu, déjà émis à Bruxelles, en 1853, au nom d'une section, dont M. Joseph Garnier avait été l'organe, mais avec une certaine hésitation, a été renouvelée à Paris à l'unanimité, après un rapport très remarquable et très libéral de M. Czoernig.

M. L. Wolowski répond qu'au Congrès de Vienne cette question a été considérée comme résolue à Paris. M. de Czoernig, dans ses différentes communications, a eu soin de signaler les progrès qui ont été faits dans ce sens, en divers pays.

Le Congrès a ainsi appris qu'en Espagne, à Naples, dans les Etats romains et le Wurtemberg, on est entré dans ce système, qui a pour effet d'ôter à la statistique officielle ce caractère exclusivement bureaucratique qui lui a été souvent reproché, et qui nuit à son autorité.

M. Gabriel Lafond, ministre plénipotentiaire de la république de Costa-Rica, annonce à la réunion que depuis le Congrès de statistique tenu à Paris en 4855, il a été formé un bureau central de statistique dans le pays qu'il a l'honneur de représenter.

## LE CONGRÈS DE BIENFAISANCE A FRANCFORT-SUR-LE-MEIN.

M. Wisschers, qui a également assisté à la deuxième session du Congrès de bienfaisance, tenue à Francfort, le 15 septembre (1), est aussi prié, par M. le président, de donner quelques renseignements sur ce second Congrès.

Le Congrès de Francfort comptait 460 membres. Il s'est surtout occupé de l'organisation des établissements pour l'enfance, les crèches, les salles d'asile, et d'une institution nouvelle, les jardins d'enfants, sur

<sup>(1)</sup> M. Aug. Wisschers a été l'un des promoteurs du Congrès de statistique et du Congrès de bienfaisance. (J. G.)

lesquels il a été dit des choses fort intéressantes. Il s'est encore occupé de la réforme pénitentiaire, et des caractères de la charité privée, publique, facultative et obligatoire. Sur ce sujet délicat, le Congrès a cru devoir écarter la question des fondations charitables qui a récemment agité la Belgique.

Le Congrès de bienfaisance a reconnu que pour répandre de saines notions sur les questions de bienfaisance et de charité, il fallait vulgariser les principes de l'économie politique, et a émis le vœu que l'enseignement de cette science fût particulièrement introduit dans les écoles normales primaires.

M. Joseph Garrier ajoute que quatre membres du Congrès de bienfaisance, amis de la science économique, MM. Harwig Hertz, de Hambourg, le docteur Pickford, de Heidelberg, M. A. Wirth, rédacteur de l'Arbeitgeber, et M. le docteur Boehmert, rédacteur du Journal du Commerce, de Brême (1), se sont constitués en comité pour développer l'enseignement de la science par la création d'associations d'économie politique dans toutes les villes de l'Allemagne, associations qui seraient ou indépendantes, ou rattachées à des associations agricoles ou manufacturières déjà existantes.

Après ces communications, l'entretien porte sur l'utilité de ces congrès économiques.

MM. Villiaumé et Aristide Dumont voudraient que ces réunions fussent encore plus fréquentes qu'elles ne le sont.

MM. Bénard, Marchal, Wisschers, Joseph Garnier, G. Lafond, Carey sont d'un avis opposé. Ces réunions sont d'autant plus fructueuses qu'elles sont plus régulièrement suivies par les mêmes membres; or, des sessions

<sup>(1)</sup> Le même qu'une faute typographique nous a fait appeler Bodemer, p. 217, ligne 3. (A. C.)

annuelles occasionneraient une perte de temps et une dépense qui écarteraient bien certainement un grand nombre de personnes. Il faut une certaine période d'années entre les convocations pour mûrir les questions et recueillir les informations.

## SUR L'INTÉRÊT DES DÉPOTS DE BANQUES.

Le reste de la soirée est consacré à l'examen de cette question portée à l'ordre du jour en ces termes: « Y aurait-il avantage, pour la régularité et la facilité de la circulation, à ce que les banques payassent un intérêt sur les dépôts? »

M. Benard, du Siècle, auteur de la proposition, pense qu'il y aurait tout avantage à ce que les banques payassent un intérêt semblable. Les dépôts seraient attirés et accrus; ils seraient moins facilement retirés, et de ce double effet résulteraient la sécurité et la régularité de la circulation.

Ce payement des intérêts des dépôts devrait être surtout exigé des banques privilégiées qui, utilisant les dépôts, devraient par conséquent faire participer les déposants aux bénéfices qui en résultent. La Banque de France, avec ses 450 à 200 millions de dépôts, profite illégitimement tous les ans de 9 à 42 millions de francs. Une clause des premiers statuts de cet établissement, tombée en désuétude, l'obligeait à payer un intérêt.

M. Carey, de Philadelphie, n'est pas partisan de l'accroissement des dépôts, parce que, selon lui, la stabilité d'une banque dépend du peu d'écart qu'il y a entre le montant du capital disponible et celui des prèts ou billets en circulation. Partout où les dépôts sont relativement considérables, si les déposants ont le droit de demander leur argent, il se produit des changements brusques et pernicieux dans le crédit et le mouvement des affaires.

Les déposants agissent comme si l'argent était dans leur poche; la Banque, de son côté, agit comme si l'argent lui appartenait. Or, comme il n'y a pas deux capitaux, mais un seul en réalité, le mouvement ascendant des transactions, favorisé par ce double emploi du capital, ne tarde pas à se ralentir, et la crise s'ensuit infailliblement.

Ce ne sont donc pas les dépôts remboursables qu'il faut accroître, mais les dépôts fixes et le capital des banques, pour qu'elles fassent les prêts en toute sécurité. Il n'est pas nécessaire, dit-il, que les actionnaires des banques fassent des profits plus considérables que ceux des prêteurs ordinaires.

Les banques peuvent rendre service à la circulation d'une autre manière, par la rapidité des encaissements et des payements pour les particuliers, qui laisse peu séjourner les dépôts dans les caves des banques, et les rejette dans la circulation, aussitôt qu'ils en sont sortis C'est à cette organisation des banques que la liberté a conduit les Etats du Nord-Est de l'Union américaine, tandis que la réglementation a conduit les Etats du Sud-Ouest, comme l'Angleterre, à un système de crédit plus aventureux. Il y a vingt ans que M. Carey, comparant les résultats obtenus dans les divers établissements de crédit, constatait que l'émission des banques du Nord-Ouest des Etats-Unis ne dépassait pas 30 pour 400 du capital disponible, quand celle des banques du Sud s'élevait à quatre, cinq, dix fois l'encaisse. Avec un pareil système, dit M. Carey, l'explosion est immanquable.

M. Carey, n'ayant plus les chiffres énoncés dans son travail présents à l'esprit, renvoie à l'ouvrage de Charles Coquelin, sur *le Crédit et les Banques*, où ils se trouvent reproduits.

M. Carey regrette que plusieurs établissements de cré-

dit de l'Union se soient dernièrement lancés dans le système qu'il combat. Déjà la crise se fait sentir, et des désastres sont à redouter pour cet hiver. Le taux de l'intérêt est à 2 1/2 pour 400 par mois pour les bons crédits, et à 5 pour 400 par mois pour les petites entreprises. M. Carey ne serait pas étonné que, par suite du ralentissement de la circulation, il y eût cet hiver trente ou quarante mille ouvriers sans travail et sans pain dans les districts manufacturiers de l'Union.

M. Villiaumé, sans combattre l'opinion de M. Carey, est de l'avis de M. Bénard, en ce qui concerne les banques privilégiées et spécialement la Banque de France, qui donne à ses actionnaires, par le fait de la gratuité des dépôts, des millions qui reviendraient plus légitimement aux déposants. Or, ceux-ci ne peuvent choisir d'autres banques, puisqu'il y a privilège.

M. Villiaumé pense que le payement d'un intérêt aux dépôts aurait aussi une action préventive sur les crises. On retirerait beaucoup moins son capital, dans les moments difficiles, si on s'exposait à perdre un revenu. Quelles qu'aient été les circonstances, personne n'a été réellement inquiet sur la solidité de la Banque de France; et, en effet, elle fait ses émissions en échange d'un papier à trois signatures, qui n'est jamais resté impayé que dans des proportions minimes. La grande crise de 1848 n'a rien fait perdre à la Banque.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, croit que le monopole accordé aux banques par le gouvernement est une condition de stabilité et de confiance de la part du public. Il croit, d'autre part, que le gouvernement ne peut vouloir que la Banque fasse trop de concurrence à la Rente en attirant, par l'appât d'un intérêt, des capitaux qui se mettent actuellement sous forme de fonds publics pour avoir un produit.

M. Villiaumé fait observer que la Banque ne pourrait faire concurrence aux fonds publics; car la Banque ne donnerait jamais un intérêt égal à celui que produisent les rentes.

M. Alph. Courtois, négociant, répond négativement à la question posée par M. Bénard.

Les banques privilégiées que nous connaissons ne sont, à vrai dire, qu'une forme de l'État banquier; c'est l'Etat qui nomme le gouverneur de ces banques, c'est lui qui dresse les statuts, qui les modifie, etc. L'actionnaire n'est là que pour fournir les fonds et recevoir des dividendes dont l'importance compense largement son inaction. Or, accorder un intérêt aux dépôts d'espèces en comptes courants, ce serait, en raison de la grande sécurité qu'offre l'Etat, détourner le commerçant ou le particulier qui aurait des fonds disponibles pour peu de temps des idées de prévoyance et de prudence dont il ne doit jamais se départir. Quel grand effort de prévoyance ou de prudence faut-il en effet pour porter ses fonds en comptes courants à 3 pour 100, je suppose, dans les caisses d'une banque dont l'Etat endosse pour ainsi dire le papier? On ne peut admettre raisonnablement qu'une banque ne soit pas plus avantagée que les autres commerçants en temps de crise; c'est ainsi qu'en 1848 la Banque de France obtint l'autorisation de suspendre ses payements, tout en continuant ses opérations. L'Etat étant là pour couvrir ces institutions en cas de besoin, on peut dire, sans crainte d'hyperbole, qu'il appose sa signature sur tous leurs actes, en garantie de leur exécution. Que l'on soit pour ou contre la liberté absolue des banques (M. Courtois est pour la première de ces deux opinions), on ne peut s'empêcher de reconnaître que donner aux banques, telles qu'elles sont actuellement constituées en Europe, la faculté de payer intérêt à leurs comptes courants, ce serait détourner des capitaux des autres industries pour les agglomérer en une seule caisse et par suite donner à l'industrie des banques, au détriment des autres, un ascendant qui est loin d'ètre sans danger; en tout cas, c'est inviter le négociant à ne pas surveiller l'emploi de ses fonds et par suite créer une paresse d'esprit qui est toujours fatale dans le commerce. Les principes économiques, qui veulent que le particulier fasse non seulement tout ce qu'il fait dans l'état actuel des choses, mais encore une foule de choses dont le gouvernement s'occupe plus ou moins directement, ne nous permettent pas de voir, sans de vives craintes, cette nouvelle extension du domaine de l'État.

Avec le régime des banques libres, la question de M. Bénard devient une question de pratique, une question d'art; la concurrence déterminerait les limites dans lesquelles ces banques devraient agir; chacune pourrait payer ou ne pas payer intérêt, selon sa convenance, et le public pourrait aller trouver telle ou telle banque, suivant la sécurité qu'il croirait rencontrer et le bénéfice qu'il pourrait trouver à le faire.

M. Gabriel Lafond répond aussi négativement à la question posée par M. Bénard. Forcer une banque, même privilégiée, à payer l'intérêt des dépôts, c'est la forcer à se servir des dépôts, et, pour s'en servir avec avantage, à faire des placements aventureux, ou qui, tout au moins, immobiliseraient les capitaux et les laisseraient au dépourvu en temps de crise. C'est la faute qui fut commise avant 4848 pour les banques libres de MM. Gouin, Ganneron et Baudon.

#### Séance du 5 novembre 1857.

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, a présidé cette réunion, à laquelle avait été invité M. Percira, ancien membre de la Chambre des députés du Brésil et ancien président de la province de Rio-Janeiro.

### COMMUNICATION SUR LE BRÉSIL.

Sur la demande du président, M. Pereira donne quelques détails sur l'enseignement de l'économie politique au Brésil et sur le mouvement de la réforme douanière dans ce pays. L'économic politique est enseignée au Brésil dans les deux écoles de droit de l'empire, qui ne sont pas exclusivement consacrées à l'enseignement du droit proprement dit, mais encore aux diverses sciences sociales. Le tarif des douanes va s'améliorant et le système protecteur disparaissant, dans le but de faire de la douane une institution fiscale seulement. En ce moment les deux tiers des revenus de l'empire et une partie du revenu des provinces consistent en droits de douanes à l'importation et à l'exportation. On s'est fort bien trouvé des dernières réductions qui ont amené, comme en Angleterre, une augmentation du revenu. Aujourd'hui, les droits ne dépassent généralement pas 45 pour 400 sur la valeur réelle des produits, c'est-à-dire sur les prix déclarés ou constatés sur factures.

### DES IDÉES ÉCONOMIQUES A ROUEN.

M. Bénard (du Siècle) fait part à la réunion de la mort de M. Visinet, rédacteur du Journal de Rouen, préfet de l'Orne en 1848, l'un des doyens de la presse départementale, et qui n'avait cessé de lutter avec conviction, énergie et talent, en faveur des principes économiques, et particulièrement de la liberté commerciale. Ses convic-

tions à cet égard, dans un pays généralement protectionniste, lui avaient valu maintes tribulations. Il n'en est pas moins resté entouré de l'estime générale; M. Ch. Levavasseur, un des hommes les plus importants de la Normandie, par sa situation et sa fortune, a prononcé un discours très élogieux sur sa tombe.

M. Michel Chevalier se joint à M. Bénard pour déplorer la perte que vient de faire l'économie politique dans la personne de M. Visinet, qu'il connaissait depuis de longues années, et avec lequel il était en correspondance. La conduite de M. Visinet mérite d'autant plus d'éloges qu'il avait affaire à la ville du monde la plus prohibitive et la plus susceptible en matière de tarifs. C'est cependant la liberté du travail qui a fait jadis la prospérité de la capitale de la Normandie et qui doit encore contribuer à augmenter son activité et son importance.

Rouen est dans une position favorable vraiment exceptionnelle. Les navires des États-Unis peuvent remonter jusqu'à son port; elle pourrait expédier les siens aux cinq parties du monde, avec la liberté commerciale qui serait un nouveau bienfait pour elle; et, cependant, quoique le département du Nord se fasse remarquer par des vœux anssi dénués de raison que de style, il serait difficile de dire que la répulsion de Rouen pour la liberté des échanges ne l'emporte pas sur celle que manifestent Lille, Roubaix, etc.

Il y a soixante-quinze ans, lorsqu'il s'agissait d'autoriser la fabrication des toiles peintes, Rouen faisait valoir la prospérité due à ses manufactures de cotonnades et voyait, si l'on permettait les toiles peintes, qui sont une de ses gloires actuellement, « son commerce désolé; ses métiers abandonnés; les femmes, les enfants, les vieillards plongés dans la misère; les terres les mieux cultivées retomber en friche, et la Normandie déserte ».

L'esprit général rouennais est resté le mème; c'est cet esprit que M. Visinet n'a cessé de combattre avec un courage que l'on peut proposer pour modèle à tous les défenseurs de la liberté commerciale.

M. Joseph Garnier rappelle que l'autorisation des fabriques de coton avait excité pareillement une vive opposition, quelques années auparavant.

M. Marchal, ingénieur des ponts et chaussées, prend la défense d'une cité qu'il a habitée plusieurs années. Il a pu remarquer que les principes libéraux avaient à Rouen d'intelligents et de zélés défenseurs dans la Société d'agriculture et dans la Société d'émulation dont il a fait partie. Dans diverses circonstances, il a vu se former, au sein de ces deux associations, une minorité importante par le nombre et surtout par la supériorité des membres.

LA LIBERTÉ DES OPÉRATIONS DE BOURSE A TERME, AUTREMENT DIT DE L'AGIOTAGE.

La réunion s'occupe ensuite d'une des questions portées à son ordre du jour permanent, et proposée par M. Alph. Courtois en ces termes: « De la liberté des opérations de bourse, autrement dit de l'agiotage. »

M. Alph. Courtors fait quelques remarques au sujet de l'expression d'agiotage. — L'opinion publique confond sous la même désignation des opérations de nature fort différente: des opérations légitimes, utiles et parfaitement morales, ou du moins qui n'ont rien d'immoral, — et des opérations indélicates, ou frauduleuses. Il faut, avant tout, dans les affaires de bourse, comme dans toutes les affaires commerciales, établir une juste démarcation entre le travail commercial proprement dit et les actions répréhensibles.

L'agiotage, distingué de toute manœuvre frauduleuse ou indélicate, est une opération commerciale faite, soit au comptant, soit à terme, en vue d'un bénéfice sur l'achat ou la vente des valeurs. C'est une spéculation dans laquelle, à côté du risque de gagner, on court celui de perdre; qui n'a rien de plus répréhensible que les spéculations sur marchandises ou sur effets de commerce. Ces valeurs sont des titres représentatifs des propriétés, sous une forme très commode pour la circulation et la mobilisation de la richesse. La Bourse où on les négocie n'est rien autre qu'un marché public où se rencontrent vendeurs ou acheteurs de ces titres.

Il est d'intérêt public que ce marché soit libre, que les transactions qui s'y font soient garanties, comme toutes les autres transactions ou spéculations industrielles et commerciales (1).

M. Arist. Dumont, ingénieur des ponts et chaussées, redoute la liberté dans les affaires de Bourse et croit à la nécessité de l'intervention gouvernementale, et d'une réglementation ayant en vue la répression des abus de l'agiotage: cette réglementation, qu'il reconnaît être fort difficile, dût-elle, en arrêtant l'essor des mauvaises affaires, mettre aussi des entraves aux bonnes.

M. Dumont pense qu'une réorganisation de la Bourse est nécessaire, sans préciser les données d'une nouvelle organisation.

M. Garbé, ancien préfet, ne partage pas cette opinion. La réglementation pour supprimer l'abus empêcherait l'usage. La question est de savoir s'il est bon, s'il est utile pour la société que la richesse soit facilement mobilisée et qu'elle circule le plus promptement possible, sous la meilleure forme transmissible. Si la réponse est négative, il faut supprimer la Bourse; si elle est affirmative, il faut lui laisser toute liberté d'action. Les

<sup>(1)</sup> La loi du 28 mars 1885 a reconnu la légalité des opérations à terme, même ne se liquidant que par une simple différence. (A. C.)

fraudes, les abus possibles à la Bourse, sont ceux de tous les marchés, de toutes les affaires; le Code pénal y pourvoit, c'est aux particuliers à s'en défendre et à s'éclairer sur les affaires qu'on leur propose.

Le marché à terme, qui est particulièrement en cause, est une opération de crédit, comme l'escompte, comme toute autre opération qui ne se résout pas immédiatement en espèces. Toute transaction de crédit entraîne le risque de faire faillite, c'est le mauvais côté des choses; mais faut-il, pour éviter la chance de faillite, mettre au crédit des entraves qui l'anéantiraient? Assurément, sans crédit les affaires seraient bien sûres, mais on ne ferait pas beaucoup d'affaires. On a reproché au Crédit foncier de fournir aux propriétaires les moyens de dépenser plus facilement leurs biens; mais le crédit a aussi l'avantage de leur faire obtenir des capitaux dont ils peuvent tirer un excellent parti. De même dans le commerce, le crédit, en faisant courir des chances, offre des ressources profitables. Le marché à terme est une opération de crédit, ayant pour effet de faire beaucoup d'affaires avec peu d'argent: est-ce un mal qu'il soit possible de faire beaucoup d'affaires avec peu d'argent? M. Garbé ne le pense pas.

M. André-Pasquet (du Siècle) défend aussi la liberté des transactions de bourse. Il peut se faire que, dans certains moments, ces affaires prennent trop de développement, absorbent trop de capitaux; il peut être utile alors que la presse et l'opinion publique réagissent. Mais c'est là une question de mœurs dans laquelle le législateur et le gouvernement n'ont rien à faire. La mobilisation et la circulation des valeurs sont nécessaires; elles facilitent l'agglomération des capitaux pour des entreprises qui exigent une grande force, tout en divisant la propriété et les revenus. La Bourse est un organe essentiel pour

cette évolution de la richesse publique. S'il s'y commet des imprudences, les auteurs en portent la peine. S'il s'y commet des abus, c'est au procureur impérial de s'en mèler. Le système de répression vaut mieux que celui de prévention.

M. L. Wolowski, membre de l'Institut, et M. Ch. Renouard appuient les observations de MM. Courtois et André-Pasquet. M. Renouard fait remarquer cependant qu'il est désirable que l'action vienne surtout des individus qui se croient lésés.

C'est à eux de demander justice aux tribunaux, plutôt qu'au procureur impérial, l'intervention de ce dernier n'étant autre que celle de l'Etat, qui ne doit rationnellement apparaître que dans les cas de nécessité générale et sociale.

M. Dupuit, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, distingue, dans les opérations de circulation et de crédit, celles qui sont bonnes et réelles, et celles qui sont factices et n'ont pas d'effet utile. Les marchés à terme, qui ne sont que des conventions de jeu, des paris sur la hausse ou la baisse, appartiennent, selon lui, à cette seconde catégorie. M. Dupuit est trop ami de la liberté pour demander qu'on les interdise; mais il trouve rationnel que la loi ne les protège pas, et que les tribunaux ne soient pas appelés à en connaître puisqu'ils ne sanctionnent pas les paris aux échees, par exemple, ou autres dettes dites d'honneur. Le temps des juges est payé par le public; il ne faut pas l'employer à protéger des opérations futiles.

Mais d'autres opérations de bourse ont droit à la protection du législateur : ce sont les émissions des entreprises qui font appel aux actionnaires, c'est le trafic des titres de ces derniers, car chaque action représente un versement quelconque ou une part de propriété qui court des chances diverses et dont la hausse, quand elle survient, n'est que la compensation ou la récompense de peines prises, de risques courus.

M. Frédéric Passy trouve que les opérations à terme sont des opérations sérieuses, puisqu'elles ont en vue un bénéfice basé sur des éventualités plus ou moins bien appréciées. Voilà une affaire qui baisse, mais qui est néanmoins solide, parce qu'elle repose sur de bons éléments et qu'elle est conduite par des gens intelligents. On croit que ses titres se relèveront et on spécule en conséquence. On peut se tromper assurément, et là est le danger; mais de même qu'on profite légitimement du bénéfice, il faut supporter la perte; et la loi doit rendre le perdant responsable de son imprudence ou de sa fausse spéculation. Le seul moyen de réprimer l'excès des marchés à terme, de les rendre moins aventureux et de limiter les jeux de bourse, d'éviter que la spéculation ne dégénère en loterie, c'est de rendre les contractants responsables et justiciables des tribunaux. M. F. Passy rappelle un jugement du tribunal de commerce de Rouen en 1856, condamnant, en termes énergiques, au nom de la morale et sous le rapport de la pratique des affaires, le système qui refuse l'action légale aux créanciers d'une dette de jeu ou de pari.

M. Alph. Courtois est dans le même sentiment et désire la reconnaissance légale des contrats qui ont, au moment où on les fait, des avantages réciproques. Il y a dans toute opération à terme des raisons diverses de croire à la hausse ou à la baisse, qui, pour être appréciées et déduites, nécessitent des efforts d'intelligence et de jugement. C'est la prévision la plus exacte qui est récompensée par le succès : rien de plus juste. Pourquoi donc la loi ne sanctionnerait-elle pas ce qui est légitime? La loi, en ne reconnaissant pas ces opérations, rend le contractant loyal dupe de celui qui ne l'est pas.

Comme M. Dumont, M. A. Courtois voudrait une réorganisation de la Bourse, mais pour d'autres motifs et dans un autre sens. Il signale la mauvaise réglementation de la Bourse, qui est encore aujourd'hui ce qu'elle était du temps de Louis XV. A cette époque, on créa et vendit, comme ressource financière, soixante charges d'agent de change. Ces intermédiaires étaient alors trop nombreux; ils sont aujourd'hui insuffisants, puisque les affaires ont centuplé. D'autres intermédiaires, d'autres courtiers (dits courtiers marrons) ont pris place à côté des premiers pour satisfaire aux besoins du commerce et de la circulation. Les services de ces agents sont nécessaires, puisque le public s'adresse à eux; ils sont indispensables, puisque les agents de change euxmêmes les emploient; et cependant la loi ne les reconnaît pas; ils vivent sous un régime de tolérance qui n'est ni rationnel, ni digne, ni convenable.

M. André-Pasquet insiste de nouveau sur les avantages des marchés à terme. Ces opérations alimentent et soutiennent le crédit et le mouvement circulatoire de la richesse générale. Or, ce mouvement circulatoire, cette facilité de négociation, aident à la création des entreprises, à l'application des découvertes. Prohiber les marchés à terme, ce serait donc prohiber l'esprit d'invention.

Afin de montrer les secours que les marchés à terme apportent ainsi au crédit public, M. Pasquet cite les cours actuels des fonds publics, du 4 1/2 pour 100 qui est à 90, et du 3 pour 100 qui est à 67. C'est la spéculation qui élève ce dernier et le soutient à un taux relativement plus élevé; sans compter que l'élévation du 3 contribue à soutenir le 4 1/2 lui-même. C'est l'impulsion des marchés à terme qui ralentit dans les circonstances actuelles la dépréciation des valeurs.

M. André-Pasquet fait encore remarquer que si l'on venait à prohiber les marchés à terme sur les fonds publics ou les valeurs de bourse, il faudrait les prohiber pour les huiles, les colzas, les savons, les esprits, les blés et pour tous les produits qui donnent lieu à des spéculations.

M. André-Pasquet signale l'animosité des hommes adonnés aux professions judiciaires contre les hommes de finances et d'affaires. Il se l'explique par le mouvement de la clientèle qui abandonne les avoués, les notaires, les avocats, etc.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, est de l'avis des membres qui ont défendu l'utilité des marchés à terme et qui en réclament la reconnaissance par la loi. Il rappelle l'opinion de Mollien à ce sujet et les efforts qu'il sit auprès de Napoléon Ier pour lui faire partager son sentiment. Napoléon Ier avait été circonvenu par des financiers qui avaient perdu à la Bourse et qui cherchaient à lui persuader que les spéculateurs à la baisse attentaient à la dignité de l'État. Il voulut consulter Mollien qui, dans un entretien plein de déférence et de fermeté, s'attacha à réfuter cette absurde manière de considérer les choses, et à combattre la prohibition par les diverses raisons qui viennent d'être données. M. Michel Chevalier rappelle que le comte Mollien a rendu de grands services par la justesse de ses conseils, et qu'il avait étudié l'économie politique dans Adam Smith.

M. le comte Cieszkowski a entendu donner comme argument, en faveur des marchés à terme, la facilité des derniers emprunts publics contractés en France. La véritable cause du succès de ces emprunts a été le bas prix auquel on a pu les souscrire et qui permettait de réaliser un bénéfice immédiat à la Bourse.

M. Ch. Renouard clôt l'entretien en faisant remarquer

à M. André-Pasquet qu'ils'exagère l'animosité des professions judiciaires. Les avocats n'ont rien à perdre au développement des affaires financières et autres; les avoués n'auraient qu'à gagner à la reconnaissance légale des marchés à terme, et les notaires n'ont rien à y perdre. Quant à la magistrature, ce qu'elle désire surtout, ce sont des lois positives, afin qu'elle puisse exercer son action en parfaite sécurité d'esprit, ce qui n'a pas lieu, par exemple, pour l'application des lois de 4807 et de 1850, relatives au délit de prêt au-dessus de 5 et 6 pour 100, quand la Banque élève son escompte au-dessus de ce taux et que les banquiers sont obligés de la suivre.

Dans les conversations privées qui ont suivi le débat général, un membre résumait ainsi son opinion : « Il est bizarre que, dans une réunion d'économistes, on ait à discuter la question de savoir si des entraves mises à certaines transactions doivent être maintenues ou même aggravées. C'est une manie de notre temps, malheureusement trop encouragée par les préjugés du pays, que de vouloir incessamment prendre en main la tutelle des niais et des écervelés et régler le pas de la société sur le pas de ceux qui ne savent pas se conduire. Liberté, responsabilité, voilà la seule solution légitime au point de vue des principes. Les abus qu'on reproche à la Bourse ne disparaîtraient pas, mais ils s'atténueraient singulièrement avec la liberté et la responsabilité, bien comprises et pratiquées. »

Quant à la question des marchés à terme, il est regrettable que la loi leur refuse sa sanction, car c'est une forme de transaction très utile. Seulement, M. Dupuit se déclare assez peu ému de ce déni de sanction, en raison d'une autre exception au droit commun qui se produit dans l'organisation de la Bourse. En cas de marchés à terme non réalisés, ce n'est pas le client, c'est l'intermédiaire qui perd les sommes dues et dont la loi lui interdit la répétition. Or, la classe des intermédiaires est privilégiée, et ceux qui n'admettent que la liberté comme base des transactions civiles et commerciales, s'intéressent trop peu au privilège pour vouloir en diminuer les charges.

Un autre membre, M. Dumesnil-Marigny, signalait la fréquence des marchés à terme comme une cause de ruine incessante pour les individus qui s'y adonnent, une partie de l'avoir des contractants restant entre les mains des intermédiaires.

#### LETTRE DE M. VÉE.

M. Vée, maire du cinquième arrondissement, directeur de l'Assistance publique, a adressé la lettre suivante au secrétaire perpétuel de la Société, à l'occasion de cette discussion:

La Société d'économie politique, au milieu de la longue et intéressante conversation qui a eu lieu hier soir dans son sein sur l'agiotage, n'a cependant pas abordé suffisamment, ce me semble, le côté fondamental de la question qu'elle traitait. L'heure avancée à laquelle la séance s'est terminée m'a empêché de lui présenter à ce sujet quelques observations que je viens vous soumettre ici.

Ceux de mes confrères qui ont pris la parote ont très bien prouvé l'utilité du grand marché ouvert à la Bourse pour le développement du crédit public et celui des grandes entreprises industrielles, dont les excès et les abus ne sont d'ailleurs justiciables que de l'opinion publique et des tribunaux; on a corroboré par l'autorité d'un grand nom le respect dù par le gouvernement à la liberté des transactions, alors même qu'elles avaient pour but de spéculer à la baisse sur ses propres valeurs; et on a laissé percer des regrets qui ne me paraissent pas sans fondement, sur la distinction introduite dans la loi, relativement à la sanction qu'elle donne ou qu'elle refuse à des engagements librement contractés et auxquels la morale ne permet, en aucun cas, de se soustraire.

Mais de toutes ces opinions justifiées et libéralement admises, qu'a-t-il été dit sur l'utilité économique des marchés à terme, qui constitue essentiellement ce qu'on entend ordinairement par agiotage à la Bourse, sur leur influence bonne ou mauvaise relati-

vement à la formation ou à la conservation de la richesse publique? Fort peu de choses, ce me semble; et cependant c'était là, à mon avis, le côté véritablement important de la question que nous traitions.

Ce seul argument direct en faveur de leur utilité, que je me rappelle avoir entendu émettre, serait que l'usage des marchés à terme amoindrirait les crises financières, et on apportait pour preuve à l'appui de cette opinion, qu'en ce moment-ci même la baisse des valeurs qui se faisait sentir à la Bourse avait été singulièrement atténuée par les énergiques efforts des spéculateurs engagés à la suivre pour en atténuer les désastreux effets; mais ceci me semblait vouloir résoudre la question par la question elle-même, car s'il n'y avait pas de spéculateurs aventureux, il n'y aurait guère de crises. Les détenteurs sérieux qui ont acquis des titres négociables dans l'espoir éloigné d'une augmentation de capital, mais avec la certitude actuelle d'un bon revenu, ne sont guère pressés de les jeter sur la place au premier souffle de mauvais augure; et s'ils le font, ils sont ordinairement entraînés dans la panique eausée par la spéculation elle-même.

Mais avant d'aller plus avant dans les objections que j'ai à présenter sur ce sujet, il me faut d'abord séparer nettement la bonne spéculation de celle que je regarde comme mauvaise : ainsi, par exemple, si les chanvres sont rares et chers en ce moment à Paris, et que je connaisse un lieu où ils soient abondants et à bon marché, si j'ai bien calculé le temps et les frais nécessaires pour les faire venir, je puis vendre à terme et à prix modéré une quantité de cette marchandise en rapport avec mon crédit, mes moyens d'action; j'aurai fait une opération profitable à la fois au producteur et au consommateur ; j'aurai rendu un véritable service économique en me procurant un légitime bénéfice sans sortir des

bornes de la prudence ordinaire.

Mais si, présumant seulement que l'opération que je viens d'indiquer sera faite par plusieurs personnes et qu'il en résultera une baisse dans les prix, je prends l'engagement de livrer des chanvres à terme fixe, sans autre moyen de le faire que d'en acheter moi-même sur la place, à l'échéance indiquée, quel service aurai-je donc rendu? Peut-être atténuerai-je un peu le mouvement de hausse qui se prononçait; mais cet avantage peut-il balancer la perturbation bien plus forte que causera sur le marché l'obligation forcée où je me trouverai d'acheter au terme convenu, si mes prévisions de baisse ne se sont pas réalisées, et le désastre qui en résultera pour ma fortune et mon crédit, dans un système social où tout est lié et où l'imprudence d'un individu rejaillit toujours en mal jusque chez ses voisins?

Cependant, dans le cas que je viens d'indiquer, un homme habitué aux affaires et rompu dans l'exercice de certaines branches de commerce peut encore calculer ses chances de gains ou de pertes, avec quelque degré de probabilité, et peut-ètre, dans l'intervalle qui lui est laissé, pourra-t-il assurer le succès de ses spéculations par des recherches actives et des mesures habilement prises; mais en est-il de même lorsque le marché à terme a pour objet les effets publics, et les valeurs industrielles dont les cours sont ordinairement entraînés par les circonstances qui réagissent sur les premiers ? dans mon opinion, très assurément non!

Celui qui vend ou achète à terme des valeurs de bourse ne produit rien, ne déplace rien d'une manière utile pour personne.

Ne parlons même plus de cette prétendue influence utile exercée occasionnellement sur les cours par ces marchés de confiance mutuelle où celui qui vend ne possède pas plus que celui qui achète; l'influence en plus exercée par l'un est nécessairement annihilée par celle en moins résultant de la manière de voir de son antagoniste.

Et d'ailleurs, dans la lutte qui s'établit entre la hausse et la baisse, sur quelles bases se pose-t-on de part et d'autre pour s'assurer l'avantage? toujours sur des événements politiques nés ou à naître dans les quatre parties du monde, souvent sur des mesures gouvernementales ou administratives plus ou moins douteuses, quelquefois sur les vicissitudes atmosphériques. Sans doute on déploie dans ces calculs une extrême intelligence, comme l'a fait remarquer celui de nos honorables confrères qui avait posé la question, et je suis loin de le contester; mais cette intelligence, si grande qu'elle soit, je la considère encore comme insuffisante; car les inconnues sont si nombreuses dans les problèmes qu'elle a à résoudre, qu'il n'y a pas d'algèbre qui puisse les dégager d'une manière sûre. Quand les affaires sont loyalement conduites, elles sont presque toujours dominées par le hasard, ce sont de véritables paris.

De pareilles opérations ne peuvent guère être avouées, ce me semble, par la science économique; mais encore, renfermées dans certaines limites, elles pourraient n'occasionner que de simples déplacements de capitaux, si d'ailleurs elles se faisaient sans frais; mais ainsi qu'un autre membre de la Société le faisait observer après la séance, l'expérience montre que presque tous les joueurs à terme, même prudents, voient amoindrir certainement leur fortune lorsqu'ils prolongent leurs opérations pendant un grand nombre d'années; la raison est que chacune d'elles est inévitablement grevée de frais de courtage qui se multiplient

en raison de leur nombre et s'additionnent chaque année sur la seule place de Paris par un nombre énorme de millions de francs, qui se trouvent ainsi enlevés aux fjoueurs et sans affaires sérieuses.

A mon humble avis, c'est un très grand mal que de voir cet amas de capitaux, ce nombre si considérable d'intelligences d'élite, détournées des travaux productifs, pour se jeter dans une fournaise où cette masse bout et se consume, sans résultats utiles pour la société.

Et ce n'est pas là encore tout ce qu'ont de fâcheux ces marchés aléatoires que chaque mois voit liquider en si grand nombre. A côté de quelques fortunes accumulées rapidement et souvent dissipées dans les folles dépenses du luxe, que de ruines cette manie du jeu ne répand-elle pas autour de nous, que de nonvaleurs ne produit-elle pas? Il ne faut pas aller remuer la fange des débats judiciaires pour aller y montrer les entraînements criminels auxquels elle conduit; mais près de nous, parmi nos parents et nos proches, ne voyons-nous pas trop souvent un commerce profitable, une industric florissante et utile, rendus tout à coup impossibles par des pertes subies à la Bourse; des familles aisées, dont les enfants étaient élevés à grands frais pour les carrières libérales, ruinées tout à coup par un moment d'aberration ou d'entraînement du père qui avait laborieusement construit jusque-là l'édifice de sa prospérité, et ces enfants, jetés dans la misère sans être préparés au travail qui incombe aux classes pauvres, devenir le fléau de la société dont ils devaient être la lumière et l'orgueil.

Tels sont les effets du mirage décevant qu'ont subi quelquerois même de nobles cœurs et de belles intelligences, et qui entraîne chaque jour tant de victimes vers l'aléa des marchés à terme.

Est-ce à dire cependant que nous appelions contre ces transacteurs aucune gêne, aucune mesure restrictive légale ou administrative? Non, sans doute, car nous manquerions ainsi à tous nos principes; mais les économistes, qui croient à la liberté le don de guérir les maux causés par les erreurs des hommes, doivent élever d'autant plus haut la voix pour signaler les écueils vers lesquels une direction fatale les entraîne.

Agréez, etc.

C. VÉE.

#### Séance du 5 décembre 1857.

ORIGINE ET CAUSES DE LA CRISE ACTUELLE.

Cette réunion, fort nombreuse, a été présidée par M. Ch. Dunoyer, membre de l'Institut.

L'entretien s'est fixé sur une des questions mises à l'ordre du jour par le secrétaire perpétuel et qui préoccupe vivement l'attention publique: « L'origine et les causes de la crise actuelle. »

Le comte Cieszkowski aurait désiré que la Société s'occupât de cette question il y a un mois; mais aujour-d'hui qu'elle est posée devant le Parlement d'Angleterre, il croit préférable d'attendre l'énoncé des faits qui seront portés à la tribune. Cet avis, combattu par MM. Villiaumé, Dunoyer et Dussard, n'est pas partagé par la Société.

M. Léonce de Lavergne, membre de l'Institut, prend le premier la parole.

M. L. de Lavergne entend beaucoup dire, soit dans les journaux, soit ailleurs, que la crise française n'est que le contre-coup des crises anglaise et américaine; il ne croit pas que ce soit exact. Sans doute, par suite de la solidarité qui unit entre elles toutes les nations commerçantes, les crises étrangères sont pour quelque chose dans la période actuelle de notre propre crise, mais elles n'en sont pas l'unique cause, elles n'en sont même pas la principale. Quand elles ne seraient pas arrivées, nous n'en aurions pas moins eu la nôtre, qui a ses causes intrinsèques et fondamentales. Ce qui le prouve, c'est qu'elle est la plus ancienne. Si les Américains ou les Anglais s'avisaient de dire que c'est nous qui les avons entraînés, ils auraient tort sans doute, mais ils auraient pour eux la raison apparente de la chronologie.

Chez nous, cette partie de la question qui tient au mécanisme des banques, et qui paraît avoir eu de l'importance en Angleterre, en Écosse et surtout en Amérique, n'a joué qu'un faible rôle; aucune banque n'a suspendu ses payements, le mal n'était pas on n'était que faiblement dans la circulation.

Toute crise vient d'un défaut momentané d'équilibre entre la production et la consommation; mais l'équilibre peut être rompu de deux manières, ou parce que la production a augmenté à l'excès, ou parce que la consommation a diminué: dans le premier cas, le mal se corrige vite; il suffit d'une liquidation violente qui emporte le plus compromis; dans le second, c'est le corps social tout entier qui sonfire, il a plus de peine à se remettre. Nous sommes malheureusement dans ce dernier cas.

Prenons pour exemple l'industrie de la soie. D'où vient que la fabrique de Lyon chôme aujourd'hui? Est-ce qu'elle avait trop augmenté sa production? Non, puisque la matière première a manqué. On a sans doute essayé de suppléer à l'énorme déficit de notre propre soie en achetant des soies de Bengale ou de Chine; mais, en fin de compte, le manque de soie a eu pour résultat immédiat de ralentir la marche de la fabrication. Nous voyons cependant beaucoup d'étoffes de soie rester invendues; la diminution survenue dans le débouché des États-Unis y est sans doute pour quelque chose, mais la réduction de la consommation intérieure, par suite du haut prix des soieries, y a probablement beaucoup plus de part.

Il serait facile de montrer le même fait se reproduisant dans la plupart de nos grandes industries. Celle qui les résume toutes, l'industrie des chemins de fer, fournit l'exemple le plus frappant. A-t-on fait trop de chemins de fer en France? Non, sans doute, puisque nous en avons beaucoup moins que la plupart de nos voisins; c'est le

trafic qui a cessé de se développer, faute d'activité commerciale.

La cause première de cette réduction sensible dans la demande des produits manufacturés est la longue crise agricole qui a été le résultat de quatre années de mauvaises récoltes. Toutes les industries nationales sont solidaires; de même que la population industrielle constitue le principal débouché de l'agriculture, de même la population agricole constitue le principal débouché des manufactures. On peut évaluer à plusieurs milliards nos pertes agricoles depuis cinq ans; la quantité des moyens d'échange a diminué d'autant, et, par conséquent, la demande des produits qui s'échangent d'ordinaire contre les produits agricoles. C'est la même cause qui s'était déjà fait sentir en arrêtant le progrès de la population et qui traverse aujourd'hui une nouvelle phase. Ajoutez les dépenses de la guerre et les autres dépenses improductives, et vous mesurerez le vide qui s'est fait dans la richesse nationale. L'exagération des dépenses publiques a produit un moment d'illusion, en créant une activité artificielle; mais comme, au fond, on aggravait le mal en le dissimulant, la vérité a fini par se faire jour.

M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées, considère comme très impropre la qualification de monétaire donnée généralement à la crise actuelle; car jamais peut-être l'ensemble des pays atteints par cette crise n'a eu plus de monnaie qu'il n'en a aujourd'hui, et il en a certainement plus qu'au moment où la crise n'existait pas.

Ce n'est donc pas dans l'absence de la monnaie qu'il faut chercher la cause de la crise, ni dans son abondance qu'il faut y chercher un remède.

Toute crise, de la nature de celle que nous subissons, n'est jamais que le résultat d'une diminution dans la production des objets réellement utiles. Cette diminution amène leur renchérissement, et ce renchérissement devient un obstacle aux épargnes que chacun faisait habituellement, et quelquefois même une cause de la consommation des épargnes antérieurement faites. Il en résulte que les industries qui comptaient sur ces épargnes se trouvent en souffrance, et que les propriétaires des épargnes qui restent sur le marché en obtiennent un loyer plus élevé, attendu qu'elles sont très demandées et peu offertes. Le contraire arrive, lorsque la production est abondante par rapport à la consommation; le prix de chaque chose diminuant, l'épargne devient facile et abondante, et alors le loyer de l'argent diminue. Dans ces deux circonstances, la quantité de monnaie reste la mème et n'a aucune influence sur la situation financière du pays. Il ne faut donc pas chercher la cause de la crise actuelle ailleurs que dans la diminution de la production de ces dernières années.

En ce qui concerne l'Europe, il est évident que la guerre d'Orient, à laquelle un si grand nombre de nations ont pris part, a diminué pendant plusieurs années la production des objets utiles; car elle a eulevé à cette production non seulement les soldats qui ont combattu, mais les ouvriers, bien plus nombreux encore, qui ont été occupés à fabriquer l'immense matériel qu'a exigé cette guerre lointaine. Il est clair que si ce grand nombre de travailleurs avait été laissé à ses occupations habituelles, nous aurions eu, soit directement, soit indirectement, par voie d'échange, plus de blé, plus de vin, plus de viande, plus de sucre, plus de coton, etc., etc., et ayant payé toutes ces choses beaucoup moins cher, nous aurions aujourd'hui des économies disponibles.

Sans doute la guerre d'Orient n'est pas la seule cause de la crise; on peut reprocher à l'industrie des entreprises mal conçues et mal exécutées, où s'est consommée en pure perte une grande quantité de travail; on peut reprocher aux particuliers de trop grandes dépenses de luxe; mais ces causes, du moins en ce qui concerne la France et l'Angleterre, doivent être considérées comme secondaires en présence de la guerre, qui, à peine éteinte en Europe, vient de se rallumer dans l'Inde.

M. Th.-N. Bénard, rédacteur du Siècle, n'attribue aucune influence sur la crise actuelle au développement du luxe. Les crises éclatent toujours après les disettes par cette raison que beaucoup d'individus prévoyants ou peureux consacrent leurs épargnes à des achats de grains. De là un grand mouvement d'espèces. Au fur et à mesure que la baisse se produit sur les céréales, ces capitaux mobiles se retirent et le numéraire devenant rare contribue à grossir la crise, s'il ne la détermine.

M. H. Passy, ancien ministre des finances, membre de l'Institut, rappelle des relevés que vient de publier M. Clément Juglar sur la situation comparée de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France, d'après les comptes rendus officiels des opérations aux époques de crise. L'inspection de ce tableau donne la clef du mécanisme des crises, de leur origine, de leur développement, de leur terminaison (1).

M. Passy regrette l'absence de M. Juglar, parce qu'il

<sup>(1)</sup> Ces tableaux montrent que l'escompte des effets de commerce, le taux de l'escompte, la réserve métallique, la circulation des billets suivent les mêmes oscillations dans les deux pays. Aux époques de crises le porte-feuille est gonfié d'effets, et souvent la crise, masquée par une apparence de prospérité, n'éclate que quand le portefeuille commence à se vider, et se termine par une liquidation générale, après laquelle le mouvement asceusionnel reprend. Le taux de l'intérêt varie de 2 pour 100, pendant les années de prospérité, à 10 pour 100 pendant la crise. La réserve métallique diminue vivement pendant la crise, pour reprendre son niveau ou le dépasser avec rapidité après la liquidation. La circulation des billets varie dans des limites très restreintes. (J. G.)

aurait pu donner à la réunion des détails précis sur les résultats de ses recherches.

Conformément à l'une des observations de M. Juglar, M. Passy établit que les crises suivent souvent les époques d'abondance. Le bon marché des subsistances accroît les épargnes; à l'aide de celles-ci les familles font des achats plus considérables aux arts et manufactures qui développent la production, et font de plus grands achats en matières premières qui tendent à renchérir. La cherté retient la consonnation, amène la mévente des produits, la gêne des producteurs et la crise.

Les guerres, les événements politiques, sont aussi des causes de crises.

Il en est de même de l'excitation artificielle des entreprises et de l'esprit de spéculation dans un pays. Cette excitation a eu lieu en France, après les changements politiques de 1848; pour faire face aux besoins créés par tout ce mouvement, il anrait fallu une série d'années heureuses qui eussent pu donner aux capitaux le temps de se former; mais ce sont au contraire des années de disette qui sont venues. Pendant trois années successives (1853-56) il a fallu acheter des grains à l'étranger, à un prix élevé; il a fallu faire face aux dépenses de la guerre qui a nécessité pour 1500 millions d'emprunts, aux dépenses extraordinaires de la ville de Paris, aux demandes considérables des compagnies de chemins de fer engagées dans des constructions nouvelles, et à celles de beaucoup d'autres entreprises de toute nature.

Les épargnes n'ayant pu faire face à ces besoins, les familles se sont restreintes sur les choses nécessaires, la consommation a diminué, la baisse et la mévente sont venues ; de là la crise qui sévit en France plus particulièrement depuis cinq ou six mois.

La crise est à la fois sinancière et commerciale; elle est

de plus générale dans toute l'Europe, au nord surtout. Elle a partout des causes analogues. Les Anglais, par exemple, se-sont engagés, depuis quelques années, dans de grandes affaires; ils ont vendu dans toute l'Europe. La nation a eu à soutenir les frais de la guerre d'Orient; puis elle a eu immédiatement sur les bras la grosse affaire de l'Inde. La crise de l'Angleterre a réagi sur nous, comme la nôtre a réagi sur elle, et ainsi de suite dans toute l'Europe.

En résumé, ce qui caractérise la crise actuelle, dit M. Passy, c'est l'insuffisance des capitaux et la disproportion entre les épargnes et les engagements pris.

M. Gabriel LAFOND, ministre plénipotentiaire de la république de Costa-Rica, donne quelques détails sur la crise de Hambourg, qui a pris de si fortes proportions dans ces derniers temps.

Le commerce de Hambourg est particulièrement un commerce de commission. Les négociants y reçoivent d'Angleterre, des États-Unis et d'autres pays des ordres d'achat de divers produits; on leur envoie en retour des produits coloniaux (cafés, cotons, indigos, etc.). Ils acceptent en payement des masses de traites à quatre-vingt-dix jours, quelquefois pour 10 millions, avec un capital de 3 millions. Pendant cette période de temps, ils vendent les produits coloniaux pour payer les traites; or, depuis quelque temps, ces produits ne se sont pas facilement placés, et la crise s'est déclarée. — C'est donc l'exubérance des affaires qui a causé la crise dans ce pays.

M. Hippolyte Dussard, ancien préfet, directeur de la Caisse franco-suisse de l'agriculture et du cheptel, s'est toujours étonné que la crise n'arrivât pas plus vite. Toute disette-céréale doit amener immanquablement une crise manufacturière, commerciale et financière. Quand le pain est cher, l'ouvrier y consacre tout son salaire; quand les

achats des masses cessent, l'écoulement des produits diminue, la fabrication se ralentit, les ouvriers restent inoccupés.

M. Dussard pense que ce qui a retardé l'explosion de la crise depuis deux ans, c'est l'abondance de la production californienne: la plus grande quantité d'or est venue faciliter les transactions et a ralenti l'effet naturel des causes de la crise.

M. Ch. Dunoyer fait remarquer la différence qu'il y a entre la crise qui sévit aujourd'hui et les crises qu'on a eu à traverser sous les gouvernements de la Restauration et de Juillet. Ces dernières, dont quelques-unes ont été très fortes, s'expliquaient par la surabondance de la production. Sous l'influence de la paix, on travaillait dans toutes les branches de l'industrie avec activité, avec entraînement, et il arrivait un moment, difficile à prévoir, où la consommation ne suffisait plus à l'écoulement des produits, et la crise se manifestait. Aujourd'hui, c'est, à divers égards, le contraire qui se passe. Depuis cinq aus, c'est la guerre qui domine la situation. On a mis deux ans à la préparer, deux ans à la faire et le reste du temps à apaiser les esprits. La France a dépensé à cet emploi, outre les 70 000 hommes qui ont péri, 4 500 millions d'emprunts.

On a de plus entrepris des masses de travaux improductifs, tels que ceux exécutés dans Paris et qui sont ou des travaux d'agrément ou des travaux de défense, et, d'un autre côté, les compagnies des chemins de fer ont dù, par suite des avantages qui leur avaient été accordés (entre autres pour la durée de la concession), entreprendre des embranchements et des achèvements de ligne dont il serait difficile de dire qu'ils sont pour la plupart réellement productifs. Le pays n'était pas prèt pour toutes ces dépenses, et la crise s'en est naturellement suivie.

M. Dunoyer signale une autre cause, l'accroissement des dépenses des familles par le luxe immodéré et blâmable qui s'y est introduit depuis quelques années, luxe qui absorbe les épargnes ou les empêche de se former.

Toutes ces causes de la crise actuelle la distinguent de celles observées précédemment.

M. Dunoyer pense qu'elle s'est trouvée atténuée en partie par la réserve et la prudence que l'industrie et le commerce français ont mis dans leurs opérations, et encore par la modération et le bon ordre de plusieurs familles qui ne se sont pas laissé entraîner vers le luxe extravagant qui est en train d'en ruiner d'autres.

M. Dunoyer est frappé de ce fait que les faillites soient si peu nombreuses en France.

M. de Lavergne pense que la réponse à la question que vient de faire M. Dunoyer se trouve dans ce que M. Dunoyer lui-même a dit en commençant. S'il est vrai que nous ayons péché par défaut et non par excès de production, ce petit nombre de faillites s'explique aisément. Le nombre des faillites, quand survient une crise, est un signe douloureux mais réel du degré d'activité industrielle et commerciale. L'industrie et le commerce ont fait chez nous peu d'usage du crédit, d'abord parce que l'exemple de ce qui s'est passé en 1848 leur a donné des habitudes de prudence et de circonspection, ensuite parce que le crédit a pris une autre direction. En se portant vers les emprunts publics et les spéculations collectives de la Bourse, les capitaux se sont détournés de l'industrie privée comme de l'agriculture. On aurait voulu faire un plus grand usage de capitaux empruntés, pour des entreprises particulières, qu'on ne l'aurait pas pu. Il faut chercher les véritables faillites là où s'était porté le crédit, c'est-à-dire dans la baisse énorme des actions de toutes les compagnies et dans la ruine complète d'un grand

nombre d'entre elles ; pour ne pas se produire précisément sous la forme de faillites, ce ne sont pas moins des pertes équivalentes pour les porteurs de titres.

M. Alph. Courtois, négociant, tout en tenant compte des causes qui viennent d'être énumérées, et surtout celle relative au luxe immodéré qui s'est emparé, depuis quelques années, de la majorité de la population des villes et principalement de Paris, croit que la disproportion qu'il y a entre l'instrument d'échange et les matières échangeables est en partie la cause de ce qui se passe.

Les échanges ont augmenté d'une manière prodigieuse depuis une dizaine d'années, et cependant l'instrument d'échange (la monnaie) n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Les institutions de crédit qui peuvent suppléer en partie à la monnaie n'ont pas non plus subi d'amélioration en rapport avec l'accroissement des affaires. De nouvelles institutions ont bien été fondées, mais elles n'ont pas encore eu le temps de porter les fruits qu'on est en droit d'en attendre. Ensuite elles sont encore jeunes et se sont ressenties de l'inexpérience du pays en matière de crédit. Enfin les banques sont toujours, et plus encore qu'il y a dix ans, des institutions privilégiées.

M. Courtois finit en concluant qu'avec la liberté des institutions de crédit, la crise actuelle aurait été bien moins intense.

M. Pellat, doyen de l'École de droit, ne saurait partager cette manière de voir. C'est aux États-Unis que la crise s'est manifestée avec le plus de violence; et, certes, ce n'est pas à l'absence de banques de toute espèce qu'on peut l'attribuer: loin d'arrêter la crise, elles l'ont bien plutôt préparée et aggravée. Des banques multipliées, rivalisant entre elles, encouragent les entreprises les plus téméraires par leur facilité à escompter les effets de commerce dont le recouvrement est le moins assuré; et

comme les bank-notes qu'elles émettent en échange n'ont pour garantie, sauf une faible réserve métallique, que des actions, des obligations, des valeurs publiques ou privées, dont la réalisation, toujours lente, devient impossible en temps de crise, elles n'ont plus le moyen de payer leurs billets.

Ainsi donc ces établissements du crédit, loin d'arrêter la crise, la précipitent et l'augmentent de deux manières: d'une part, en stimulant la création d'effets de commerce qui n'ont pour gage que les résultats espérés de spéculations hasardées, et, d'autre part, en lançant dans la circulation des billets de banque qui n'ont pour gage que des titres dont la valeur, souvent exagérée dans le principe, est sujette à de nombreuses chances de dépréciation, et se réduit presque à rien au moment critique où il faut absolument arriver à payer en espèces métalliques.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, auquel un membre demande quel rôle les métaux précieux ont pu jouer dans la crise actuelle, répond qu'il n'est pas éloigné de croire que l'accroissement rapide de la circulation de ces métaux a dû d'abord retarder la crise, ensuite l'aggraver. Le développement de la fabrication des monnaies a d'abord donné des facilités pour les échanges, puis a provoqué la production et poussé aux spéculations exagérées, pendant qu'elle contribuait d'autre part à l'élévation des prix.

M. Chevalier pense aussi que la cause générale de la crise est dans le nombre des entreprises improductives, pour quelques pays; dans le développement de la production et de la spéculation, pour d'autres. La crise a éclaté d'abord aux États-Unis et s'y est manifestée avec une grande intensité, parce que ce pays est le plus spéculateur et le plus aventureux. Elle s'est ensuite manifestée dans les autres pays, en proportion des fautes et

des témérités de chacun, et par suite aussi de la solidarité générale qui règne dans le monde.

M. Dupuit demande à faire quelques observations au sujet de l'influence de la grande importation de l'or sur la crise actuelle. Elle lui paraît, en effet, devoir être considérée comme une cause d'aggravation.

La plus grande production de l'or, envisagée d'une manière générale, n'est ni un grand bien, ni un grand mal. L'or n'a pour ainsi dire que deux usages: on en fait des ornements très enviés, très désirés par tous les peuples de la terre; son abondance donne donc le moyen de satisfaire un plus grand nombre de désirs de cette nature; on en fait de la monnaie; la monnaie facilite l'échange, mais pour cet usage l'abondance de l'or est inutile, parce qu'il perd de sa valeur à mesure que sa quantité augmente. En effet, quelle que soit cette quantité, l'humanité, prise en masse, n'est ni plus ni moins riche, et ne peut consommer plus ou moins de toutes les autres richesses. On peut même dire que, sous ce rapport, elle perd tout ce qu'auraient produit les ouvriers qui travaillent aux mines d'or. Mais lorsque la production de l'or n'est pas générale, lorsqu'elle n'a lieu que sur certains points, elle change la distribution de la richesse entre les divers pays, et cela en sens inverse de ce qu'on croit généralement, c'est-à-dire que les pays dans lesquels l'or est importé s'appauvrissent, tandis que ceux dont l'or est exporté s'enrichissent. En effet, l'or n'est importé qu'au moyen d'un échange contre d'autres marchandises dont le pays se trouve privé. Ainsi, quand la Californie et l'Australie envoient en Europe pour un milliard de lingots, elles en font sortir évidemment pour un million de marchandises.

Il est constant que non seulement l'Europe, mais que toutes les contrées du globe qui ne produisent pas d'or en contiennent maintenant beaucoup plus qu'il y a dix ans. Elles ont donc perdu la quantité de marchandises qu'elles ont été obligées de donner en échange; c'est absolument comme si, la Californie et l'Australie n'existant pas, elles avaient produit de moins cette quantité de marchandises; l'importation de l'or a donc le même effet qu'une diminution dans la production du pays dans lequel il est importé, et doit être comptée parmi les causes de la crise actuelle.

M. Ch. Renouard, conseiller à la Cour de cassation, résume les principales causes de la crise : dans la disette, première cause indépendante des hommes ; dans la guerre, qui a occasionné des pertes directes et indirectes et jeté le trouble dans l'économie sociale; dans le développement excessif des travaux publics; dans l'esprit de spéculation qui, de sa nature, tend à aller toujours à l'extrême; dans la situation morale du pays, qui abandonnant beaucoup trop, il faut le dire, les nobles préoccupations des arts, des sciences, de la politique, des grandes idées enfin, s'est beaucoup trop exclusivement jeté dans les préoccupations d'affaires, de jouissances physiques et de luxe.

Quelques membres avaient encore demandé la parole; mais la discussion a dû rester inachevée, par suite du voisinage d'une compagnie un peu bruyante (1).

<sup>(1)</sup> A cette époque, les réunions avaient lieu chez le restaurateur Douin, café Corazza, au Palais-Royal. (A. C.)



## TABLE DES MATIÈRES

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pages |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | janvier 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer. — Y a-t-il opportunité à supprimer le rapport légal entre l'or et l'argent: MM. de la Farelle, Hervé de Kergorlay, Calon jeune, Michel Chevalier, Ch. Dunoyer, L. Wolowski, E. de Parieu, Duffour-Duhergier, Joseph Garnier et Mathieu Wolkoff.                                                                                                                                                                    | 1     |
| 4 | février 1854. — Président: M. Ch. Renouard. Invités: MM. le prince San Giacomo et Delapalud. — Nécrologie: Adolphe Blanqui, Louis Leclerc et Florez Estrada. — Si la hausse des valeurs est un accroissement de la richesse publique: MM. L. Wolowski, Horace Say, Ch. Renouard, Léonce de Lavergne, de la Farelle et Joseph Garnier                                                                                                                          | 11    |
| 4 | mars 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer. A quels signes peut-on reconnaître si, dans un pays, les travaux d'utilité publique prennent un élan exagéré? Causes de cette exagération: MM. Ch. Dunoyer, Michel Chevalier, H. Galos, JG. Courcelle-Seneuil, Dupuit, R. de Fontenay, Léonce de Lavergne et Horace Say                                                                                                                                               | 24    |
| 5 | avril 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer. — Influence des droits d'octroi sur les salaires: MM. Dupuit, Joseph Garnier, Gab. Lafond, Horace Say, Ch. Renouard, Pr. Paillottet, Ch. Dunoyer, Magne et Léon Say                                                                                                                                                                                                                                                  | 35    |
| 5 | mai 1854. — Président: M. Ch. Renouard. Invités: M. W. Nassau-Senior. — Si tout est plus cher en Angleterre qu'en France, et pourquoi? MM. W. Nassau-Senior, Léonce de Lavergne, R. de Fontenay, Quijano, Alfr. Sudre, C. Vée, Ch. Renouard, JG. Courcelle-Seneuil, Léonce de Lavergne et Dupuit. — De la liberté des défrichements: MM. le baron Chaillou des Barres, Magne, Ch. Renouard, de Verneuil, Joseph Garnier, Léonce de Lavergne et André Pommier. | 41    |
| 6 | juin 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer. — Influence des banques sur l'entraînement des capitaux et sur les crises: MM. Michel Chevalier, Cas. Cheuvreux, Horace Say, Ch. Dunoyer, E. de Parieu, Ch. Renouard et Pellat.                                                                                                                                                                                                                                       | 51    |
| 7 | inillet 1854 Président : M. Horace Say S'il est utile que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

| rages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | l'autorité publique cherche à entretenir la confiance dans l'esprit des populations au sujet des récoltes : MM. Dupuit, Horace Say, Auguste Chevalier, Ch. Renonard, comte Cieszkowski, Léonce de Lavergne, Quijano et Joseph Garnier. — Comment peut-on connaître l'utilité des intermédiaires en industrie? MM. Joseph Garnier, Horace Say, Cas. Cheuvreux, Magne et Léonce de Lavergne.                                                                                    |
| 6     | 5 août 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invité: M. JB. Michelini. — Mesures économiques votées en Piémont dans la dernière session: M. JB. Michelini. — Question de la monnaie d'or: MM. Dupuit, Pellat, Quijano, JB. Michelini, Joseph Garnier, C. Vée, et JG. Courcelle-Seneuil.                                                                                                                                                                                          |
| 8:    | 5 septembre 1854. — Des droits des auteurs et des inventeurs :<br>MM. Dupnit, Lorieux, André Pommier, Pr. Paillottet et Joseph<br>Garnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8:    | octobre 1854. — Président: M. Ch. Dunoyer, Invités: MM. Jules Avigdor et Caggiati. — A quelles causes principales peut-on assigner le succès de l'émigration dans l'Amérique du Nord: MM. Horace Say, Cl. Juglar, L. Wolowski, Ad. Blaise (des Vosges), C. Vée et André Pommier                                                                                                                                                                                               |
| 9     | 4 novembre 1854. — Président : M. Horace Say, Invités : MM. Alex.<br>Perror et Ward. — De la tiberté de la boulangerie : MM. Ward,<br>Michel Chevalier, Horace Say, Ch. Renouard, Persoz, E. de<br>Parieu et Pellat                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.    | 9 décembre 1854. — Président: M. Ch. Renouard. Invité: M. Ellissen. — Si les capitaux sont plus abondants en Angleterre qu'en France, et pourquoi? MM. Ad. Blaise (des Vosges), Léonce de Lavergne, Michel Chevalier, Ellissen, JG. Courcelle-Seneuil et Ch. Renonard. — S'il y a, en économie politique, une École anglaise et une École française: MM. Ch. Renonard, R. de Fontenay, Joseph Garnier, Léonce de Lavergne, L. Wolowski, Quijano, II. Baudrillart et Ellissen. |
| 1 (1) | 5 janvier 1855. — Président: M. Horace Say. Invité: MM. Guil. Petit, Bourson et de Béhague. — Nécrologie: Léon Faucher. — Du fondement du droit de propriété: MM. Quijano, JG. Courcelle-Seneuil, H. Galos, Dupuit, Pellat, Michel Chevalier, R. de Fontenay, Joseph Garnier et Léonce de Lavergne                                                                                                                                                                            |
| 130   | 6 février 1855. — Président: M. Horace Say. Invité: M. Victor Moderte. — La dénomination de matières premières et la distinction faite entre ces matières et les autres est-elle conforme aux principes de la science économique: MM. Dupuit, E. de Parieu, Guillemin, II. Galos, G. du Puynode, Ad. Blaise (des Vosges), Ch. Renouard, Joseph Garnier et André Pommier.                                                                                                      |
| 130   | 6 mars 1855.— Président: M. Dunoyer. Invité: MM. le priuce San<br>Giacomo et Edonard Lecouteux. — Des causes de la cherté des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

subsistances et particulièrement de la cherté de la viande : MM. le

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pages. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | comte Hervé de Kergorlay, André Pommier, Léonce de Lavergae,<br>Emile Péreire, Hipp. Peut, Michel Chevalier, Gust. Hubbard, Ch.<br>Dunoyer, Dupuit et Ch. Renouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137    |
| 5  | avril 1885. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invité: M. Frédéric Passy. — Des inconvénients du nom donné à la science économique: MM. Michel Chevalier, Joseph Garnier, Ch. Dunoyer et lettre de M. X. Heusschling. — De la dépréciation de l'or: MM. Michel Chevalier, Léonce de Lavergne, Pr. Paillottet, L. Marchal, Hipp. Peut et Joseph Garnier.                                                                                                                                                              | 158    |
| 5  | mai 1855. — Présidents: MM. Horace Say et Ch. Renouard. — A qui doivent appartenir les mines? MM. Gabr. Lafond, L. Wolowski, Ch. Renonard, Michel Chevalier, JG. Courcelle-Seneuil, Quijano, C. Vée et Dupuit et note de M. Demetz-Noblat                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169    |
| 5  | juin 1855. — Président: M. Ilorace Say. Invités: MM. Urbain de Bonneval et le comte Alfieri. — De l'indication obligatoire du prix sur les produits admis à l'Exposition: MM. le comte Hervé de Kergorlay, R. de Fontenay, L. Wolowski et Léon Say. — De l'inviolabilité du transit: MM. Joseph Garnier et Hervé de Kergorlay.                                                                                                                                                                                 | 188    |
| 5  | juillet 1855. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invités: MM. de Casal-Ribeiro, A. Shelling, de Karmarsch et JE. Horn. — Des chefs-d'œuvre admis à l'Exposition, de la gratuité des entrées et de l'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 6  | tervention du gouvernement: MM. Ch. Dunoyer, L. Wolowski, Hipp. Dussard, Jos. Garnier, JE. Horn, Dupuit, Ch. Renouard, Horace Say et Quijano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187    |
|    | Société belge d'économie politique et Société d'économie politique à Turin. — Du droit d'entrée aux Expositions universelles (suite): MM. Quijano, Joseph Garnier et le docteur Varrentrapp.—;Influence des émigrations en Allemagne sur les salaires et la valeur des propriétés foncières: M. le docteur Varrentrapp. — Des mesures économiques à conseiller à l'Espagne: MM. Colmeiro, Quijano, L.                                                                                                          |        |
| 1( | Marchal, Fr. Ferrara, Paul. de Souza vicomte de l'Uruguay, Joseph<br>Garnier et Léonce de Lavergne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193    |
|    | TERICI, J. KENNEDY, BERG, DAVID (de Copenhague), Ern. ENGEL, SCHUBERT, X. HEUSSCHLING, Aug. WISSCHERS, COGELS, T'KINT DE NEYER, FRIEDLANDER, docteur Asher, Hertz, docteur Otto Hubner, Alex. Vattemare, James Yates, Georges Sumner, G. Clermont et Bucquet.—Propagande pour l'adoption générale du système métrique.—Réflexion sur la nature et l'origine de ce système: MM. Joseph Garnier, Asher, J. Yates, Al. Vattemare, Wisschers, Georges Sumner, Berg, Cogels, Hipp. Dussard, Joseph Garnier, Dupuit, |        |
|    | Gab. Lafond, Georges Clermont, H. Peut et Horace Say                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205    |

le développement du Crédit foncier en France: MM. L. Wolowski, Hipp. Peut, Joseph Garnier, Dupuit, Th.-N. Bénard et Ant. Scialoja.—

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ges. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Causes de la crise financière: MM. Gab. Lafond, Dupuit, L. Wolowski, Hipp. Peut et ThN. Bénard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345  |
| 5 | novembre 1856. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invité: M. Pollard-Urquhart. — De l'opportunité d'un Congrès relatif au socialisme: MM. L. Marchal, Joseph Garnier, Quijano, Hipp. Peut, Ch. Renonard et ThN. Bénard. — De l'enseignement de l'économie politique: MM. Joseph Garnier, Dupnit, Michel Chevalier, Ch. Dunoyer et C. Véc                                                                                                                                                                              | 356  |
| 5 | décembre 1856. — Président : Ch. Dunoyer. Invité : M. James Wilson. — De l'enseignement de l'économie politique : MM. Ch. Dunoyer, Léonce de Lavergne, J. Valserres, L. Marchal et J. Garnier. — Le patriotisme et l'économie politique                                                                                                                                                                                                                                                                         | 364  |
| 5 | janvier 1857. — Président: M. Ch. Dunoyer. — L'économie poli-<br>tique en Espagne et en Belgique: M. Joseph Garnier. — Des causes<br>de la migration des populations des campagnes vers les villes:<br>MM. Léonce de Lavergne, L. Wolowski, Ch. Dunoyer, H. Passy<br>et le marquis de Béhague.                                                                                                                                                                                                                  | 370  |
| 5 | février 1857. — Président: M. Hipp. Passy. Invités: MM. le comte Adam Potocki, le comte Léon Pzewinski, Briaune et Henri Germain. — La Société d'économie politique de Madrid: M. J. Garnier. — Effets de la suppression de la corvée en Gallicie: M. L. Wolowski. — Moyens de provoquer et d'encourager les entreprises d'irrigation: MM. Arist. Dumont, Hipp. Dussard, Hervé-Mangon, Léonce de La-                                                                                                            |      |
|   | vergne, Bénard, Hipp. Passy, Marchal et de Béhague. — Uniformité du taux de l'escompte de la Banque: MM. Hipp. Dussard et J. Garnier. — A quets signes reconnait-on la misère ou te paupérisme dans un État: MM. J. Garnier, Hipp. Dussard, ThN. Bénard, L. de Lavergne, L. Wolowski, de Béhague et E. de Parieu                                                                                                                                                                                                | 379  |
| 5 | mars 1857. — Président: M. Ch. Dunoyer. — Les économistes anglais au dix-septième siècle: MM. J. Garnier et Michel Chevalier. — Des mesures propres à développer les progrès de la colonisation en Algérie: MM. Hipp. Pent, L. de Lavergne, Ch. Dunoyer, Th. N. Bénard, Victor Philippe, J. Garnier et Jules Pautet                                                                                                                                                                                             | 389  |
|   | avril 1857. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invités: MM. Robert Moill, Georges Sumner, Charles Le Hardy de Beaulleu et le prince Lwoff. — Communication sur le mouvement des idées économiques Jaux Etats-Unis, en Belgique, en Allemagne, etc.: MM. J. Garnier, Frédéric Passy, G. Snmher, Ch. Le Hardy de Beaulieu et Robert Mohl. — L'impôt du tabac: MM. Hipp. Passy, Quijano, R. Mohl, V. Philippe, comte Hervé de Kergorlay. Ch. Renouard, J. Garnier, J. Valserres, ThN. Bénard et Ch. Le Hardy de Beaulieu | 409  |
| 5 | mai 1857. Président: M. Michel Chevalier. Invités: MM. le comte de Checourt, le comte J. Arrivabene, A. Leymanie et Émile Levasseur. — La liberté des banques: MM. J. Garnier, Michel Chevalier, G. du Puynode, Pellat, Dupuit, Alph. Courtois, Quijano, Arrivalier.                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|   | rivahene et E de Parien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 416  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ages. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | juin 1857. — Président: Ch. Dunoyer. Invité: M. Henry C. Carey. — La liberté des banques: Lettre de M. Le Hardy de Beaulieu. MM. Joseph Garnier, H. Carey, L. Wolowski, R. de Fontenay, Ch. Dunoyer, L. de Lavergne, ThN. Bénard et Ch. Renouard. — Le free trade et l'esclavage aux Etats-Unis: MM. HC. Carey, E. André-Pasquet, L. de Lavergne et Ch. Renouard.                                                                                                                                                                                              | 427   |
| 6 | juillet 1857. — Président: M. Dunoyer. Invités: MM. Michaïloff et Geffeckem. — Les études et les idées économiques en Russie; les corporations à Hambourg; le mouvement industriel en Espagne: MM. Michaïloff, Michel Chevalier, Geffeckem, L. Wolowski, ThN. Bénard, et Girl. Hubbard. — Du capital immobilisé par les banques: MM. ThN. Bénard, Pellat et Garbé. — Conditions à imposer aux banques privilégiées: MM. J. Garnier, Michel Chevalier, L. Wolowski et Calon jeune.                                                                              | 443   |
| 5 | août 1857. — Président: M. Ch. Dunoyer. Invités: MM. Henry Vincent, B. Carvallo y Vanguemer, Marquez, Castro et L. Galiano de Montortal. — L'opinion publique en Espagne: MM. Quijano, Joseph Garnier, Carvallo y Vaguëmer, Marquez et O'Meagher. — Mouvement de l'opinion publique en Angleterre: MM. H. Vincent, Charles Dunoyer, L. Marchal, Villiaumé, Frédéric Passy, Joseph Garnier, Aristide Dumont, Th. N. Bénard, Hippolyte Peut et Garbé.                                                                                                            | 455   |
| 5 | septembre 1857. — Président: M. Gabriel Lafond, Invités: MM. le marquis de Pallavicino et Ch. Le Hardy de Beaulieu. — Des assurances par l'Etat: MM. ThN. Bénard, Jacques Valserres, Gabriel Lafond, Garbé, Ch. Le Hardy de Beaulieu, Gust. du Puynode, J. Garnier, Quijano, Alph. Courtois, Fréd. Passy et du Mesnil-Marigny.                                                                                                                                                                                                                                 | 459   |
| 5 | octobre 1857. — Président: M. L. Wolowski, Invités: MM. Aug. Wisschers, Robert Mohl, Henry C. Carey et Kornawski. — Nécrologie: Baron Challou des Barres. — Le Congrès de statistique à Vienne: MM. Aug. Wisschers, Wolowski, J. Gardier, et Gabriel Lafond. — Le Congrès de bienfaisance à Francfort-sur-le-Mein: MM. Aug. Wisschers, J. Gardier, Villiaumé, Arist. Dumont, Th. N. Bénard, L. Marchal, Gab. Lafond et H. Carey. — Sur l'intérêt des dépôts dans les banques: MM. ThN. Bénard, HC. Carey, Villiaumé, L. Marchal, Alph. Courtois et Gab. Lafond | 463   |
| 5 | novembre 1857. Président: M. Ch. Renouard. Invité: M. Pereira.  — Nécrologie: Visinet. — Communication sur le Brésil: M. Pereira.  — Des idées économiques à Rouen: MM. ThN. Bénard, Michel Chevalier, J. Garnier et L. Marchal. — La liberté des opérations de bourse ou de l'agiotage: MM. Alph. Courtois, Arist. Dumont, Garbé, André-Pasquet, L. Wolowski, Dupuit, Fréd. Passy, Michel Chevalier, comte Aug. Cieszkowski, Ch. Renouard, Du Mesnil-Marigny et lettre de M. C. Vée                                                                           | 475   |

Pages.

| 5 | décembre 1857 Président : M. Ch. Dunoyer Origine et causes         | O   |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----|
|   | de la crisc actuelle: MM. le comte A. Cieszkowski, L. de Lavergne, |     |
|   | Dupuit, ThN. Bénard, Hipp. Passy, Gab. Lafond, Hipp. Dussard,      |     |
|   | Ch. Dunoyer, Alph. Courtois, Pellat, Michel Chevalier et Ch. Re-   |     |
|   | nouard,.                                                           | 489 |









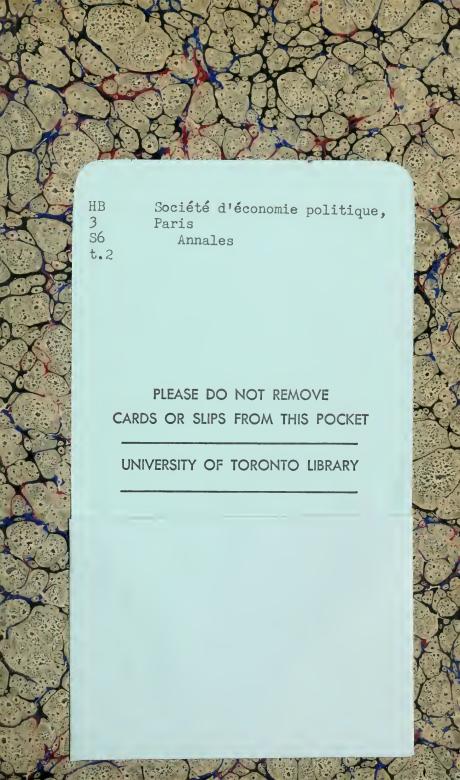

